





A 15

# RECHERCHES

SUR LE

# CULTE DE BACCHUS.

DE L'IMPRIMERIE DE A. BOBÉE, aux de la tabletterie, 2º 9-

# RECHERCHES

SUR LE

# CULTE DE BACCHUS,

SYMBOLE DE LA FORCE REPRODUCTIVE DE LA NATURE.

### CONSIDÉRÉ

SOUS SES RAPPORTS GÉNÉRAUX DANS LES MYSTÈRIS D'ÉLEUSIS,

ET SOUS SES RAPPORTS PARTICULIEPS DANS LES DIONYSIAQUES ET LES TRIÉTÉRIQUES.

### PAR P. N. ROLLE.

Conservateur de la Bibliothèque de la ville de Paris, Membre de la Société royale des Antiquaires de France, de la Société Philotechnique, et associé libre de l'Athénée des Arts.

OUVRAGE QUI A REMPORTÉ LE PRIX PROPOSÉ EN 1819 PAR L'INSTITUT (ACADÉMIE DES DISCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES).

TOME PREMIER.



J. S. MERLIN, LIBRAIRE, QUAI DES AUGUSTINS, Nº 7.

1824.



## A MESSIEURS LES MEMBRES

# DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Messieurs,

Cer ouvrage, qui a été honoré de vos suffrages, doit paroître sous vos auspices. Le désir de le rendre digne du prix que vous lui avez accordé, en a retardé la publication. J'ai suivi, dans tous ses développemens, l'indication que présente le programme de la question proposée; et j'ai traité en général de la croyance religieuse des Grecs, croyance qui appartient à la doctrine des mystères, et qui ne doit pas être confondue avec la mythologie vulgaire. N'ayant adopté aucun système d'avance, j'ai évité, en m'appuyant uniquement sur les faits, cette préoccupation qui a été, jusqu'à présent, si nuisible à la découverte de la vérité dans cette matière. Puissé-je, en développant ce sujet important, n'être pas resté trop au-dessous de l'honneur que m'a fait l'Académie, et des nombreux témoignages de bienveillance que j'ai reçus de ses membres!

ROLLE.

11.4.60

# TABLE

#### DES AUTEURS CITÉS DANS CET OUVRAGE.

Académia des Inscriptions et Belles-Lettres, - Recueil des Mémoires. Paris, 1736 et suiv.; 50 vol. in-4°.

ÆGYPTIUS (Mathæus), Senatusconsulti de Bacchanalibus, sive OEncee Vetuste Tabulæ Musei Cæsarei Vindoboncusis explicatio. Neapoli, 1729; in fol.

ÆLIANI (Cl.) Varia Historia cum notis integris var. curante abr. Gronovio. Lug. Bat., 1731; 2 vol. in-40.

ÆLIANI de Natura animalium libri XVII, cum animad. C. Gesner et D. W. Trilleri, curante Gronovio. Londini, 1744; 2 vol. in-4°.

Æscavil tragediæ septem, ver. et com. F. Stanleii. Londini, 1663; in-fol.

ALCIPTRONIS Epistolæ gr. Lipsiæ, 1798; in-8°. — Lettres grecques d'Alciphron, traduites par l'abbé Richard. Paris, 1785; 3 vol. in-8°.

ALEANDER (Jerome), Explicatio antique Tabulæ marmoreæ, solis effigie, symbolisque exsculptæ. Romæ, 1616; in-4°.
ALEXANDER ab Alexandro Jurisperiti Neapolitani Geutalium

dierum libri sex. Lug. Bat., 1673; 2 vol. in-80.

AMMIANI Marcellini, Rerum Gestarum, qui de XXXI supersunt libri XVIII, ex cura et emendatione H. Valesii. Paris, 1681; in-fol.

Anacreontis carmina. Lipsia, 1793; in-80.

ANASTASE (Sinaïte), de Contemplatione in hexameron, græc.latin. Londini, 1682; in-4°.

ANTHOLOGIA gracca, Francofurti, 1600; in-fol.

Antuologia Veterum latinorum Epigrammatum et Poematum curà Burmaui. Amstel., 1759; 2 vol. in-40.

ANTICHE d'Ercolano. Neapoli , 1762; in-fol.

- ANTIQUI Rhetores latini. recog. et emend. Claud. Capperonier.

  Argentorati, 1756; in-40.
- APOLLODORI Atheniensis Bibliothece libri tres et fragmenta, cur. sec. illustravit Ch. G. Heyne. Gotting., 1803, 2 vol. in:8°.
- Bibliothèque d'Apollodore, traduite par Clavier. Paris, 1805, 2 vol. in 80.
- Apollonii Rhodii Argonauticorum libri quatuor. Oxonii, 1777, 2 vol. in-4º.
- Arostolus (Mich.), Centuriæ viginti Proverbiorum a Michaele Apostolio collectæ. Lug. Bat., Elzev., 1633; 1 vol. in-4°. Arriani Alexandrini Romanæ Historiæ. Amstelod., 1770; 2 vol. iu-8°.
- APPLE: (L.) opera. Interpr. et notis J. Floridi. Paris, 1688; 2 vol. in -40.
- Απλτι Phænomena et diosemeia, cum Theonis Scholiis et Eratosthenis catasterismois, cur. J. Fello. Oxonii, 1672, in-80.
- Anistidis (OEl.) opera omnia, grace et latin. Oxonii, 1722, vol. in-4°.
- Aristophanis comediae undecim grace. et latin.; cum scholiis et notis, omnia collegit et recensuit L. Kuster. Amstel., 1710, in-fol.
- Anistotelis opera omnia, gr. et lat, ex edit. et cum notis Duval. Paris, 1619; 2 vol. in-fol.
- ARKOREI Disputationum adversus Gentes libri VIII. Lug. Bal., 1651; in-4°.

  ARRIANI Expeditionis Alexandri libri septem, et historia in-
- dica. Oper. J. Gronovii. Lug. Bat., 1704; in-fol.
  Abriant Epicteti Euchiridion, etc., ex recensione Nic. Blan-
- ABRIANT Epicteli Euchiridion, etc., ex recensione Nic. Blancardi. Amstelod., 1683; in-8°:
- ARTEMIDORI Daldiani et Achmetis Sereimi. Oneirocritica. Lut. Par., 1603; in-4°.
- ATHANASII archiep. Alexandrini opera omnia quæ exstant, oper. et stud. B. de Monfaucon. Paris, 1698, 3 vol. in-fol.

  ATHENAGORE Apologia pro christianis, et de resurrectione

mortuorum, gr. et lat., stud. Edw. Dechair. Oxon., 1706; in-8°. — Ejusdem Legatio pro christianis. Edente J. Gottl. Lindner. Lingosalisse:, 1774; in-8°.

ATHENARI Deipnosophistarum libri quindecim, cum annot. et emendat., Is. Casauboni. Lugduni, 1612; 2 vol. in-fol.

Augustini (S.), opera. Parisiis, 1689; 10 vol. in-fol.

AUGUSTIN (S.), la Cité de Dieu. Paris, 1701; 2 vol. in-8°.
AULIGELLII Noctium Atticarum libri XX, pro ut supersunt.

AULIGELII Noctium Atticarum libri XX, pro ut supersunt.

Lug. Bat., 1706; 2 vol. in-40.

Aurelius (Victor), Ereviarium historize romanze, cum notis

variorum, curante J. Antzonio. Amst., 1733, in-40.
Ausonii (D. M.) opera, in usum Delphini. Paris, 1730; in-40.

R.

BAILLY, Essai sur les fables. Paris, an 7; 2 vol. in-8°. - Histoire de l'astronomie moderne. Paris, 1779; 3 vol. in-4°.

BARTHELEMY, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Paris, Didot, an 7; 7 vol. in-8°, avec atlas.

BASNAGE, Histoire des Juiss. La Haye, 1716; 15 vol. in-12.

BATTEUX, Histoire des Causes premières. Paris, 1769; 2 v. in-6°.

BAYER, Historia regni Græcorum Bactriani. Petropoli, 1738; in-6°.

BANLE, Dictionnaire historique. Rotterdam, 1720; 4 vol. in-fol.

BAZILII (S.) opera omnia grac. et latin., stud. et oper. J. Garnier. Parisiis, 1721; 5 vol. in-fol.

BEAUSOBRE, Histoire du Manichéisme. Amsterdam, 1739; 2 vol.

BEGER, Thesanrus Brandenburgicus. Coloniæ Marchicæ, 1696; 3 vol. in-fol.

Belloni, le Antiche Lucerne sepolerali figurate, raccolte dalle cave sotterrane, e grote di Roma, disegnate da Pietro Santi Bartoli, con l'osservazioni di Giov. P. Bellori. In Roma, 1691; in-fol.

BELL's New Pantheon. Londini , 1790 ; 2 vol. in-4°.

Bengien, l'Origine des dieux du paganisme. Paris, 1769; 2 vol. in-8°.

Bernier, Abrégé de la philosophie de Gassendi. Lyon, 1678, 7 vol. in-12.

Braguar Geeta, traduit par Wilkins. Londres, 1787; 1 vol.

BRAGUAT Geeta, traduit par Wilkins. Londres, 1787; 1 vol

BIBLE, Commentaire sur tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, par D. Calmet. Paris, 1724; 9 vol. in-fol. BIBLIOTRIQUE des anciens philosophes, par M. Dacier. Paris, 1771; 11 vol. in-12.

BOCHART, opera omnia. Lug. Bat., 1712; 3 vol. in-fol.

Воттин Consolationis philosophiæ libri V. — Opuscula sacra. Lug. Bat., 1671; in-8°.

BRUCKER, Historia critica philosophiæ. Lipsiæ, 1767; 6 vol. in-4°.

Bav (Thcod. J. Isr. de), Collectiones peregrinationum in Indiam orientalem et Indiam occidentalem, XXV partibus comprehenses. Francof. ad Mænum, 1590, 1634; 25 part. in-fol., fig.

С

CAYLUS, Recueil d'Antiquités, (par le comte de ). Paris, 1764, 6 vol. in 4°.

Callimachi Hymni, epigrammata et fragmenta, oper. Ez. Spanheim, Ultrajecti, 1697; 2 vol. in-8°.

CARMINA familiæ Cæsareæ. Cobourg , 1715; in-8°.

Cassionom opera. Rotterd., 1679; in-fol.

CASTEL, Lexicon heptaglotton. Londini, 1669; 2 vol. in-fol.
CATULLI, Tibulli, Propertii omnia que exstant, cum notis
varionem et Passerat commentariis. Lulet. 1608; in-fol.

variorum et Passerat commentariis. Lutet., 1608; in-fol. CATULUS, ct in eum commentarius M. Ant. Mureti. Tibullus et Propertius. Venetiis, Aldus, 1558; in-8°.

CENSORINI Liber de die Natali, cum commentario H. Lindeubrogii, et notis var. Lug. Bat., 1743; in-8°.

Chisnell (Edm.), Antiquitates asiaticæ, christianam æram antecedentes. Lond., 1728, in-fol.

- CHOT-KING (le) un des livres sacrés des Chinois, traduit et enrichi de notes par le P. Gaubil, revu et corrigé par M. de Guignes. Paris, 1770, in-4°.
- CICERONIS (M. T.) opera, ex curà d'Olivet. Parisiis, 1740; 9 vol. in-4°.
- CYRLLI(S.) Alexandriæ archiepiscopi opera, cura et stud. J. Auberti. *Lutetiæ*, 1638; 16 vol. in-fol.
- CLAUDIANI quæ exstant, curante Gesnero. Paris, 1759;2 vol. in-8°.
- CLAVIER, Histoire des premiers temps de la Grèce. Paris, 1822; 3 vol. in-8°.
- CLEMENTIS Alexandrini (S.) opera quæ exstant. Oxonii, 1715; 2 vol. in-fol.
- Comitis (Natalis) Mythologiæ libri decem. Hanoviæ, 1619; in-8°.
- Cook (le 5° Voyage de), traduit de l'anglais. Paris, 1785; 4 vol. in-4°.
- Consint, Fasti Attici. Florent., 1744; 2 vol. in-4°.
- COTELERIUS, SS. Patrum qui temporibus Apostolicis floruerunt opera, stud. Cotelerii. Antuerpiæ, 1698; 3 vol. in-fol.

  Court de Gebelin, Monde primitif. Paris, 1777; 9 vol.
- in-4°.

  CRACH de Republica Lacedemoniorum lib. IV. Lug. Bat.,
- 1670; in-12. CREUZER, Dionysius. Heidelbergæ, 1819; in-4°.
- Сормовти, Systema intellectuale hujus universi. Moshcim latin. verti et recensuit. Lug. Bat., 1773, 2 vol. in-4°.
- CUPERI (G. ) arpocrates. Traj. ad Rhenum , 1694; in-4°.

D.

Dallawar ( Jacques ), Constantinople ancienne et moderne, et description des côtes et îles de l'archipel et de la Troade, trad. de l'anglais par Morellet. Paris, au 7; 2 vol. in-4º.
Denaosses, Traité de la formation mécanique des langues,

- Paris, 1765; 2 vol. in-12.—Culte des dieux fétiches, 1760; 1 vol. in-8°.
- DEGERANDO, Histoire comparée des systèmes de philosophie. Paris, 1804; 3 vol. in-8°.
- Delambre, Histoire de l'Astronomie ancienne et moderne.

  Paris., 1821; 2 vol. in-4°.
- DEMETATUS Phalereus, de Elocutione, gr. et latin. Glasguæ, Rob. Foulis, 1743; in-8°.
- DEMOSTRENIS et Æschinis operum omnium Collectio integra, gr. et lat., curis Wolfii. Aurel. Allobr., 1607; in-fol.
- Denon, Voyage dans le Haute et Basse Egypte. Paris, 1 vol. in-fol. avec l'atlas.
- DESCARTES (Lettres de ). Paris , 1724; 6 vol. in-12.
- Description de l'Egypto, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites pendant l'expédition de l'armée française. Paris, de l'imprimerie royale, 1809; in-fol.
- D'HANGARVILLE, Recherches sur les arts de la Grèce. Iondres, 1785, 2 vol. in-4°.
- Diodoni Siculi Bibliothecæ historicæ libri qui supersunt. Amstel., 1746; 2 vol. in-fol.
- Dioexus Laertii de Vitis, dogmatibus et apophtegmatibus clarorum philosophorum libri X, gr. et latin., cum annot. var. Acced. observ. æg. Menagii et not. Kuhnii. Amstel., 1692; 2 vol. in. 4°.
- Dioxis Cassii Historiæ romanæ quæ supersunt, cum notis variorum et cura Herm. Sam. Reimari. Hamburgi, 1750; 2 vol. in-fol.
- Dioxis Chrysostomi orationes, gr. et latin., ex recens. et cum notis Morelli et Casaubon, 1604, in-fol.
- DIONYSII Halicarnassensis Antiquitatum romanarum libri quotquot supersunt. Oxoniæ, 1704; 2 vol. in-fol.
- Dioscoanus opera, gr. et latin., cum notis Saraceni. Vienne, 1698; in-fol.
- DON1, Inscriptiones antiquæ notis illustr. ab. A. fr. Gorio. Florent., 1731, in-fol.

Duruts, des Divinités génératrices. Paris, 1805; in-8°. Duruts, Origine de tous les cultes. Paris, an 3; 3 vol. in-4°.

E.

Ecket, Doctrina nu.nmorum veterum. indobonæ, 1794; 8 vol. in-4°.

ENNERY (d') le Catalogue publié par Tersan et Gosselin. Paris, 1788; 1 vol. in-4°.

ENNII Fragmenta que supersunt, Amstel., 1707; in-4°.

EPICTETI Manuale et sententiæ, et Cebetis tabula, curà hadr. Relandi. Traject. Batav., 1711; in-4°.

EPIPRANI opera omnia ex editione D. Petavii. Coloniæ, 1682;
2 vol. in-fol.

ERATOSTRENIS Catasterismi, curante J. C. Schaubach. Gottinguæ, 1795; in-8°.

ETYMOLOGICUM Magnnm, opera et cum notis Frid. Sylburgii,

E typis Hier. Commelini, 1594; in-fol.

E typis de Vitis philosophorum et sophistarum, gr. et latin.

Col. Allobr., 1616; t vol. in-8°.

Egappins quæ exstant omoia opera et studio J. Barnes. Can-

tabridgiæ, 1694; in-fol.
EUSEBH Pamphili Thesaurus temporum Chronico rum canonnm

omni modæ historiæ libri duo, interprete Hyeronimo, operå et studio J. J. Scaligeri, Amstelod., 1658; 1 vol. in-fol. Eustati Pamphili Chronicorum canonum libri duo, opus ex Haicano codice à doctore J. Zohrabo diligenter expressum et

castigatum. Mediolani, regiis typis, 1818, in-40.
EUSEBII Pamphili de Demonstratione Evangelică libri decem.

Parisiis, 1628; 2 vol. in-fol.

Eustru, Histoire de l'Eglise, trad. par Cousin. Paris, 1675,

4 vol. in-4°.

EUSTATHII Commentarii in Homeri Iliadem. Florent., 1730; 3 vol. in-fol.

EZOURVEDAM, ou ancien commentaire du Vedam, traduit du samscrit. Yverdun, 1778; 2 vol. in-12.

#### ŗ.

FARRETTI de Columna Trajani syntagma. Romæ, 1683, in-fol.
— Inscriptiones antique. Romæ, 1669; 1 vol. in-fol.

FARRICH, Bibliotheca graca, curante Harles. Hamburgi, 1790, 1811; 12 vol. in-40.

Bibliotheca græca. Hamburgi, 1749; 14 vol. in-4°.

FESTI et Verrii Flacci de Verhorum significatione libri XX, in usum Delphini Amstel., 1700, in-4°.

J. Wower recensuit. Lug. Bat., 1672; in-8°.

FLORT (I. A.) Rerum Romanarum libri duo priores, cum notis variorum, editi a L. Begero. Colonia Marchica, 1704; in-fol.

TREET, OEuvres complètes. Paris, 1796; 20 vol. in-18.

#### G.

GASSENDI, Opera omnia. Lug. Bat., 1658; 6 vol. in fol.
GEOGRAPHIE veteris scriptores graci (et arabici) minores.
Oxonii, 1698; 4 vol. in-8°.

Gyraldi (L.G.), opera omnia. Lug. Bat., 1696, in-fol.
Goltzu (Huberti) opera omnia Numismatica, curante Gervatio. Antuerp., 1644, 1645; 5 vol. in-fol.

Goltzius, Sicilia et magna Gracia. H. Goltzio auctore et scalptore. Antuerpiæ, 1617, in-fol.

Gonii Museum Etruscum. Florentiæ, 1737; 3 vol. in-fo!.

Gonlei Dactyliotheca, cum explicat. J. Gronovii. Lug. Bat., 1707; 2 vol. in-4°.

GRAMMATICE latinæ auctores antiqui, opera et studio H. Putschii. Hanoviæ, 1605, un tome en 2 vol. in-4°.

GRANDPRÉ (L. de), Voyage à la côte occidentale de l'Afrique.

Paris, 1801, 2 vol. in-8°.

Grecorii Nazianzeni (S.) opera. Lut. Par., 1609; in:fol. Gaonovies, Thesaurus antiquitatum Græcarum. Lug. Bat., 1697; 13 vol. in:fol.



GRUTER, Inscriptiones antiquæ totius orbis romani in absolutissimum corpus redactæ. Amstelod., 1707; 4 vol. in-fol. GCTRERLETHI (T.), Dissertatio philologica de mysteriis Cabi-

rorum. Franequera, 1704; in-80.

н.

HAYM, Tesoro Britannico. Londra, 1719, 1720; in-4°.

Harduini (J.) Nummi antiqui populorum et urbinum illustrati.

Paris, 1684.

HARPOCRATIONIS Lexicon. Lut. Bat., 1683; in-4°.

Heinsii (Dan.) Aristarchus Sacer. Lug. Bat., 1627; in-80.

HELIODORI Æthiopicorum libri X. Lut. Par., 1619; in-8°.
HENRY lord. Histoire de la religion des Banians. Paris, 1667; in-12.

HERODIANI historiarum, libri VIII. Oxoniæ, 1704; in-80. HERODOTEI Halicarnassei liistoriarum libri IX (gr. et latin.)

Amstel., 1763; in-fol. HISTOIRE d'Hérodote, traduit du grec par Larcher. Paris, 1802;

9 vol. in-8°. Hessoon ascræi quæ exstant, oper. et stud. C. Schrevelii, Lug.

Bat., 1650; in-8°.
HESTCHII Lexicon. Lug. Bat., 1766; 2 vol in-fol.

Hype (Th.), Historia religionis veterum Persarum. Oxonii,

Hirnocts, Com nentaria in aurea carmina, gr. et latin., de Providentià et fato que supersunt et reliqua fragmenta, cum notis et indic., P. Needlam. Cantabridgiæ, 1709; 1 vol. in-8°.

notis et indic., P. Reediam. Cantabriagia, 1709; 1 vol. in-8°.
Hieronymi (S. E.) opera, stud. et labor. J. Martianay et A.
Pouiet. Paris. 1693, 1706; 5 vol. in-fol.

Himeri Sophiste Ecloge et declamationes, gr. et latin. recens. Wernsdorff. Gotting., 1790; i vol. in-80.

HIPPOGRATIS et Galeni opera gr. et latin., cur\u00e0 et studio Charterii, Lut. Par., 1679; in-fol.

HISTORIE Augustæ scriptores VI, cum recensione, cmendationibus ac notis Salmasii et Casauboni. Paris, 1620; in-fol. HOLSTENII (Lucæ), Notæ et Castigationes posthumæ in Stephani Byzantii Ethnica. Lug. Bat., 1784, in-fol.

Homen opera, curante Barnes. Cantabridgiæ, 1711; 2 vol. in-4°.

L'ILIADE et l'Odyssée d'Homère, traduit par Bitaubé. Paris; 1804, 9 vol. in-89.

L'ILIADE et l'Odyssée d'Homère, traduit par madame Dacier.

Paris, 1741; 8 vol. in-12.

HORATH (Q.) opera, in usum Delphini. Par., 1691; 2 vol. in-4°.

HORACE (OEuvres d'), avec des remarques par Dacier. Hambourg, 1733, 2 vol. in-4°.

Horapolinis Hieroglyphica gr. et latin., cum notis variorum, curante J. C. de Pauw., Traj. ad Rhenum, 1727; in-4°. Hurt, Demonstratio Evangelica. Parisiis, 1690; in-50l.

#### J.

Jablonski, Pantheon Ægyptiorum. Francof., 1750; in-δ°. Jablonski, Opuscula. Lug. Bat., 1804, 5 vol. in-δ°.

Jamelici de Vita Pythagorică Liber, gr. et latin., illustr. a lud. Kustero. Amstelod., 1707; in-4°.

Jamblici de Mysteriis Liber. Oxonii, 1778; in-fol.

IGNARRA, de Palæstrå Neapolitauå commentarius in inscriptionem athleticam Neapoli anno 1764 detectam. Neapoli, 1770, iu-4°.

JOANNIS Damasceni (S.) opera omnia quæ exstant, op. et studio P. M. Lequien, Parisits, 1712; 2 vol. in-fol.

Johent la Science des médailles. Paris, 1759; 2 vol. in-12.
Joseph (Flavii) que reperiri potuerunt opera omnia, gr. et
latin., collegit S. Havercamp. Amstel., 1726; 2 vol. in-fol.
Janxiz (S.), operum ejus collectio, ex editione Massuet. Paris,

1710; in-fol. Isinoni Hispalensis episcopi opera omnia que exstant, edita per S. J. Dubreul. *Parisiis*, 1601, in-fol. Isocratis Orationes et Epistolæ. Aurel. Allobr., 1593; in-fol.

Juliani Imperatoris opera que supersunt omnia, ex recens. Ez.

Spanheim. Lipsiæ, 1696; in-fol.

JUSTINI (S.) opera omnia, ex editione D. Pr. Maran. Parisiis, 1742; in-fol.

JUSTINUS, cum notis variorum. Amstelod., 1659; in-8°.

JUVENALIS et Persii Salyrae, cum notis variorum. Lugd. Bat.,
1684; in-8°.

#### K.

Ківсики, Obeliscus Pamphilius. Roma, 1650; in-fol.

— Ocidipus Ægyptiacus. Roma, auno 1652; 4 vol. in-fol.

Knight, Account of the remains of the Worship of Priapus.

London, 1786; in-4.

#### .

LACRAUSSE, Romanum Museum. Roma, 1690; in-fol.

LACROZE (Math. Veyssière de), Histoire du Christianisme dans les Indes. La Haye, 1758; 2 vol. in-12.

dans les Indes. La Haye, 1738; 2 vol. m-12.

Lactantii opera omnia. Lutetiæ Parisior., 1748; 2 vol in-4.

Lavitau, Mœurs des Sauvages américains, comparées anx mœurs

des premiers temps. Paris, 1724; 2 vol. in-4º. Latorshar, du Royaume de Siam. Paris, 1691; 2 vol. in-12. Langlas, Mouumens de l'Indoustan. Paris, 1817; 2 vol. in-fol. Languaguiñar, Leçons de philosophie. Paris, 1823; 2 vol.

in-8°.

LENGUN et LACHAU, Description des principales pierres gravées du cabinet du duc d'Orléans, Paris, 1780; 2 vol. in-fol.

LECLERC (Daniel), Histoire de la Médecine. La Haye, 1729; 1 vol. in-4°.

Le Mascaire, Description de l'Egypte, composée sur les Mémoires de Henry de Maillet. Paris, 1735.

LESSING, du Laocoon, ou des limites respectives de la poésie et de la peinture, traduit de l'allemand par Vanderbourg, Paris, 1802; in-8°.

TOME I.

LIBANII sophistæ opera. Parisiis, 1606, 1627; 2 vol. in-fol. LIBBE, Gotha Numaria. Amstel., 1730; in-fol.

LUCANUS (M. A.), de Bello civili, cum notis variorum, accur. C. Schrevelio. Lugd. Bat., 1658; in-8°.

Luciani opera, gr. et latinė, cura Hermsterhusii et Reitzii. Amstel., 1743; 4 vol. in-4°.

LUGBETH Cari (T.) de rerum natură libros sex, interpretatione et notis illustravit Thomas Creech. Lond., 1717, in-8°.
LYCOPRAONIS Alexandra, cură et oper. J. Potter. Oxonii, 1607; in-fol.

LYSLE opera omnia, grac., cum versione novâ, triplici indice, var. lection. et notis, edidit Athan. Auger. Parisiis, Didot, 1783; 2 vol. in-80.

### м.

MACROBII opera, cum notis variorum. Lipsiæ, 1774; in-8°. MAIMONIDES, de Idolatria. Amstel., 1642; 2 vol. in-4°.

- De More Nevochim. Venet. , 1551 , in-fol.

MANILII (M.) Astronomicon libri quinque; accessere M. Tullii aratæa, ed. Pingré. Parisiis, 1786, in-8°.

Marci Antonini imperatoris de Rebus suis libri XII, stud. et oper. Gataker. Londini, 1707; in-40.

MARIETTE, Traité des pierres gravées. Paris, 1750; 2 vol. in-fol.

MARMORA Oxoniensia, cx Arundellianis, Seldenianis, aliisque conflata, recensuit et comment. illustravit Humph. Prideaux. Oxon., 1676, in-fol.

MARSHAM, Chronicus Canon. Lond., 1672; in-fol.

Martialis Epigrammata cum notis varior., accur. Schrevelio. Lugd. Bal., 1661; in-80.

MARTIANUS CAPELLA de Nuptiis philologiæ et Mercurii libri II, cum notis J. ad Goez. Nurembergæ, 1794, in-8°.

MARTIN (D.), la religion des Gaulois. Paris, 1727; 2 vol. in-40.

MAXIMI (S.) opera ex editione Combessii. Par., 1675; 2 vol. in-fol.

Maximi Tyrii dissertationes, ex recens. J. Davisii, cum J. Marklandi annotat. Londini, 17/0; in-4°.

MAZOCHII (A.S.) Comment. in Herculanensis Musæi Æneas tabulas Heracleenses. Neapoli, 1754; in-fol.

MENZSTRIER, Eloge historique de la ville de Lyon, 1669; i vol. in-4°.

 Histoire civile ou consulaire de la ville de Lyon. Lyon, 1696; t vol. in-fol.

Mercurialis, de Arte gymnastică libri sex. Amstel., 1672; in-40.

Mercurii Trimegisti Pomander, seu de potestate et sapientià divinà. Paristis, Adr. Turneb., 1554; in-4°.

 Le Pymander, trad. et commenté par Fr. de Foyx de Candalle, Bordeaux, 1579; in-fol.

MEURSII opera. Florent., 1741; 12 vol. in-fol.

Miziniac (Bachet de), Commentaires sur les Epîtres d'Ovide. La Haye, 1716; 2 vol. in-8°.

MINUCH Felicis Octavius. Lugd. Bat., 1672; in-8°.

MONTFAUCON, l'Antiquité expliquée. Paris, 1719, 1724; 15 vol. in-fol.

- Diarium italicum. Parisiis, 1702; in-40.

MOURQUES (le P.)., Plan théologique du Pythagorisme et des autres sectes savantes de la Grèce. Paris, 1712; 2 vol. in-8°.

MUSEUM Florentinum, cum observat. Ant. Fr. Gorii. Florent., 1731; 12 vol. in-fol.

MYTROGRAPHI latini, curante A. Van Staveren. Lugd. Bat., 1742; in-4°.

N.

NARDINI, Roma antica. In Roma, 1666; in-4°.

NEANDRI Bacchanalia. Francofurti ad Oder., 1660; pet. in-12.

NICANDEI Theriaca, ejusdem Alexipharmaca. Venetiis, Ald. 1522, 1523; in-40.

Nicolai Damasceni Historiarum excerpta et fragmenta quæ supersunt. Lipsiæ, 1804; in-8°,

Nicomacai Harmonices apud antique musice auctores septem, grace et latine, a M. Meibomio restituta et explicata. Amstelod., Elzevir., 1752; in-fol.

Nonni Dionysiaça. Hanoviæ, 1605, 1 vol. in-80.

Nonnius, de proprietate Sermonis cum notis J. Mercerii. Parisiis, 1614; in-8°.

#### О

OCELLUS Lucanus, de Universi natură. Amstelod., 1661, in-40.
OPPIANI de Venatione libri IV et de Piscatione libri V, gr.
et latine, curante J. Gottl. Schneider. Argentorali, 1776, in-8°.

OPUSCULA mythologica, physica et ethica, gr. et lat. Amst., 1688; in-8°.

ORATIONES politicæ Dinarchi, Lesbonactis, Demadis, Licurgi, Herodis, gr. et latinè. *Hanoviæ*, 1619; in-8°.

Oratorum Graciae praestantiorum, Antiphontis, Andocidis et Isaei Orationes XXX. *Hanoviae*, 1619; in 80. Origenis opera omnia, gr. et lat., nova ed., curante de La

Rue. Parisiis, 1735; 4 vol. in-fol.
OBPREI opera, curante G. Chr. Hambergero. Lipsia, 1764;

ovinii Nasonis opera, ex recensione P. Burmanni. Amstelod., 1727; 4 vol. in-4°.

OUVANOFF, Essai sur les mystères d'Eleusis. Paris, 1816; 1 vol. in-8°.

#### Р.

Palladii Historia Lausiaca SS. Patrum qui vitam degebant in solitudine, græc., cum notis Meursii. Lugd. Bat., 1614, in-4°. Panelli de Cistophoris. Lugd. 1734; in-4°. Passeau Picturæ Etruscorum in vasculis, nunc primum in unum collecte, explicationibus et dissertationibus illustratæ. Romæ, 1767, 1775; 3 vol. gr. in-fol.

PAULINEO (Fr.) a Sancto Bartholimo, Systema Brahmanicum, liturgicum, mythologicum, civile. Romæ, 1791; in-40.

PAUSANIE Grecite descriptio, gr. et latine. Lipske, 1696; in-fol. PEDRUSI, Museo Farnese. Parma, 1694, 1727; 10 vol. in fol. PELLERIN, Recueil des médailles. Paris, 1765; 7 vol. in-4°.

PENNANT (Th.), Tour in Scootland in the year 1769. Chester, 1774; in-4°.

— Tour in Scootland in the year 1772, and Voyage to the

Hebrides. Waringthon, 1774, 1776; 2 vol. in-4°.
Penizonii Origines Babylonice et Ægyptisce, ed. Duker.

Traj. ad Rhen. 1736, 2 vol. in-8°. Petavii Uranologion, gr. et lat. Parisiis, 1630; in-fol.

Petit (Samuel), Miscellaneorum libri IX. Parisiis, 1630; in-4°.

 Leges Atticæ. Lugd. Bat., 1741; 5e volume de l'ouvrage ayant pour titre: Jurisprudentia romana et attica.

PETRONII (T.) Arbitri Satyricon que supersunt, curante P. Bermanno. Traj. ad Rhen. 1709; 1 vol. in-4°.

PRILIPS , Account of Malabar.

Philonis operum collectio integra, gr. et lat. Paris., 1640; in-fol.

Philostratorum quæ supersunt omnia, eum recensione Goth-Olearii. Lipsiæ, 1709; in-fol.

Pnotif Myriobiblon, sive Bibliotheca. Rothomagi, 1653; in-fol.
Pirani Valeriani hieroglyphica sen de sacris Ægyptiorum aliarunque Gentium litteris commentarii. Lugd., 1602, in fol.
Ptoni Mythologia in quatuor partes anni. Antuerp., 1568; in-89.

Pignonii Mensa Isiaca. Amstelod., 1670; in-40.

PINDARI carmina cum lectionis varietate et adnotationibus, iterum curavit Heyne. Gotting., 1798, 3 vol. in-8°.

PLATONIS opera omnia, gr. et lat., ex J. Serrani interpretatione, cum H. Stephani annotationibus, 1578; 3 vol. in-fol.

- PLATONIS Opera grace. et latinè, Marcilio Ficino interprete. Francof., 1602; in-fol.
- FLAUTI Comædiæ, cum notis variorum. Lugd. Bat., 1769; 2 vol. in-8°.
- PLINI Historiæ naturalis libri XXXVII, interpretatione et notis illustravit J. Harduinus. Parisiis, 1723; 2 vol. in-fol.
- Plotini opera omnia, e gr. in latin. translata a Marcil. Ficino. Florent., 1492; in-fol.
- Plutarchi Charonensis que supersnnt omnia, ex castigatione J. J. Reiske. Lipsiæ, 1774; in-80.
- PLUTARQUE, OEUVRES morales, traduites par Ricard. Paris, 1783; 17 vol. in-12.
- PORTR latini, rei Venaticae scriptores, et Bucolici antiqui, videlicet G. Falisci atque M. A. O. Nemesiani cynegeticon, halicuticon, et de aucupio, etc., cum notis variorum. Lugd. Bat., 1727, in. 4°.
- PORTRIARUM octo fragmenta et clogia, gr. et lat., curà et stnd.

  J. Chr. Wolfii. Hamburgi, 1734; in-4°.
- Poly Bit historiarum quidquid superest, ex cura et recensione J. Schweighæuser. Lipsiæ, 1759, 9 vol. in-8°.
- Polyani Strategematum libri VIII. Berolini, 1756; if-12.
- POLLUCIS (J.) Onomasticum, gr. et lat. Amstel., 1706; 2 vol. in-fol.
- Pomponius Mela, de situ orbis libri III. Lipsiæ, 1807; 7 vol. in-80.
- Porfurnius, de Antro Nympharum. Traj. ad Rhenum, 1765, in-fol.

  Porfurni philosophi de Vita Pythagoræ Liber, cum versione
- ct notis L. Holstenii. Amstel., 1707; in-4°.
  Ponfuyan de Abstinentià ab csu animalium libri quatuor.
- Traj. ad Rhenum, 1767; in-40.
  POTTER, Archæologia græca, or the Antiquities of Grece.

  London, 1740, 2 vol. in-8°.
- PRIAPEIA, sive diversorum poetarum in Priapum lusus, cum

commentariis Scioppii, etc. Patavii (Amstelod.), 1664, in 8°.

PROCLUS in Platonis theologiam gr. et lat. Hamburgi, 1618, 1 vol. in-fol.

Procopii Historiarum sui temporis libri VIII, gr. et latinė. Parisiis, 1662; 2 vol. in-fol.

PAUDENTII opera quæ exstant. Coloniæ, 1701; in-8°.

PTOLEMEI (Cl.) Geographie libri VIII, gr. et lat., operâ P. Bertii. Lugd. Bat., 1618; in-fol.

#### 0.

QUINTI CUATII Historia Alexandri Magni, cum notis variorum. Lugd. Bat., 1658; in-8°.

QUINTILIANI Institutionum oratoriarum libri XII. Lugd. Bat., 1665; 4 vol. in-8°.

#### R.

RASCHE, Lexicon universe rei nummarise veterum et precipue grecorum ac romanorum. Liptiæ, 1785; 14 vol. in-8°.

RECHERCHES Assatiques, ou Mémoires de la Société de Calcutta, traduits par La Baume. Paris, 1805; in 4°.

Rei rusticæ scriptores veteres latini, curante J. Gott. Schneider.

Lipsiæ, 1794; 4 vol. in-8°.

Rei Venatice scriptores, poete latini et Bucolici antiqui. Lugal.

Bat., 1727, in-4°.

Reinesu Syntagma inscriptionum antiquarum a Grutero omis-

sarum, cum comment. Lipsiæ, 1682, in-fol.
RHODIGIN1 (L. C.) Lectionum antiquarum libri XVI. Venetiis,
in ædibus Aldi, 1516; in-fol.

Ruffini opera. Parisiis, 1680, in-fol.

s.

SAINT-NON, Voyage Pittoresque, ou description des royaumes de Naples et de Sicile. Paris, 1781, 5 vol. in-fol.

- SAINTE-CROIX, Recherches sur les mystères du paganisme. Paris, 1817; 2 vol. in.8°.
- SALEUSTII (C. Crispi) opera que exstant omnia, cum selectis variorum observationibus ex accurat. recensione Ant. Thysii, edit. 22, Lugd. Bat., 1654.
- Salluste, Histoire de la République romaine, rétablie par le président Debrosses. Dijon, 1777; 3 vol. in-4°.
- Sallustius Philosophus, de Diis et mundo, gr. et lat., edente L. Allatio. Rome, 1638; in-12.
- SALMASH Plinianse exercitationes, in C. Solini Polyhistora, item C. J. Solini Polyhistor, Trai. ad Rhenum, 1689; in fol.
- SCALIGER, de emcudatione temporum opus. Colon. Allob. 1629; in-fol.
- Scheffer (J.) Laponia. Francofurti; 1675; in-4°.
- Selden (J.), de Diis Syris syntagmata II. Amstel., 1680; in-12.
  Senece (L. A.) Tragodise cum notis variorum. Amstel., 1682,
  1 vol. in-8°.
- Opera que exstant omnia. Antuerp., 1652; in-fol.
- Stati Empirici opera, grace et lat., Pyrrhoniarum institutiouum libri III. Lipsia, 1718; in-fol.
- Shaw, Voyages dans plusieurs provinces de la Earbarie et du Levant, trad. de l'anglois. La Haye, 1743; 2 vol. in-4°.
- Siboxn (C.) Apollinaris opera, studio et cur
   Sirmondi. Parisiis, 1652; in-4°.
- Sun Italici (C.) Punicorum libri XVII, curante Drakenborch, Traj. ad Rhen.; 1717; in-4°.
- SIMPLICII, commentarii in octo Aristotelis Physicæ auscultationis libros. Venetiis, in ædibus Aldi., 1526; in-fol.
- Simson, Chronicon, ex exordio mundi ad annum a Christo nato LXXI. Lugd. Bat., 1729; in-fol. Sornocus tragordia septem, excud. P. Stephanus, anno 1603;
- 1 vol. in-4°.

  Spannerm (Ez.), Dissertationes de præstantiå et usu numismatum antiquorum. Londini, 1706; 2 vol. in-fol.
- SPON, Miscellanca eruditæ antiquitatis. Lugduni, 1683; in fol.

- Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant. Lyon, 1678, 3 vol. in-12.
- Sprenger, Histoire de la Médecine, depuis son origine jusqu'au 19° siècle, traduite par Jourdan, revue par Bosquillon-Paris, 1815; 7 vol. in-8°.
- STATII opera. Parisiis, 1618; in-4°.
- STEPRANUS Byzantinus, de urbibus, cum Thomæ de Pinedo versione et observationibus, et cum collationibus J. Gronovii. Amstel., 1725; in-fol.
- STOREI (J.) Sententiæ ex thesauris græcorum delectæ, huic editioni accesserunt Eclogarum physicarum et ethicarum, libri II. Aurel. Allobr., 1609, in-fol.
- STREED'S Rerum geographicarum libri XVII, eum notis Is. Casauboni et aliorum. Amstel., 1707, 2 vol. in-fol.
- STEABON, Géographie, traduite du gree en français. Paris, 1813 et suiv.; in-4°.
- STUART et Revett, Antiquités d'Athènes, mesurées et dessinées, traduites de l'anglais par Feuillet. Paris, 1808, 2 vol. in-fol. STUCAII opera. Lug. Bat.; 1695; in-fol.
- Sutroxii Tranquilli de XII Casaribus libri VIII, cum notis variorum, ex recensione Casauboni. Parisiis, 1610; t vol. in-fol.
- SUIDE Lexicon greece et latiue, ex recensione et cum notis Lud. Kusteri. Cartabrigiæ, typ. Acad., 1705; 3 vol. in-fol.
- Syscetti Chronographia ab Adamo usque ad Diocletianum.

  Paristis, e typographia regia, 1652; in-fol.
- STRESH opera que exstant omnia. Parisiis, 1633; in-fol.
- SONNERAT, Voyage aux Indes Orientales et à la Chine. Paris, 1782; 2 vol. 8°.
- Swinton (J.) Inscriptiones Attice; accedit de nummis quibusdam Samaritauis et Phæniciis dissertatio. Oxonii , 1750, in-4°.



Tacim opera, cx recens. Gab. Brotier. Parisiis, 1771; 4 vol. in-4°
Tamani Oratio ad Græcos. Oxonii, 1700; 1 vol. in-80.

TERENTII comœdiæ. Parisiis, 1753; 2 vol. in-12.

Tertuliani opera omnia. Parisiis, 1672; 3 vol. iu-fol.

TREMISTII Orationes XXXIII, græce et latine. Parisiis, 1684; in-fol.

TSECCRITI quæ supersunt, ed. Thom. Warton. Oxoniæ, 1770, 2 vol. in-4°.

Theodoret Episcopi Cyri opera omnia, curâ et studio J. Sirmondi. Lutetiæ Par., 1642; 2 vol. in-fol.

TREONIS Smyrnæi, Platonici, eorum que in mathematicis lectionibus utilia sunt, expositio, gr. et lat. *Lutetiæ Paris.*, 1644, in-4°.

Theophili Autocheni lib. III, ad Autolychum, gr. et lat., studio J. Christ. Wolfii. Hamb., 1724; in-8°.

THEOPHRASTI Historiæ plantarum libri X, gr. et lat. Amstel., 1644, 1 vol. in-fol.

Characteres, græcè, recensuit ac notis illustravit Fischer;
 accessit commentarius Casauboni. Coburgi, 1763, 1 vol.
 in-8°.

THEVENOT , Voyages. Paris , 1696; in-fol.

Thome Aquinatis (S.) opera omnia.  $Rom\alpha$ , 1570; 17 vol. in-fol. Thucronous de Bello Peloponnesiaco, libri VIII, gr. et lat.,

ex cura et cum animad. Dukeri. Amstel., 1731, 1 vol. in-fol.
Timai Sophistæ lexicon vocum Platonicarum, græcè, edidit
David Runhkenius. Lugd. Bat., 1780; in-8°.

Trn Livin Patavini historiarum libri qui exstant, in usum Delphini. Parisiis, 1679; 6 vol. in-4°.

TOLAND'S Miscellaneous Works. London, 1747; 2 vol. in-8°.

TRISTAN, Commentairés historiques, contenant l'histoire générale des empereurs, impératrices, césars et tyrans de l'empire romain. Paris, 1644; 3 vol. in-fol.

Tunnen opera. Argentorati , 1600 ; in-fol.

Tzerze Chiliades. Basilea, 1546; iu-fol.

#### V.

- VAILLANT, Nummi antiqui familiarum romanarum. Amstel., 1703, 2 vol. in-fol.
- Numismata imperat. roman. præstantiora a J. Cesare ad Postumum nsque; (ad Constantinum perducta studio J. Fr. Baldini.) Romæ, 1745, 3 vol. in-4°.
- Numismata ærea Impp., Augustarnm et Cæsarum in coloniis, municipiis et urbibus, etc., percussa. Par., 1697; 1 vol.
- Nunismata Impp., Augustarum et Cæsarum, à populis romanæ ditionis, græcè loquentibus, ex omni modulo percusso.
   Amstel., 1700, in-fol.
- WALCKENAER, animadversionum ad Ammonium libri III. Lugd. Bat., 1739; in-4°.
- VALERII Flacci (C.) Argonauticon libri octo, cum notis variorum, ed. Theoph. Christ. Harles. Altenburgi, 1781; 3 vol. in-8°.
- VALERIUS Maximus, cum notis variorum. Lugd. Bat, 1751, in-8°. VANDALE (A.), Dissertationes IX, ontiquitatibus cuin et marmoribus, cum romanis tum potissimum Græcis illustrandis intervenientes. Annatel., 1702; in-4°.
- WARBURTON, Dissertatious, trad. par Silhonete. Lond., 17 1/2, 2 vol. in-12.
- VARRONIS (M. T.) opera quæ supersunt. Parisiis, 1685; in 8°.
  VELLEII Paterculi (C.) Historiæ romanæ, cum selectis variornm notis. Lugd. Bat.; 1653; in 8°.
  - WHELER, Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant, traduit de l'anglois. Amsterdam, 1689; 2 vol. in-12.
  - Villoison (d'Ansse de), Anecdota græca e regia parisieusi et e Veneta S. Marci bibliothecis deprompta. Venetüs, 1781, 2 vol. in-4°.
- VINKLIMANN, Histoire de l'Art chez les Anciens, traduit de l'allemand. Paris, an 11; 5 vol. in-4°.

- VINKELMANN, Description des Pierres gravées du cabinet de Stosch. Florence, 1760; in-4°.
- Monumenti antichi inediti. Roma, 1777; 3 vol. in-fol.
- Lettres familières, traduites en françois par Jansen. Paris, 1791, in 8°.
- De l'allégorie, par Vinckelmann, Addisson, Sulzer. Paris, an 7; 2 vol. in-8°.
- Vincitii opera, cum notis variorum. Leovardiæ, 1717; 2 vol. in-4°.
- Visconti, Inscrizioni greche triopee, ora Borghesiane, con versioni ed osservaz. Roma, 1794; in-fol.
- Il Museo Pio Clementino. Roma, 1782, 1798; 6 vol in-fol.
   Max.
- VITAUVII Pollionis de Architectura libri X. Amstel., Elzevir., 1649; in-fol.
- Voltin (Io. Chr.) Anecdota græca, sacra et profana. Hamburgi, 1722, 1724; 4 vol. pet. in-8°.
- Vossii (G.J.) opera omnia. Amstel., 1695, 1700; 5 vol. in-fol.

# .....

XENOPHONTIS opera quæ exstant omnia, græcè et lat., curà Edw. Wells. Oxonii, 1705; 5 vol. in-8°.

Z.

ZEND - AVESTA, traduit en françois par Anquetil Duperron.

Paris, 1771; 3 vol. in-4°.

ZOEGA, de origine et usu obeliscorum. Romæ, 1797; 1 vol. in-fol.

Zozimi Historiæ novæ libri VI. Oxonii, 1679; in-8°.

# TABLE

| DES CHAPITRES | CONTENUS | DANS L | E I" | VOLUME. |
|---------------|----------|--------|------|---------|
|---------------|----------|--------|------|---------|

| QUESTION proposée, Introduction Pag.                     | ı |
|----------------------------------------------------------|---|
| PREMIÈRE PARTIE.                                         |   |
| Culte de Bacchus Eleusinien                              | 3 |
|                                                          |   |
| PREMIÈRE SECTION.                                        |   |
| CULTE DE BACCHUS IACCHUS.                                |   |
| Cuar. I <sup>er</sup> . § 1. Étymologie du mot Iacchus   | 6 |
| consacré à Iacchus                                       | 8 |
| Stit. Procession d'Lacchus Rhétes de Cérès et            |   |
| Proserpine Purification dans le Rhéte de                 |   |
| Proserpine Marche de la Procession. La                   |   |
| Porte sacrée et la Voie sacrée. La Maison de             |   |
| Polytion. Le temple de Bacchus Cyamite.                  |   |
| Le Figuier sacré. Le Pont du Céphyse. Les                |   |
| Géphyrimes , 19                                          |   |
| § 1v. Objets mystérieux qui étoient portés dans la       | 2 |
| procession d'Iacchus. Le Van mystique, sym-              |   |
| hole de la purification. Trois espèces de puri-          |   |
| fication par l'air, par l'eau et par le feu              |   |
| Le Calathus. — Les Cistes                                | R |
| CHAP. II. Différence de Bacchus Eleusinien et de Bacchus | ۱ |
| Thébain.                                                 | ć |

## SECTION DEUXIÈME.

## BACCHUS ELEUSINIEN CONSIDÉRÉ COMME POUVOIR GÉNÉRATEUR.

| CRAP. 1er Bacchus Zagrée 60                                 |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| § 1. Histoire de Bacchus Zagrée, fils de Proserpine         |  |
| et du serpent                                               |  |
| § 11. Diverses interprétations de l'histoire de Bacchus     |  |
| Zagrée 63                                                   |  |
| § 111. Bacchus Zagrée, force reproductive de la nature. 65  |  |
| 6 IV. Identité de Bacchus et d'Apollon 66                   |  |
| § v. Apollon solcil supéricur, Bacchus soleil inférieur. 74 |  |
| § v bis. Bacchus Zagrée, divinité des enfers.—Culte         |  |
| des divinités chthoniennes                                  |  |
| CHAP. II. Bacchus Eubule, Isodétès, OEsymnétès, Hyès. Q1    |  |
| § 1. Bacchus Eubule                                         |  |
| § 11. Bacchus Isodétès 94                                   |  |
| § 111. Bacchus OEsymnétès 96                                |  |
| § 1v. Bacchus Hyès 100                                      |  |
| § v. Bacchus Sabazius                                       |  |
| CHAP. III. Bacchus, pouvoir générateur, adoré sous le       |  |
| symbole du serpent                                          |  |
| 6 1. Rôle important que joue le serpent, dans l'his-        |  |
| toire et les mystères de Bacchus. Les Grees                 |  |
| tenoient cette croyance des Orientaux. Le                   |  |
| premier Être adoré dans la Thébaïde et la                   |  |
| Phénicie sous le symbole du serpent.—Cette                  |  |
| doctrine a passé de l'Égypte chez tous les                  |  |
| peuples de l'antiquité                                      |  |
| § 11. Le grand nombre de dieux qu'admettoit le              |  |
| polythéisme, n'étant que des attributs de la                |  |
| divinité suprême, ils avoient tous le scrpent               |  |
| none combole                                                |  |

|                                                        | Page. |
|--------------------------------------------------------|-------|
| 111. Le scrpent étant le symbole de la divinité, il    |       |
| étoit aussi le symbole de toutes les éminentes         |       |
| qualités qui appartiennent à l'Être-Suprême;           |       |
| tous les genres de biens lui étoient attribués.        |       |
| -Il avoit le don de la divinationIl réunis-            |       |
| soit tous les caractères et remplissoit toutes         |       |
| les fonctions de la divinité                           | 122   |
| 6 IV. Il présidoit à la mort. Il avoit tous les carac- |       |
| tères qui appartiennent aux divinités infer-           |       |
| nales                                                  | 120   |
| 6 v. Le serpent étoit le symbole des élémeus, du       | ,     |
| solcil, et de Bacchus comme soleil inféricur.          |       |
| —Culte de Bacchus serpent                              | 132   |
| § vi. 11 étoit le symbole de Bacchus dicu du vin       | 134   |
| AP. IV. Baechus, pouvoir générateur, adoré sous le     |       |
| symbole du taureau                                     | 137   |
| § 1. Le taureau, symbole de Bacchus, dieu de l'agri-   |       |
| culture, dieu des enfers et principe de la             |       |
| substance humidc                                       | 138   |
| 6 11. Dans les mystères, le taureau est le symbole du  |       |
| protogonos (de l'Être premier - né), titre             |       |
| donné à Bacchus                                        | 140   |
| § 111. Le taureau, animal symbolique du Demiourgos     |       |
| dans toutes les religions anciennes, génie             |       |
| générateur des anciennes cosmogonies de la             |       |
| Perse et de tout l'Orient                              | 142   |
| § IV. Le bouf Apis Symbole d'Osiris Principe           |       |
| de la fécondité.—Ses rapports avec le Nil.—            |       |
| Avoit le don de la divination Le taureau               |       |
| Dionysiaque chez les Grees étoit le même que           |       |
| le bœuf Apis. Divers emblêmes du taureau sur           |       |
| les monumens anciens                                   |       |
| § v. L'idée du taureau, emblême du principe fécon-     |       |
| dant, ne doit pas être séparé de l'idée du             | ı     |

Cu.

|                                                        | Page |
|--------------------------------------------------------|------|
| taureau emblème de l'agriculture                       | 152  |
| vi. La doctrine du principe actif, du principe         |      |
| passif et du résultat des deux, se retrouve,           |      |
| avec d'autres formes, sous les noms d'Apis et          |      |
| de la vache Athyr, - Le principe passif pre-           |      |
| noit le nom de toutes les déesses qui, ainsi           |      |
| que la vache Athyr, étoient honorées comme             |      |
| un des principes universels : c'étoit la nature        |      |
| mère de tout ce qui existe, quelque fût son            |      |
| nom. Toutes ces déesses portoient des cornes           |      |
| et avoient quelques autres attributs de la             |      |
| vache, ou elles étoient représentées par la            |      |
| vache clle-même                                        | 154  |
| § vii. La lune principe passif.—Les Anciens lui attri- |      |
| buoient une action féconde, propre au déve-            |      |
| loppement des germesElle engendre Apis,                |      |
| par la lumière féconde qui va frapper la vache         |      |
| Athyr                                                  | 160  |
| 6 viii. Les Argiens donnoient à la lune le nom mys-    |      |
| tique d'Io Io étoit encore l'Isis égyptieune.          |      |
| - Ses aventures allégoriques établissent ses           |      |
| rapports avec la lune et avec Isis                     | 166  |
| 6 rx. La nuit ou les ténèbres , berceau de la nature   |      |
| universelle, qui en contenoit les élémens,             |      |
| adorée comme divinité mère de tous les                 |      |
| astres sous le nom de vache Athyr ou de                |      |
| Vénus Scotia, c'est-à-dire ténébreuse                  | 169  |
| 6 x. Apis, chez les Égyptiens, ou Épaphus, fils        |      |
| d'Io, chez les Grecs, considéré comme le               |      |
| symbole des productions                                | 175  |
| 6 xt. Le taurcau emblème du dieu du vin                | 176  |
| CHAP. V. Bacchus Cabire , le même que Bacchus des mys- |      |
| tères d'Elensis                                        | 180  |



#### DES CHAPITRE

|                                                       | - m5- |
|-------------------------------------------------------|-------|
| § 1. Bacchus Cabire Les Cabires furent les pre-       |       |
| miers prêtres et les premiers instituteurs des        |       |
| peuples Les services qu'ils rendirent leur            |       |
| firent donner dans la suite le nom des divi-          |       |
| nités dont ils avoient été les ministres Ils          |       |
| doivent être envisagés sous ces deux rapports.        |       |
| - Il en est de même des Dactyles, des Cu-             |       |
| rètes, des Corybantes et des Telchincs                | 181   |
| § 11. Les Cabires considérés sous le premier rap-     |       |
| port, étoient les grands dieux, les dieux de          |       |
| la génération universelle Triade Cabi-                |       |
| rique, les trois divinités Cabiriques étoient         |       |
| le principe actif, le principe passif, et le          |       |
| produit des deux Etymologie des noms                  |       |
| qui leur étoient donnés dans l'îte de Samo-           |       |
| thrace                                                | 184   |
| (111, On trouve l'origine de leur culte en Egypte,    |       |
| - Ils étoient adorés en Phénicie                      | 188   |
| v. Fils de Phta ou Vulcain en Egypte ; ils étoient    |       |
| les mêmes que les dieux Patœques                      | 190   |
| Sv. Culte des dieux Cabires à Béryte, en Méso-        |       |
| potamie, à Carthage, dans l'île de Samo-              |       |
| thrace, dans l'AttiqueEsculape, dieu Cabire           | . 192 |
| § vi. Affinité des mystères d'Eleusis et de ceux des  |       |
| Cabires Cependant le culte des dieux Ca-              |       |
| .bires fut toujours à Athènes distinct de celui       |       |
| des divinités d'Eleusis Méthapus porta ce             |       |
| culte d'Athènes dans la Béotie                        | 199   |
| S vii. Culte des Cabires dans la Laconie Les Dios-    |       |
| curcs                                                 | 202   |
| § vin. Culte des dieux Cabires dans l'Etrurie, l'Asie |       |
| mineure, la Phrygie, et les bords du Pont-            |       |
| Euxin.                                                | 212   |
| § 1x. Culte des Cabires chez les Romains, - Ils       | 3     |
| Tome I. c                                             |       |
|                                                       |       |
|                                                       |       |

|                                                                | Page |  |
|----------------------------------------------------------------|------|--|
| étoient leurs dieux Pénates, et leurs dieux                    |      |  |
| Larcs                                                          | 216  |  |
| § x. Deuxième rapport sous lequel les Cabires doi-             |      |  |
| vent être envisagés Premiers prêtres et                        |      |  |
| premiers instituteurs des peuples                              | 220  |  |
| § x1. Les Curètes ont civilisé la Crète, - y ont               |      |  |
| apporté les mystères de la religion, les                       |      |  |
| mêmes que ceux de Samothrace Triade                            |      |  |
| Curétique composée du principe actif, du                       |      |  |
| principe passif, et de Jasion le même que                      |      |  |
| Iacchus ou Horus.—Ont porté leur culte et                      |      |  |
| leurs arts dans diverses contrées                              | 226  |  |
| § x11. Les Telchines civilisèrent l'île de Rhodes.— Ils        |      |  |
| en furent les premiers prêtres Obscurité                       |      |  |
| sur les idées religieuses qu'ils apportèrent                   |      |  |
| dans l'île. Traditions diverses. Les noms                      |      |  |
| des trois Telchines donnés par Nonnus sont                     |      |  |
| les mêmes que ceux de la Triade Dactylique.                    | 234  |  |
| § x111. Triade Dactylique, Acmon le principe actif,            |      |  |
| Damnanca le principe passif, et Kelmis l'Iac-                  |      |  |
| chus d'Eleusis, — Les Dactyles ont civilisé la                 |      |  |
| Phrygie Idéenne, - ont apporté le culte de                     |      |  |
| Jupiter, la métallurgic et plusieurs arts en                   |      |  |
| Elide et dans d'autres contrées de la Grèce.                   | 239  |  |
| § xIV. Les Corybantes ministres de la mère des dieux           |      |  |
| dans la Phrygie Orientale Les honneurs                         |      |  |
| divins lenr furent appliqués Les Coryban-                      |      |  |
| tiques, fêtes en l'honneur des Corybantes                      |      |  |
| Triade Corybantique                                            | 246  |  |
| CHAP. IV. Origine du culte de Bacchus Zagrée ou Sabazius.      |      |  |
| - Des religions phrygiennes                                    | 252  |  |
| § 1. Étymologie du mot Sabazius Origine étran-                 |      |  |
| gère du culte de Bacchus Zagrée ou Sabazius.                   |      |  |
| <ul> <li>Il appartenoit à la Phrygie et à la Lydie.</li> </ul> |      |  |
|                                                                |      |  |

| •                                                   |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| DES CHAPITRES.                                      | xxix |
|                                                     | Page |
| - Identité du culte de Cérès et de Bacchos,         |      |
| de Sabazius et de Rhéa                              | 253  |
| § 11. La même conformité de culte et de rites se    |      |
| trouve dans les fêtes particulières aux Thra-       |      |
| ces, peuples chez qui les mystères Orphiques        |      |
| ont pris naissance                                  | 260  |
| § 111. La Phrygie occidentale ou troyenne étoit le  |      |
| siége principal des mystères de Rhéa et de          |      |
| Sabazius Ces mystères ont été ensuite               |      |
| réunis à ceux d'Atys et de Cybèle, qui ap-          |      |
| partenoient à la Phrygie orientale                  | 264  |
| § 1v. Culte de la mère des dieux, à Rome, à Athènes | •    |
| et dans la Grèce                                    | 270  |
| § v. Le culte de la Grande-Déesse passa de la       | •    |
| Phrygie dans toute l'Asie. Son culte à Hié-         |      |
| rapolis, sons le nom de déesse de Syrie, fut        |      |
| célèbre                                             | 274  |
| 6 vs. Tons ces cultes ont cu le même objet, l'union | -/+  |
| sacrée du principe actif et du principe passif      |      |
| de la nature, et le produit de cette union.         |      |
| - Les attributs généraux de la divinité             |      |
| étoient communs à tous les dieux Rites              |      |
| qui leur étoient particuliers en raison de          |      |
| leur caractère spécial                              | 281  |
|                                                     |      |

y vii. La Terre fut adorée d'abord comme divinité hienfaisante et souverainement intelligente, sous le nom de Grande-Mère; elle fut la première des divinités. — On reconnut et on divinisa causité le principe qui la féconde, et il fut donné à la mère des dieux comme dicu Parèdre ou assistant, te fut Atya. Quoïque, dans l'òpinion de ces peuples, il n'occupit point le même rang que la mère des dieux, il avoit tous les attributs du dicu

|                                                     | Page |
|-----------------------------------------------------|------|
| suprêmeDétail de ces attributs                      |      |
|                                                     | 283  |
| 6 wir. Bacchus Sabazius , ou Atys, étoit le symbole |      |
| du soleil, agent de la force reproductive           |      |
| de la nature Ce culte se retrouve chez              |      |
| les Perses, mais dans des temps postérieurs         |      |
| à Homère.                                           | 288  |
| § 1x. Mélange des religions Égyptiennes, Phry-      |      |
| giennes et Helléniques                              | 291  |

# TABLE

## DES CHAPITRES CONTENUS DANS LE IIº VOLUME.

### It PARTIE. - III SECTION.

IDENTITÉ DES DIEUX D'ÉGYPTE, OSIRIS, ISIS, HORUS, ET DES DIVINITÉS D'ÉLEUSIS, BACCHUS, CÉRÈS ET LACCHUS.

|                                                                                                                  | F |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| AP. 1 <sup>er</sup> . Ralicion primitive des Egyptiens, des Grecs<br>et de tous les peuples anciens et modernes. |   |
| § 1. Religion primitive des Grecs                                                                                |   |
| § 11. Cette religion a été celle de tous les peuples                                                             |   |
| anciens. Nos voyageurs modernes l'ont trou-                                                                      |   |
| vée établie chez toutes les nations sauvages de                                                                  |   |
| l'Afrique et de l'Amérique. Elle tient à la                                                                      |   |
| nature de l'homme.                                                                                               |   |
| AP. II. Culte d'Osiris, d'Isis et d'Horus en Egypte,                                                             |   |
| § 1. Origine du culte d'Osiris, d'Isis et d'Horus en                                                             |   |
| Égypte; ce culte est fondé sur les mêmes                                                                         |   |
| principes que les religions primitives. — Les                                                                    |   |
| Egyptiens ont adoré Osiris comme symbole                                                                         |   |
| du principe actif universel, dont on recon-                                                                      |   |
| noit la présence et les effets partout. — Isis,                                                                  |   |
| partie passive de la nature, mère commune                                                                        |   |
| de tous les êtres.—Herus, symbole du cos-                                                                        |   |
|                                                                                                                  |   |
| mos ou de tous les êtres qui composent l'uni-                                                                    |   |
| vers, fruit de la jonction du principe actif,                                                                    |   |
| ou du principe male et producteur, Osiris,                                                                       |   |
| avec le principe passif ou la partie femelle et                                                                  |   |
| génératrice , Isis                                                                                               |   |
| § 11. Les payens avoient divisé leurs divinités en                                                               |   |
| dieux mâles et en dieux femelles, d'après                                                                        |   |

| ****     | IADEE                                            |      |
|----------|--------------------------------------------------|------|
|          |                                                  | Pag. |
|          | cette division primitive du principe actif et    |      |
|          | du principe passif que présente la nature.       |      |
|          | Les divinités subalternes n'étant que des        |      |
|          | démembremens de ces substances univer-           |      |
|          | selles, on avoit établi entr'elles la même       |      |
|          | division Les détails et le développement         |      |
|          | de ce système général ont enfauté une foule      |      |
|          | d'allégories et de fictions, qui ont embar-      |      |
|          | rassé les religions. Cette confusion a été       |      |
|          | eneore augmentée chez les Égyptiens par          |      |
|          | leur écriture symbolique et leurs hiérogly-      |      |
|          | phes                                             | 18   |
| § 111. I | Les religions anciennes n'étoient fondées que    |      |
|          | sur nn fait d'observation, le principe de        |      |
|          | vie et d'intelligence répandu dans toutes les    |      |
|          | parties du monde La distinction de la            |      |
|          | nature en deux parties, l'une active, l'autre    |      |
|          | passive, se trouve au fond de tous les sys-      |      |
|          | tèmes religieux, de tous les mystères de l'an-   |      |
|          | tiquité Système philosophique et reli-           |      |
|          | gieux des Anciens contenu dans le Traité de      |      |
|          | l'Ame du monde, par Timée de Locres              | 23   |
| § 1v.    | Cette doctrine a pris naissance en Égypte,       |      |
|          | d'où elle a passé chez tontes les nations an-    |      |
|          | ciennes                                          | 30   |
|          | Id entité d'Osiris et de Bacchus                 | 32   |
| 9 1. E   | Sacchns et Osiris étant l'un et l'autre le prin- |      |
|          | cipe fécondant, le dieu bienfaisant, le sym-     |      |
|          | bole de la fécondité et de la force étoit com-   |      |
|          | mun à ces deux divinités Toutes les fêtes        |      |
|          | Phalliques tirent leur origine des Pamylics ,    |      |
|          | qui étoient célébrées en l'honucur d'Osiris,     |      |
|          | principe fécondant                               | 33   |

§ n. Osiris et Bacchns étoient les symboles de la

Pag. puissance active, universelle, conséquemment de l'Être-Suprême, d'après les idées religieuses des Anciens. Ils avoient les mêmes attributs : chacun de ces attributs avoit un culte particulier, mais les Anciens n'ont pas regardé chaque attribut comme la puissance universelle : cette erreur grave n'appartient qu'à quelques modernes . § 111. Osiris et Bacchus considérés comme maîtres de la substance bumide, source de toutes productions : ce culte étoit le plus ancien, le plus solennel, et le plus important chez les Egy. ptiens, en raison des grands avantages qu'ils devoient au Nil. - Typhon, la cause de la sécheresse et de la stérilité, est l'ennemi d'Osiris . . . . . . . . . . . . 50 § 1v. Bacchus et Osiris symboles de la puissance du soleil.-L'adoration du soleil est entrée dans toutes les religions anciennes, comme celle de tous les autres agens ou de tous les autres attributs de la divinité; mais le culte du soleil n'a jamais été la religion universelle et exclusive des Anciens, ainsi que l'ont prétendu quelques modernes : il en est de même de l'adoration des autres corps célestes. . . 59 9 v. Identité de Bacchus et d'Osiris comme divinités infernales (Troisième attribut ) . . . . 94 § vi. Autres rapports qui prouvent la vérité de l'assertion d'Hérodote, qu'Osiris étoit le même que Bacchus, Il faut distinguer entre ces faits ceux qui sont conformes à l'ancienne reli-

gion des Egyptiens, et ceux qui ont été introduits en Egypte depuis les Ptolémées. . Cuar, IV. Identité d'Isis et de Cérès. — Le culte d'Isis a

|                                                     | Pag. |
|-----------------------------------------------------|------|
| eu trois phases Ces changemens ont été              |      |
| amenés par les progrès de la civilisation :         |      |
| 1º elle a été adorée comme la terre d'Egypte,       |      |
| que le Nil, en la couvrant, rendoit fertile;        |      |
| 2º comme principe passif qui embrassoit             |      |
| toutes les générations et la nature entière;        |      |
| c'est l'Isis ou la Cérès des mystères ; 30 posté-   |      |
| rieurement aux Ptolémées . Isis eut le carac-       |      |
| tère de divinité universelle                        | 108  |
| 1. Isis adorée comme terre fertile Les étymo-       | 100  |
| logies données au nom d'Isis se rapportent          |      |
| toutes à cette idée simple et primitive. —          |      |
| Monumens de ce culte primitif chez les Egy-         |      |
| ptiens                                              | 110  |
| In, Isis est la même divinité que Cérès. L'une et   |      |
| l'autre étoient la terre fertile. Elles avoient     |      |
| donué le bled et l'orge aux mortels. Elles          |      |
| étoient les déesses de l'agriculture. Rites et      |      |
| attributs qui leur étoient communs. Les             |      |
| voyages et les antres fables d'Isis ont rap-        |      |
| port au défriehement des terres et à l'éta-         |      |
| blissement de la civilisation. Il en est de même    |      |
| des fables de Cérès. — L'invention du labou-        |      |
| rage étoit due anx Egyptiens,                       | 113  |
| § 111. Les Eleusinienues et les Thesmophories, deux | 113  |
| fêtes les plus célèbres de Cérès. La première       |      |
| ayoit pour objet l'invention de l'agriculture,      |      |
| la seconde l'établissement des lois, suite          |      |
| nécessaire de la culture des champs. Isis fut       |      |
| aussi législatrice.                                 | 118  |
| ( iv. Isis, principe passif qui embrasse toutes les | 110  |
| générations et la nature entière. C'est l'Isis      |      |
| on la Cérès des mystères. — Ses différens           |      |
| noms                                                |      |
| noms                                                | 127  |

| 6 v. Les Egyptiens attribuèrent cette force généra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| trice non-seulement à la terre, mais à plu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| sieurs grands corps de la nature, et princi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| palement à la lune. — Isis étoit la lune. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Noms qu'ils donnoient à la lune, comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| déesse génératrice. — Ils distinguoient ses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| phases.—Ils adoroient la nouvelle lune sous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| le nom de Bubastis, la pleine lune sous le nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| de Buto Ils appliquoient à la luue, leur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| système de génération , l'enfance, la jeunesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| et la vicillesse Ils adoroient Bubastis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| comme vierge, et ils donnoient à Buto la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| force et la puissance génératrices. — Buto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| étoit la nourrice d'Horus.—Elle étoit la même                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| divinité qu'Athyr , Hécate ou Vénus Scotia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| -Buto, emblème de la pleine lune, la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| même qu'Isis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 |
| § vi. Les Anciens donnèrent encore à l'étoile Sothis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| la faculté génératrice.—Cette idée mystique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| tiroit son origine du lever béliaque de cette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| étoile, qui concouroit exactement avec les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| crues du Nil. Elle étoit l'annonce de l'inon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| dation, c'est-à-dire de la fertilité de l'Egypte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| et on la regarde comme une des causes de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| cette fertilitéElle fut consacrée à Isis, ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| plutôt Isis, mère des générations, étoit l'ame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| de cette étoile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 156 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 |
| § vII. La lune, dans son déclin, parcourant les signes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| inférieurs, étoit une divinité infernale ; c'étoit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Isis vengeresse des crimes : on l'adoroit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| sous le nom de Tithrambo; c'étoit la même                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| divinité que Proscrpine, Hécate ou Némésis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| chez les Grees Caractère général de ces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Printer and the constitution of the constituti |     |

|                                                                                                         | Pag. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| § viii. Les Egyptiens, postérieurement aux Ptolémées,<br>donnèrent à Isis le caractère de divinité uni- |      |
|                                                                                                         |      |
| verselle. — Surnommée Pélasgique. — Elle                                                                |      |
| étoit la déesse de la navigation.—Culte rendu                                                           |      |
| au vaisseau d'Isis. — Malgré la prééminence                                                             |      |
| qu'obtint son culte, elle ne fut jamais adorée                                                          |      |
| scule; le système d'une divinité unique ne                                                              |      |
| fut jamais introduit dans le culte des payens.                                                          |      |
| Osiris et Horus n'ont jamais cessé d'en faire                                                           |      |
| partie. 1                                                                                               | 162  |
| CHAP. V. Identité d'Horus et d'Iacchus                                                                  | 179  |
| § 1. Horus, type de Bacchus Iacchus Il étoit,                                                           |      |
| comme Bacchus Iacchus, l'emblème du                                                                     |      |
| monde, produit par l'action combinée du                                                                 |      |
| principe actif et du principe passif de la na-                                                          |      |
| ture Il étoit en même temps le principe                                                                 |      |
| fécondant. Osiris devenoit son propre fils,                                                             |      |
| sous le nom d'Herus, comme Bacchus Eleu-                                                                |      |
| sinien devenoit son propre fils sous le nom                                                             | Ť.   |
| d'Iacchus.—Horus considéré comme principe                                                               |      |
| fécondant.                                                                                              | 180- |
| § 11. Horus considéré comme emblème de toutes                                                           | 100  |
| les productions, comme symbole du monde                                                                 |      |
| produit par le principe actif et par le principe                                                        |      |
|                                                                                                         |      |
| passif. Harpocrate, nouvelle divinité appar-                                                            |      |
| tenant au règne des Ptolémées, le même                                                                  |      |
| qu'Horus.                                                                                               | 195  |
| CHAP. VI. Mcreure, quatrième personnage des mystères,                                                   |      |
| symbole de la raison et de l'intelligence et                                                            |      |
| de l'activité                                                                                           | 201  |
| § 1. Mercure considéré comme principe du mou-                                                           |      |
| vement répandu dans la nature. La fécou-                                                                |      |
| dité tenant au mouvement universel, Mcr-                                                                |      |
| cure comme dien du monvement était le                                                                   |      |

| 1                                                               | Pag. |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| principe fécondant Il avoit pour attribut                       |      |
| l'emblème de la force génératrice Il étoit                      |      |
| mis au nombre des dieux qui dispensent les                      |      |
| richesses,-Comme dieu producteur, il étoit                      |      |
| l'amant de Proserpine                                           | 203  |
| § 11. Mercure considéré comme divinité informale.               |      |
| - Conducteur des ames Ses attributs                             |      |
| comme dieu des enfers Origine de cette                          |      |
| mythologie                                                      | 208  |
| 9 111. Mercure étant le dieu présent partout , les              |      |
| Anciens en avoient fait le gardien des mai-                     | ,    |
| sons, des portes, du Cymnase, du Forum,                         |      |
| des temples, des sépuleres, des chemins,                        |      |
| des voyageurs                                                   | 216  |
| 9 1v. Le chien lui étoit consacré comme dieu de la              |      |
| vigilance, de la sagacité, de l'activité et de                  |      |
| la fidélité Du chien Anubis                                     | 218  |
| v. Mereure considéré comme dieu de l'intelligence               |      |
| active. — On place sous son nom ou sous                         |      |
| celui de Thoth, toutes les sciences et toutes                   |      |
| les inventions Son histoire se rattache                         |      |
| aux premiers pas de la civilisation , et en mar-                |      |
| que les progrès L'Egypte ayant été civi-                        |      |
| <ul> <li>lisée par les prêtres et par le système des</li> </ul> |      |
| initiations , tous leurs travaux étoient mis en                 |      |
| commun sous le nom de Thoth De là le                            |      |
| nombre incroyable des livres hermétiques.                       |      |
| -Signification du mot thoth                                     | 222  |
| 9 vi. Mercure étant inventeur de tout ce qui tient à            |      |
| la civilisation, les bornes qu'on établit pour                  |      |
| distinguer les terres , fureut placées tout natu-               |      |
| rellement sous la protection de ce dicu                         |      |
| Les bornes qui séparoient les peuples , eelles                  |      |
| placées sur les limites, sur les chemins ou                     |      |

|           | ***************************************            |      |
|-----------|----------------------------------------------------|------|
|           |                                                    | Pag. |
|           | devant les habitations, furent également           |      |
|           | mises sous la sauve-garde de Thoth, Mer-           |      |
|           | cure ou Hermès Forme de ces statues ou             |      |
|           | hermès                                             | 234  |
| 6 vii.    | Mercure étant le dieu de l'activité, de l'intel-   |      |
|           | ligence et de l'abondance, étoit le dieu du        |      |
|           | commerce Il établit les lois du commerce           |      |
|           | ainsi que les poids et mesures,-Comme dieu         |      |
|           | du commerce, il fut le dieu du vol, de l'usure     |      |
|           | et de l'imposture, - Cette extension est due       |      |
|           | au mépris que les Romains avoient pour le          |      |
|           | commerce et les commerçans Chez les                |      |
|           | Grees, Mercure étoit le dieu du vol, mais          |      |
|           | seulement de ceux faits avec adresse Il            |      |
|           | présidoit à la recherche des effets perdus         |      |
|           | Il avoit sa part dans les trésors trouvés I        | 1    |
|           | présidoit au tirage au sort Etant le dieu de       |      |
|           | tout ce qui est action et mouvement, Mcr-          |      |
|           | cure présidoit aux jeux gymnastiques               | 237  |
| 6 varr.   | Mercure considéré comme dieu de la raison.—        |      |
|           | Comme tel il est réuni à toutes les divinités,     |      |
|           | cette éminente qualité devant appartenir à         |      |
|           | tous les dieux                                     | 242  |
| § 1x.     | Mercure avoit le caractère général de la divinité. |      |
|           | - Attributs qui lui appartenoient sous ce          |      |
|           | rapport                                            | 246  |
|           | anamias as masters                                 |      |
|           | SECTION QUATRIÈME.                                 |      |
| c wve     | TÈRES EN ÉGYPTE ET A ÉLEUSIS, ET DE                | TEUD |
| o mio     | PROPAGATION DANS LA GRÈCE.                         | LLUK |
|           | * ORDER                                            |      |
| IAP. Ier. | Identité des mystères en Egypte et à Eleusis.      |      |
|           | -De l'objet, de l'organisation et de la doc-       |      |
|           | trine des mystères                                 | 251  |
|           |                                                    |      |
|           |                                                    |      |

#### DES CHAPITRES.

|                                                         | Pag. |
|---------------------------------------------------------|------|
| 6 1. Les mystères égyptiens et ceux d'Elcusis avoient   |      |
| une même origine, une même organisation                 |      |
| et un même but. Leur premier objet fut la               |      |
| civilisation des peuples. Les premières fètes           |      |
| fureut simples, la partie mystique n'y fut in-          |      |
| troduite que postérieurement                            | 252  |
| § n. Les Egyptiens qui civilisèrent les Grecs, leur     |      |
| apportèrent leurs fables religieuses, qu'ils            |      |
| n'avoient créées que pour expliquer les prin-           |      |
| cipaux phénomènes de la nature                          | 256  |
| 6 111. Les phénomènes de la nature et les bienfaits que |      |
| les hommes en reçoivent leur inspirant l'idée           |      |
| de la divinité, ce sentiment religieux, naturel         |      |
| à l'homme, donna anx législateurs la pen-               |      |
| sée de baser les institutions sociales sur la           |      |
| religion, et de contenir ainsi les sociétés par         |      |
| des liens plus forts que ceux qu'imposent les           |      |
| lois                                                    | 259  |
| 6 1v. Les récompenses de l'initiation étoient attachées |      |
| à la pratique des vertus.                               |      |
| 9 v. La croyance des peines et des récompenses de       | ±    |
| la vie future étoit l'objet principal des mys           |      |
| tères d'Eleusis. La doctrine des mystères               |      |
| offroit aux hommes les moyens d'être heureus            |      |
| des cette vie par l'aven de leurs crimes                | ,    |
| et le retour à la vertu                                 | 265  |
| § vi. On peut ramener à trois points tout ce qui se     |      |
| passoit dans les mystères : 1º Les tradition            |      |
| sacrées et les cérémonies commémoratives                |      |
| du passage de la vie sauvage à la vie civi-             |      |
| lisée, de l'établissement de l'agriculture e            |      |
| des arts ; 20 la représentation et l'explication        |      |
| de la nature et de ses phénomènes ; 50 un               |      |
| doctrine et des cérémonies d'expiation, fon             | -    |
|                                                         |      |

|                                                           | Pag.            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| dées sur le dogme de l'immortalité de l'ame               | 1.8.            |
| et d'une vie future : de cette croyance des               |                 |
| prines et des récompenses de la vie future                |                 |
| découloit toute la partie morale des mystères.            | 271             |
| 6 vn. La préexistence et l'immortalité de l'ame étoient   | •               |
| enseignées dans les mystères La doctrine                  |                 |
| et les idées mystiques des philosophes éclec-             |                 |
| tiques sur l'ame, s'y introduisirent dans les             |                 |
| temps postérieurs                                         | 275             |
| § viii. Le dogme de la métempsycose a été vraisem-        | •               |
| blablement introduit dans les mystères à                  |                 |
| l'époque où une partie de la philosophie                  |                 |
| éclectique y pénétra; mais il n'appartient                |                 |
| pas aux mystères avant cette époque. Alors                |                 |
| on y enseignoit la doctrine du Tartare et de              |                 |
| l'Elysée dont on donnoit des représentations.             | 280             |
| § 1x. Le système du bon et du mauvais principe n'a        |                 |
| jamais fait partie de la doctrine des mystères            |                 |
|                                                           | 284             |
| § x. I.a fausseté du polythéisme et le dogme de           |                 |
| l'unité de Dieu n'étoient pas enseignés dans              |                 |
| les mystères                                              | 310             |
| 5 x1. De la double doctrine, publique et scerète,         |                 |
| trait distinctif de l'antiquité                           | 323             |
| P. II. Culte des divinités d'Eleusis dans les différentes |                 |
| parties de la Grèce                                       | 33 <sub>0</sub> |
| § 1. Dans l'Attique                                       | Id.             |
| § 2. Dans le Péloponnèse.                                 | 336             |
| § 3. Dans les autres partics du continent de la           | ~~              |
| Grèce                                                     | 367             |
|                                                           |                 |

#### TABLE

#### DES CHAPITRES CONTENUS DANS LE HI VOLUME.

### I'm PARTIE. - IV SECTION.

| DES | MYSTÉRES | EN | ÉGYPTE | ET A | ELI | EUSIS | , ET | DE | LEUF |
|-----|----------|----|--------|------|-----|-------|------|----|------|
|     | . PF     | OP | GATION | DANS | LA  | GRÈC  | E.   |    |      |

| CHAP. III. Causes de la propagation des mystères dans | Fa |
|-------------------------------------------------------|----|
| la Grèce.                                             |    |
| 6 1. Les Devins ou Mystagogues                        |    |
| § 11. OrphéeEumolpe Fondation des Mystères.           |    |
| § п. Des Orphiques                                    | -  |
| § rv. Bacchus Phanès                                  |    |
| 6 v. Principes des Orphiques adoptés dans la Grèce;   |    |
| mépris où est tombée cette secte                      |    |

# II PARTIE. - I SECTION.

#### DES DIONYSIAQUES.

| CHAP. I. § 1. Les Dionysiaques étoient de deux espèces.  — Diverses étymologies du mot Dionysius. |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - Le nom de Nysa donné par les poètes aux                                                         |    |
| divers lieux où les orgies de Bacchus étoient                                                     |    |
| célébrécs                                                                                         | 59 |
| § 17. Bacchus ou Dionysius dans les Indes                                                         | 51 |
| § 111. Mythologie de Bacchus ou Dionysius, dans la                                                |    |
| Libye                                                                                             | 75 |
| CRAP. II. § 1. Les Dionysiaques étoient divisées en grandes                                       |    |
| et petites Dionysiaques.—Epoque de la célé-                                                       |    |
| bration des petites Dionysiaques appelées                                                         |    |
| Anthestéries ou Lénéennes Le Lénæum,                                                              |    |
| lieu clos où étoit Bâti le temple de Bacchus                                                      |    |
| Vinney Provided A F.                                                                              |    |

#### TABLE DES CHAPITRES

| WILL  | TABLE DES CHAFTIRES.                                 |      |
|-------|------------------------------------------------------|------|
|       |                                                      | Pag  |
| CHAP. | II. Compagnons de Bacchus                            | 35   |
| 5     | 1. Des Satyres Des Silènes ou de Silène              | . id |
| 5     | 11. De Pan , des Pans , des Egipans , des Panisques. | 37   |
|       | 111. Des Bacchantes.—Elles étoient considérées sur-  |      |
| ,     | tout comme danseuses.—De la danse comme              |      |
|       | partie principale du culte de Bacchus                |      |
| 4     | III. Attributs de Bacchus.                           | 38   |
| CHAP. |                                                      |      |
| _     | 1. Les Thyrses                                       |      |
|       | n. Ia Férule                                         |      |
|       | un. Les ânes consacrés à Bacchus                     |      |
|       | ıv. Le Lierre                                        |      |
| CHAP. | IV. Bacchus Thébain adoré comme demi-dieu , ou       |      |
|       | comme symbole du vin                                 |      |
| S     | 1. Des attributs de Bacchus, considéré comme         |      |
|       | divinité naturelle ou symbol du vin                  | . id |
| 6     | 11. Bacchus considéré comme demi-dieu                | 40   |
| 6     | III. Noms divers de Bacchus                          |      |
|       | V. Culte de Bacchus dans les différentes parties     |      |
| -     | de la Grèce                                          |      |
| 6     | 1. Culte de Bacchus dans le Péloponnèse              |      |
|       | 11. Culte de Bacchus dans les autres parties du      |      |
| ,     | continent de la Grèce.                               | 44   |
|       | tra Culto de Boschus dons les tles de la Culca       | 44   |
|       |                                                      |      |

# TABLE DES MATIÈRES.

Les volumes sont désignés, le premier par la lettre 1, le second par la lettre 2, le troisième par la lettre c, et les notes par la lettre n.

.

Aseilles, type fréquent sur les médailles d'Ephèse, en l'honneur de Diane; elles étoient un des emblèmes d'Isis, s 159, 160. Symbole de la chasteté, s 456.

Abraham est béni par le roi de Salem, prêtre du dieu Très-Haut dont il adopta la religion, ce qui fat un des motifs de sa séparation d'avec ses frêres. Il proclama avec sela chez les àrabes et chez les Syriens Peristence d'an dieu unique. Son nom est toujours respecté chez les Arabes. Ils attribuent la fondation du temple de la Cabab à Abraham et à Ismeël, p. 392, 303, 307, 307.

 aux prêtres de Thèbes, par Fordre d'Isis, un livre contepradre d'Isis, un livre contemant les lois et les cérémonies de la religion, a 25 o. L'accipiter étoit un des symboles d'Ouris. Raisons d'analogie entre la nature de cet oissan et celle d'Ouris. Zoroastre et les Phéniciens donnoient à la divinité la tête d'accipiter. Soin que les prêtres égy ptiens premoient de sa nourriture, Une ville lui étoit consacrée, a 420, 430.

Achaïe, Culte de Bacchus en Achaïe, à Egium, à Phellore, à Phénée, c 431.

Achargétès, surnom d'Esculape, ∡ 196.

Acharnes, hourg de l'Attique.
Scs habitans grossicrs et agrestes. Le culte de Bacchus y étoit en grand honneur, o 350.

Ache, plante que les prêtres des Cabires défendaient qu'on posàt sur la table, parce qu'ils croyoient que cette plante étoit née du sang cabirique, 2 257.

Acheron, rivière qui se décharge dans l'Alphée. Etymologie de ce nom, 2 367. Achille, ses restes renfermés dans un vase d'or, dont Bacchus avoit fait présent à Thétis, c 521.

Acratus, l'un des génies de la suite de Bacchus, dont la tête étoit enchâssée dans le mur de la maison de Polytion, o

347, 348.

Acteurs, ils étoient consacrés à Bacchus, Eschyle leur donna des masques, les haussa sur le cothurne et leur donna des robes trainantes, la forme, la taille et le cortège des héros qu'ils représentaient ; ils avoient une tête, des jambes et des bras postiches. Ils étoient appelés ouvriers deBacchus . c 144, 163, 167, Lorsqu'ils quittoient le théatre, ils consacroient leurs masques dans le temple de Bacchus. Ils formoienta Athènes un corps nombreux et important, Leur fierté et leur arrogance. Traits de Nicomachus, Aristion et Alcibiade, c 196, 200. Les acteurs d'Athènes qui manquoient aux engagemens qu'ils avoient . souscrits envers les autres villes de la Grèce, payoient la somme stipulée dans le traité. Lorsqu'ils s'absentoient d'Athènes sans autorisation, on les condamnoit à une amende. Il y avoit trois acteurs pour les trois premiers rôles de chaque tragédie. Le principal archonte leur faisoit tirer au sort les pièces où ils devoient jouer. L'auteur

n'avoit le privilége de les choisir que lorsqu'il avoi mérité la couronne dans une des fêtes précédentes, c.514, Adonis, le même dieu que Horos. Son culte introduit dans la Judés sous le nom de Thammust. Le même qu'osiris. Tradition du coffre d'Osiris qui aborde sur le rivage de Byblos. Identité d'Adonis avec le Bacchus des mystères. So mort. Ses fêtes, p. 190, 191, 192, 193, 194, 195, 195

Adramytium, ville de la Mysie, colonie d'Athènes où Bacchus étoit adoré, c 467. Adrastée enveloppe Jupiter

dans des langes d'or après sa naissance, 4 17.

Adulires. Les femmes adultères ne pouvoient participer à aucum sacrifice. L'entrée de tous les temples publics leur doit interdite. Si clles y entroient, il étoit permis de leur faire souffiri toutes sortes de mauvais traitemens, excepté la mort, sans qu'elles en pussent tirer vengeance devaut aucun tribunal, e 125, 124, Acores, fêtes des Acores. (Yoy. Oscilles, Erigone.)

Agavé, fille de Cadmus, épousa Echion, c 311. Etymologie du mot Agavé, 318. Agdestis, nom de Rhéa, déesse

phrygienne. Signification de ce mot, 265.

Agonales, fêtes en l'honneur de Janus à Rome. Etymologies de ce nom, c 506, 507, 508. Agonothètes. Ils présidoient aux jeux publics, et ils avoient pris la baguette à l'exemple de Mercure, 8 242. (V. l'art. Jeux publics.)

Agraule et Pandrose accusés de sacrilège ponr avoir ouvert les cistes des mystères d'Eleusis, 451.

Agrioniennes, fêtes consacrées à Bacchus, Elles se célébroient la nnit, On s'y couronnoit de lierre. Elles avoient beaucoup de rapport avec les Nyctélies ou Dionysiaques. Etymologie du mot agrioniennes. Rites particuliers à cette fête, symboles de l'établissement de la civilisation. Célébration de ces fêtes à Orchomènes ( V. l'art. Mynias. ), c 251, 252. Agrostis, herbe, principale nonrriture des Egyptiens avant leur civilisation. Les Egyptiens la portoient en main lorsqu'ils alloient au temple. # 13. Le nom d'Agrostis ne peut présenter qu'une idée générale, et ne peut être appliqué à une plante en particulier. Il signifie une chose de la campagne. La plante dont les Egyptiens faisoient leur première nourriture, et que Diodore appelle agrostis, étoit probablement le lotos, # 389.

le lotos, \$389.

Agyæi. Tous les grands dieux étoient dieux Agyæi. On leur faisoit des sacrifices pour le départ et pour le retour d'un voyage. Les autels élevés

dans l'intérieur des maisons en leur honnenr s'appeloient agyatides. Ils étoient adorés comme dieux bienfaisans et repoussant le mal. On donnoit le nom d'agyæi aux colonnes élevées sur les chemins en l'honneur de ces dieux , s 216 , 217. Les lieux destinés à la promenade s'appeloient agyie, et les domestiques femelles qui se tenoient dans les vestibules des maisons, prêtes à faire les conrses, s'appeloient agyatides. Etymologie du mot ag ria, B 450, 451, Agyæus, surnom de Bacchus, c 423, 424. Ahriman , le même que Ty-

phon, principe de sécheresse et d'aridité, 4 105.

Alagonie, ville des Elgutherolacons. Temples de Bacchus et de Diane dans cette ville, σ 438, 439.

Alcibiade conduit la procession d'Iscabas à Lleuis en présence des troupes lacédémoniemes, pendantla guerre du Pélopounèse, «21, 22. Passage de Libanius sur la beauté d'Alcibiade. Il le compare à Bacchus. Les artites de la Grèce faisoient Ica Mercures ressemblans à Alcibiade. Il est probable que les têtes de Mercure nous offrant la vériable figure d'Alcibiade. 100 processiones de la proposition de la proposition

biade, ⊿307,308. Alexandre. Fêtes solennelles qu'il donna à son retour d'Egypte en Phénicie. Des chœurs

y disputèrent le prix de la musique ct de la danse, et on v combattit pour le prix de la tragédie. Magnificence de ces fêtes, surtont de celles dont Nicocréon, roi de Salamine, ct Pasicrates, roi de Soli, firent les frais, c 178, 179. Sacrifice que fit Alexandre dans le temple de Bacchus au pied du mont Hémus, lorsqu'il eut passé cette montagne et pénétré dans la Thrace. Une flamme forte produite par le vin qui avoit été jeté dans le feu, fut regardée comme un présage de la gloire future d'Alexandre, c 448. Alexandrie ( V. l'art. Diony-

siaques ). Théâtre de Bac chus à Alexandrie, c 469. Alexandrins. Rites mélangés de l'ancienne religion égyptienne

l'ancienne religion égyptienne et grecque sous les Ptolémées, 4 171. Alcyonée (le lac). Mystères

nocturnes que l'on célébroit tous les ans sur les bords de ce lac en l'honneur de Bacchus. C'est par ce lac que Eacchus descendit aux enfers, \$250.

Allat, décsse des Arabes, 476.
Aloeme, fête des cultivateurs,
célébrée en l'honneur de
Cérès, Etymologie de ce nom,
435. Etoit aussi consacrée
à Bacchus. Rites de cette fête.
Se célébroit dans le mois de
posidéon. Elle se célébra
ensuite dans l'intérieur même d'Athènes. Elle duroit

plusieurs jours, c 253, 254. Alpha, Cadmus lui donna le premier rang parmiles lettres. parce qu'alpha, en phénicien, signifie bouf, la première des choses nécessaires à l'homme. Signification du mot chaldaïque aluph, dont les Grecs ont fait leur alpha. L'aleph samaritain présente une image grossière de la tête de bœuf avec ses deux cornes, 4 153, 154. Amalthée. Traditions sur Amalthée mère de Bacchus, c 78, 79. Dans l'île de Crète, Jupi ter est nonrri par Amalthée, comme Bacchus dans la Libye. La corne d'Amalthée étoit remplie des bienfaits de Pan. Statue d'Amalthée mère de Bacchus. Rites du culte de Bacchus observés dans les fêtcs d'Amalthéc. Chcz les Romains le lever de l'étoile de la chèvre Amalthée donnoit le signal de la célébration des fêtes de la Bonne Déesse. L'idée du génie bienfaisant appliquée à la chèvre est consacrée dans les monnmens des Indiens. Rapports entre la constellation de la chèvre Amalthée et la culture de la vigne. Sa statue élevée dans la place publique des Phliasiens, qui l'honoroient comme mère de Bacchus, c 91,92,93.

Ambrosies, fêtes de Bacchus célébrées par les Athéniens et les Béotiens dans le mois de lénéon. C'étoit la même fête que les Léuéennes, c 252.

Ame. Les Juiss, au temps de Moise, connoissoient le dogme de l'immortalité de l'ame. C'étoit une croyance générale et populaire. La pratique d'évoquer les ames des morts étoit ordinaire chez les Cananécns du temps de Moïse. La divination par les ames des morts étoit fréquente dans la Grèce. Elle n'y perdit son crédit peu à peu que par l'établissement des oracles parlans. L'histoire de Mélisse . femme de Périandre, Cérémonies propres aux évocations ( V. l'art. Serpent. ), A 130, 353, 354, 355. L'ame universelle du monde a été la crovance presque générale des Anciens. Dans ce système toutes les parties de l'univers dans lesquelles les Anciens découvroient des principes de vie et d'action, étoient autant de dieux différens, mais soumis tous à l'intelligence universelle ( V. Timée de Locres) B 19, 20, 26, 27, 65, 404, 408. Le dogme de l'immortalité de l'ame a été de tout temps une opinion générale chez les Egyptiens et chez les Grecs. On retrouve cette croyance chez toutes les nations même les plus barbares, s 96, 97, ( V. l'art, Mystères ). Péché originel des ames dans le monde supérieur : leur incarnation :ci-las, suivant la doctrine platonicienue, 8 457, 458. L'idée de l'ame universelle du monde est indiquée par la nature. On lui apphiqua la théorie des nombres harmoniques dont Pythagore avoit fait la découverte, et les parties de l'ame univer-selle furent distribuées selon les lois harmoniques, c 214, 215, Cette doctrine fit partie de la religion des Grees et des Orientaux, c 210.

Ammon, nom donné an principe d'action universelle en tant qu'il manifestoit au-dehors le germe caché dans son sein et sa force inconnue, par la production et par la génération des êtres. #6. Etymologie du mot ammon. Fontaine près du temple de Jupiter Ammon dans la Libye. Statue de Jupiter Ammonle représentant avec une tête de belier. Templed' Ammon bâti par Bacchos. Oracle qu'il y établit. La mythologie d'Ammon appartient à l'Egypte , la Libye a été le pays intermédiaire qui a servi à établir la communication du culte de Jupiter Ammon entre l'Egypte et la Grèce par la Crète. Ammon étoit le dieu particulier de Thèbes dans l'Egypte supérieure. Il y avoit un temple magnifique. Ancienneté de ce temple. Ce culte étoit commun à Thèbes, à l'Ethiopie et à la Libye, Etablissement de

deux oracles de Jupiter Am-

mon dans la Libye et à Dodone, Origine de la fable du belier. Peuples de la Grèce qui sacrificient aux divinités des Libyens, Jupiter Ammon, Junon Ammonienne, et Forammon le Gadueille Libyen, qui formoient, la triade mystique et présentoient le aystème théologique des Egypitiens, e. 76, 91.

Amour ( V. Yart. Natt), fils de l'œuf enfanté par la Nuit, produit le monde. Même fable que celle de Kneph et d'Athyr, d'Osiris et d'Isis, un principe d'activité donnant la vie à tout ce qui existe. 4 171, 172, 173, 174.

Amphictyons. Les assemblées des Amphictyons se tenoient tous les ans à Authela, hourg de la Trachine, dans un temple de Cérès Amphictyonide, à laquelle les Pylagores offroient des sacrifices, 375.
Amphictès, surroum de Bacchus, comme représentant le

soleil, c 423.
Amphion, disciple de Mercure, recut de lui la lyre et plusieurs autres dons. Il lui éleva le premier un autel. Rapports entre Mercure et Amphion,

B 216. Anactes (dieux) étoient les grands dieux, les mêmes que les Dioscures, Cabires, Pénates, les dii patrii, consentes, ctc. Le mot anactes siguille bienfaisans. Appelés Siterson Sauveurs. Ils étoient les dieux de la patrie et de la famille. Ils présidoient au mariage et à la paissance des enfans. L'épithète d'Anactes donnée comme une marque de supériorité et d'excellence aux rois, aux pères de famille et aux hommes supérieurs, 4 91, 92, 93 (V. l'art. Eubule ). Le temple des Dioscures Cabires à Athènes, por toit le nom d'Anaceum, Orphée appelle Anactes les dieux de Samothrace. Pausanias et Cicéron disent que les dieux Anactes étoient les Dioscures ( V. l'art. Dioscures ), A 202. Les initiés et les prêtres des Cabires appelés Anactotélétès, 4 211.

Anactorum, temple d'Eleusis,

Anaximandre regardoit l'infini comme le principe de joutes choses, d'où tous les êtres sortoient et où ils retournoient. Explication de ce système par Plutarque et S. Epiphane, 293, 94.

Audros. Culte de Bacchus dans cette île. Fontaine et temple de Bacchus à Andros, c 455, 456.

Anes. Les ânes jouoient un grand rôle dans le culte de Bacchus. Ceux d'Acharnes étoient célèbres. Ils passoient pour être de la plus haute taille, c 35o. Les ânes étoient consacrés à Bacchus. Leur rôle dans la guerre de Bacchus coutre les Géans, dans son expédition des Indes, dans l'histoire des Silènes et des Satyres. Divers faits mythologiques relatifs Bacchus. dans lesquels figurent les ancs. Ils étoient admis dans les mystères de Vesta à Rome, de Cérès, de Cybèle ou la Terre. Pratiques superstitieuses où fignroient les ânes. L'âne de Silène. L'âne étoit destiné à porter tout ce qui concernoit les mystères; ce rite étoit égyptien. L'anc de Typhon. Objet de la haine publique. Il avoit des mystères particuliers en Egypte sous le nom de Seth. Il étoit nécessaire dans les mystères d'Isis, c 393, 396.

Anigrus, fleuve de la Tryphilie très profond, et qui a peu de pente. Odeur forte qu'evhale son cau bourbeuse. Guérit les maladies de la peau, Antre des nymphes Anigrides, près l'embouchure de ce fleuve. Prières et offrandes que leur faisoient les malades avant de se baigner, c 34:

Animaux. Les Egyptiens adorroient les animaux comme signe de telle ou telle opération de la divinité. Ce sont les propriétés qui ont été observées dans les habitudes et le caractère des animaux, qui ont formé-la base de leur signification hiérogly phique, 277. Embaumement des animaux chez les Egyptiens. Chaque maion nourrissoit.

l'auimal sacré. A sa mort il partageoit les mêmes soins et le même tombeau , B 97. Les animaux n'étoient que le symbole matériel d'une idée intellectuelle, celle de la divinité ou de ses attributs, qu'on a voulu rendre sensible. Les objets matériels proposés à la vénération du peuple ne sont pas des dieux, mais des images représentant les objets réels de leur culte. Causes données par Plutarque au culte des animaux chez les Egyptiens; 1º la reconnaissance de l'homme pour les services qu'il en tiroit : 2° ils étoient les emblêmes des dieux dont ils retraçoient l'image par quelques-nnes de leurs propriétés. Mais l'adoration se communiqua aux types. Epoque de cette superstition en Egypte. Plusieurs philosophes anciens ont attribué à cette invention de symboles et de simulacres des dieux, la dégradation de la religion, B 396, 400.

Anthestérion, mois qui, chez les Grecs, correspondoit mois de mars ou au commeucement du printemps. Epoque des Anthestérics ou petites Dionysiaques, c 101, 102, 103.

Anthémocrite, héraut tué par les Mégariens. Monument consacré à sa mémoire près les portes Thrasicnnes ou la porte Sacrée, 21. Inculpation de ce meurtre rejetée par les Mégariens Pluarque, Pansanias, Aristophanes cités sur cefait. L'empereur Adrien it supporter la peine de ce meurtre aux Mégariens, en les excluant des gràces qu'il accordoit à tous les autres peuples de la Grèce, 2506, 307.

Antoine fit à Ephèse une entrée semblable à la solennité de Bacchus dans les Dionygiaques. Il se fit surnommer Bacchus Bienfaisant, c 142. Célèbra les Dionysiaques à Athènes, où il joua le rôle du dieu et se fit proclamer Bacchus, c 155, 156, 405.

Autres de Bacehus. Leur intérieur étoit tapissé d'arbrisseaux, de vignes, de plantes et de fleurs de toute espèce. Comparaison que Plutarque en a fait avec l'Antre du Léthé, e 405.

Ambis (V. Hécate). Ambis, compagnon d'Oxiris, as 100. Pourquoi il fut compare à llécate, as 55. Le chien étoit consacré à Mercure, comma symbole de l'activité et de la vigilance. Le culte d'A nubis chez les Egyptiens étoit général. Oute du chieu en Sicile. Anubis présidont à l'étoit de la Canicule, as 218, 219, 220, 221.

Apaturies, fêtes consacrées à Bacchus. Elles étoient les mêmes que les Dionysiaques. Elles se célébroient dans le mois de Pyanepsion, la nuit. Rites de cea fêtes. Elles duroient pendant trois jours. comme les Anthestéries. Le premier jour s'appeloit dorpia ou jour du repas nocturne. Rites de ce repas. Il se donnoit par tribu. Chaque tribu ou chaque Phrasie célébroit la sète des Apatories en l'honneur de la divinité sous le patronage de laquelle elle s'étoit placée. Le deuxième jour des Apaturies s'appeloit anarrhysis. Etymologie de ce niot. Rites observés par les parens qui, ce jour-là, portoient leurs enfans nouveauxnés au pied desautels. Le troisième jour s'appeloit cureotis. On inscrivoit les enfans dans la tribu. Rites observés lors de cette inscription. Festin où se rassembloient les pères des ensans et leurs plus proclics parens. Les enfans disputoient le prix des rapsodies qui leur étoit décerné devant cette assemblée. Il y avoit une deuxième cérémonie où les jeunes gens de l'âge de dir-huit ans étoient admis au nombre des citoyens. Elle s'appeloit curium. Les jeunes filles y alloient pour se faire inscrire sur un second registre, conduites par ecux qui devoient les épouser; c'étoit la gamélie. Rites observés à cette occasion. La victime offerte aux dieux de la tribu

s'appeloit phratrie. Le sacrifice s'appeloit curium. Les tribunaux d'Athènes vaquoient pendant les trois jours des Apaturies, et les deux jours suivans. Epoque de l'institution des Apaturies, c 257, 266.

Aphyte, ville de Macédoine, avoit un temple célèbre de Bacchus, où Agésipolis, roi de Sparte, mourut, lors de ses expéditions contre Olynthe et Torona, c 444.

Apia, nom de la terre chez les Seythes royaux. Apia, c'està-dire la terre adorée sous la forme d'une vache, fut le premier nom donné au Péloponnèse, 4 155.

Apis (le bœuf) symbole d'Osiris, dieu générateur. Apis, un des objets les plus sacrés du culte des Egyptiens. Ses marques caractéristiques se rapportoient au soleil et à la lune, lcs deux grands agens de la fécondité de la nature. Les Egyptiens le logeoient à Nilopolis, dans une mai-on qui devoit avoir son aspect à l'orient, 4 142, 143. Ses rapports avec le Nil. Ils étoient consacrés par l'inauguration d'Apis dans le temple de Nilopolis, où il étoit nourri pendant quarante jours, jusqu'à sa consecration, après quoi on le ramenoit à Memphis. Il terminoit sa vic dans les eaux du Nil, ou dans des puits remplis de cette cau. Pronos-

tics que l'on tiroit d'Apis pour l'abondance de l'Egypte et pour la crue des caux, qui commençoient tous les aus sous le signe du taureau. Il étoit le symbole du Nil. On célébroit l'anniversaire de sa naissance, en même temps que l'accroissement du Nil commençoit à devenir sensible, 4 145, 146. Emblêmc de la fécondité; pratiques des anciennes l'gyptiennes et des femmes juives sous ce rapport. Il avoit le don de la divination, 4147, 148, 149. Apis (V. l'art, Sérapis); principe actif, étoit considéré, ainsi que Bacchus, comme père ou producteur, et ensuite comme fils ou comme produit. Naissance d'Apis (V. l'art. Lune ). Apis considéré comme symbolc des productions, portoit en Grèce le nom d'Epaphus , 4 154, 155 , 160, 175, 176. Le bœuf Apis, image d'Osiris, étoit nourri à Memphis, où étoit le tombeau d'Osiris. Funérailles magnifiques faites au bœuf Apis, lorsqu'il mouroit avant l'age prescrit. Les prêtres le faisoient mourir lorsqu'il étoit parvenu à vingt-cinq ans, âge fixé ponr sa vie, parce que les prêtres croyoient que le soleil et la luue commen coient tous les vingt - cinq ans nue révolution nouvelte , 4 357, 358. Titus, après la prise de Jérusalem , consacra le bœuf

Apis, la tête ceinte du diadême. Soupçon de Vespasien qu'il vouloit sc faire proclamer empercur, 4358, 350. Apollon (V. Zagrée, Poran), emblème de la force reproductive, portoit le calathus, ▲ 46. Le principe universel appelé Apollon, pour exprimer son unité ; appelé Phébus pour exprimer sa clarté, sa pureté, ainsi que celles du soleil son agent. La différence du culte d'Apollon et de Bacchus, l'un et l'autre principe universel du monde, due aux différens rapports sous lesquels on les envisageoit. Le même dieu qu'Horus, Pan, Adonis. Noms communs à Bacchus et à Apollon. Les poètes les réunissoient surtout sous le rapport de la beauté, Traditions sur l'identité d'Apollon et de Bacchus. 4 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 341, 342, 343. Apollon soleil supérieur, 4 74, 75. Ciceron compte quatre Apollons. le deuxième étoit fils de Corybante; c'est aussi le second parmi les six que donne S. Clement d'Alexandrie, 4246 247. Apollon fut l'amant de la mère des dieux. La cithare signe distinctif d'Apollon, appartenoit aussi à Atys, ≥287. Rapports entre Apollon et Horus, # 181, 182. Apollon Musagète. A Mégalopolis la statue d'Apollon étoit de forme carrée comme les Hermès, 8227. Nonvelles preuves de l'identité de Bacchus et d'Apollon, 8370,371. Apollonie, Culte de Bacchus

Apollonie. Culte de Bacchus dans cette ville de l'Ionie, c

467.

Apollonius l'Athénien, hiérophante d'Eleusis, avoit son tombeau sur la voie sacrée, dans le faubourg du Figuier sacré, « 25.

Apothéose. Le système de l'apothéose est le plus faux de tous les systèmes exclusifs chez les Grecs; l'apothéose n'a jamais fait que des demidieux. Ce système étranger à l'esprit des mystères, a été inventé par Evhémère, et soutenu par les écrivains ecclésiastiques, pour renverser la religion payenne, # 310, 320. Cette doctrine étoit particulière à la religion des Grees, Explication de l'apothéose d'après Homère, c 308, 309, 310.

Arabes, ils n'avoient d'autres dieux que Bacchus et Uranie. Mosis de la conquête qu'Alexandre voulut faire de ce pays stérile, c 49, 50.

Arcadiens. Les législatenrs arcadiens mélèrent la musique et la danse à toutes leurs institutions politiques. Ils célébroient ainsi les héros et les dieux de leur pays. Cérémonies observées aux fêtes de Bacchus, c (426, 427.

Archontes, la plus importante des magistratures à Athènes. Deux examens subis, l'un dans le sénat et l'autre dans le tribunal des héliastes, devoient précéder leur nomination, c 124.

Aréopage, étoit chargé de poursuivre les délits contre la sainteté des mystères de Bacchus, c 125.

Argolide. Culte de Bacchus dans l'Argolide, c 335 et suiv. Ce culte, d'abord repoussé par Persée, fut introduit, après la mort de ce prince, dans la partie de l'Argolide, gouvernée par Mégapenthès et ensuite par Anaxagore son fils. Folie des Argiennes. Leur maladie. Leur guérison par Mélampus, c 336, 343. Ariadne, son tombeau à Argos dans le temple de Bacchus Crésius, c344. L'île de Naxos a été le théâtre de l'histoire de Bacchus et d'Ariadne abandounée par Thésée. Passage d'Hésiode sur Ariadne. Diverses traditions sur Ariadne. Couronne d'Ariadne, c 440, 450, 451.

Arjon, 406. Neptunc et d'une furie. Diverses traditions sur la naissance d'Arion , a 553. Aristée, gouverneur du jeune Bacchus, c , 98, 79; sacrifie le premier à Bacchus comme à me nouvelle divinité, d'après les fables libyennes, c 80. La mythologie d'Aristée appartient à la théologie hiyenne. Nonnus l'eprésente comme un des principsaus

chess del'armée dans la guerre des Indes, Dans la Grèce son histoire se rattache à celle de Cadmus. Il vint de la Libve dans la Béotie , épousa Autonoé dont il eut Actéon. Son histoire présente le système des Anciens sur l'union des cultes religieux, l'établissement de l'agriculture et des arts, et les premiers bienfaits de la civilisation. Il quitte la Béotie et parcourt diverses contrées qu'il civilise, Jupiter eut le nom d'Aristée. Aristée étoit adoré à Syracuse dans le même temple que Bacchus. La fable d'Aristée et de Cyrène sa mère est une création des Grecs qui allèrent s'établir sur le mont Cyra en Libye, sons la conduite de Battus, qui loi-même s'appeloit Aristée, c 93, 94, 95, 96. Aristide, chorège qui consacra des trépieds dans le temple de Bacchus comme un titre de sa victoire. Il n'est pas le fils de Lysimaque, c 180.

Aristocle, poète; auteur d'un hymne composé à l'ocession de la fête des Chthonies, « po. Aristomène. Victoirer emportée par cegénéral des Messéniens. Pendant la bataille les hiérophantes des Grandes Décesse animoient les combattans, « p. 361, 362. Après la victoire de Leuctres, Epilétés, chargé par Epamisondas de présider au rétablissement de Messène, retrouve les feuilles d'étails retrouve les feuilles d'étails . sur lesquelles étoient écrits les mystères des divinités eleusiuiennes, dont la couservation devoit ramener un jour les Messéniens dans leur pays, et qui avoient été enterrées sur le mont Ithome par Aristomène. Cérémonies observées à l'occasion de cette découverte, alors qu'Epaminondas traça l'enccinte de la ville qu'il vouloit bâtir, \$502. 363. Teutative d'Aristomène et de ses compagnons pour enlever les Lacedémoniennes qui célébroient la fête de Cé-

res à Egila, 8 366.
Aristophane, Epoque à laquelle
onze pièces qui nous restent
de ce poète ont été jouées,
c 222, 236, 243, 244.

Arsaphès , surnom d'Osiris ou Bacchus dieu de la fécondité.

Ascolits, fittes de Bacchus, étoient les mèues que les Choès, sous un autre trom. Etymologie du mot ascolies. Les Finaha des Rouaiss étoient les Choès ou les Ascolies des Grees. Passage de Virgile. Rites de ces lêtes, Repas en commun dans les Ascolies ou Lénéennes qui se célébroient à la ville. Les outres gouldées de vin et froites d'haile étoient placées sur le théâtre, c 248, 251. Asie. Toute l'Asie, 1 yaufy his.

Asie. Tonte l'Asie, jusqu'à l'Iude, étoit regardée comme un pays consacré à Bacchus. Du temps d'Homère, les Grecs ne connoissoient que peu ou point les peuples de l'intérieur de l'Asie, 289 (V. l'art. Phrygiens).

Asphodèle, plante dont étoit semé le séjour des morts. Elle étoit consacrée à Bacchus, 4 184.

Astrée. Le vieillard Astrée dévoile à Cérès sa destinéé et celle de Proserpine, 4 60, 61.

Astrologic. Les sages de l'antiquité ont admis les pronosties de l'astrologie naturelle, et ont traité avec mépris l'astrologie judiciaire. Le esystème de la fatalité étoit lié à la science de l'astrologie judiciaire, s 427, 428.

Astronoé, déesse de l'hénicie, mère des dieux, amante d'Esman, 4 193.

Astronomic. La science astronomique n'a pas pu être l'origine de tous les cultes, s 150, 151, 152. Il n'y avoit in astronomes ni astronomic dans la Grèce avant Chiron. Epoque du premier calendrier gree. Ignorance des Grees en astronomie, s 151, 152.

Astydromie, fête où on honoroit Bacchus et les nymphes. La même que la Théodesic. Elle étoit l'emblème de la manière de tempérer le vin par l'eau, c 266, 267.

Atarbechis, ville du nome Athyrbites en Egypte. Strabon a rendu le nom d'Atarbechis par celui de Ville de Vénus. La déesse y avoit un temple où la vache Athyr étoit le symbole vivant de Vénus, ∡ i57.

Athènes, ne consistoit, dans les temps antérieurs à Thésée, que dans ce qui fait aujourd'hui la citadelle, et tout au plus dans les bâtimens qui en sont les plus voisins du côté du sud, c 98, 99.

Athyr (la vache), principe passif, mère des géuérations. Une des plus anciennes divinités d'Egypte. Nourrie à Numemphis, comme le bœuf Apis l'étoit à Memphis. Toutes : les déesses représentant le principe passif, avoient les cornes ou quelques autres attributs de la vache, 4 155, 156, 157, 158, 159, 160 (V.l'art. Nuit). Le mois athyr nom du troisième mois de l'année des Egyptiens. Ce mois étoit consacré aux fêtes de la nuit, on célébroit alors la grande fête d'Isis. C'étoit le mois où l'inondation du Nil finissoit , et où les productions terrestres paroissoient de toutes parts , A 174.

Attique. Culte de Bacchus dans l'Attique, c 345 et suiv.

Atys, jeune prêtre, fils de Calaus, 4 246 (V. l'art. Cybèle, Sabazius.) Atys hatit en l'honneur de Rhéa le fameux temple d'Hiérapolis. Le premier il enseigna les orgies de Rhéa. Les premiers progrès de la civilisation se retrouvent daus ce culte comme dans tous les autres cultes des Anciens. D'autres traditions huoient ce temple à Bacchus. Atys étoit le même personnage que le Bacchus des mystères avec une autre légende. Les traditions sacrées sur Cybèle et sur Atys sont très variées. C'est le tableau allégorique de la nature déguisée sous le voile d'une histoire \*merveilleuse faite de ccut façons différentes. C'est la même fiction que celles d'Adonis, d'Esmun, 1275, 276, 277. Atys eut tous les attributs de l'être suprême. Détails de ces attributs. Il représentoit le soleil ageut de la force reproductive de la nature. Sous ce rapport il étoit appelé Ménotyrannus. 4 288. Les orgies d'Atys sont les mêmes que celles d'Osiris. de Bacchus, d'Adonis, de Jasion, de Cadmille, etc., B 101, 102. Augustin ( saint ) fut long-

tempsManichéeu.L'éloquence de saint Ambroise lui fit adopter les opinions des orthodoxes, et embrasser la religion chrétienne, 8 289, 290. Averrunci (les dieux ) détournoient les malheurs dont les hommes innocens étoient menacés. Isis Averrunca. Le caducée étoit un de ses attributs. Divinité celeste, terrestre et infer-

nale. La même qu'Hécate. Avoit les mêmes attributs. Symbole de la lune, B 144. Les petites figures de terre cuite que l'on trouve en si grand nombre dans les tombeaux des Anciens, représentent Cérès Averrunca, 430. Autonoé, fille de Cadmus, épousa Aristée, c 311. Etymologie du mot autonoé, 318. Axitès, Bacchus étoit adoré sous ce nom à Hérée, ville de l'Arcadie, c 430.

Bacchantes, appelées Ditis famula, comme compagnes de Bacchus dieu des enfers, 483. Les serpens des Baechantes. Les Bacchantes de la Thrace appelées Clodones et Mimallones. Origine du mot mimallones. Leur exploit sous Argée, roi de Macédoine, A 135 36. Les femmes de la nation des Namnètes, île pres l'emhouchpre de la Loire, étoient des Bacchantes, Elles rélébroient le culte de Bacchus comme en Grèce, 4 200. Les Bacchantes n'étoient proprement que le nom donné aux femmes qui célébroient les fêtes de Baechus. Antigone, Olympias, les sœurs de Penthée, étoient des Baechantes. Du temps de Plutarque elles formoient un corps séparé. Erreur des modernes auxquels les Bacchantes ne présentent que l'idée de la fureur et de

l'ivresse. Dans les monumens anciens, la plupart des Bacchantes ne présentent que l'expression simple et douce du plaisir. Description de Théocrite des cérémonics observées par les Bacchantes sur le mont Cithéron, Les Bacchantes étoient représentées comme danscuses. Surnommées Eleusiniennes, c 378.

Bacchias et Antibacchias, îles situées dans le golfe Arabique, c 50.

Bacchus. Son culte présente l'esprit des premiers âges et le melange du culte des Pélasges et des cultes étrangers. Bacchus et Cérès adorés comme symbole du bled et du vin. Leurs fêtes et leurs mystères présentent d'abord l'établissement de l'agriculture et le passage de la vie sauvage à la vie civilisée. Bacchus emblème de la force reproductive de la nature appartient à un siècle éclairé. Bacchus Eleusinien, Son culte n'est jamais séparé de celui de Cérès. Principe actif. Devient son propre fils sous le nom d'Iacchus, & 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16. Fêtes de Paechus dieu du vin. chez les Romains, 4 38, Bacchus fut renfermé à sa paissance dans une ciste pour le dérober à la colère de Junon, Les nymphes formèrent des danses mystérieu.cs autour

du jeune dien , et couvrirent ses cris par le bruit des tambours et des cymbales. Les premières orgies furent célébrées autour de cette ciste, ∡ 35. Différence de Facchus Lleusinien et de Bacchus Thébain, 454, 55, 56, 57, 58, 59. Bacchus étoit représenté avec des membres délicats et arrondis qui tenoient de la femme, ⊿ 70, 71. Dieu de la medecine, 471. (V. l'art. Divination ). Dans la procession dionysiaque Bacchus étoit represente avec tout l'appareil qui l'accompagnoit à son retour des Indes, c 148. Bacchus fuyant Lycurgue et se jetant dans la mer, étoit le symbole d'une ancienne manière de faire le vin, auguel on méloit de l'eau de la mer, c 321. Bacchus Cadméen; cette tradition est la même que celle rapportée par Diodore de Sicile, c 330. L'histoire de Bacchus est l'expression poétique et allégorique du bonheur que l'agriculture et la civilisation outdonné au genre humain, c 352, 353. Bacchus Thébain. Passage de Diodore de Sicile sur la naissance de Bacchus. Son histoire d'après les mythologues, c 307 ctsuiv. Bacchus considéré comme dieu et comme symbole du vin, c 400 et suiv. Etymologies du mot Bacchus, c 411. Princes grees d'Europe et d'Asie, et empereurs romains

TOME I.

qui prirent le nom de Bacchus et se firent rendre les honneurs dus à ce dieu, c 469. Causes de cette folie, c 470. Bactriane. La célébrité des peuples de la Bactriane remonte chez les Grecs à une époque très reculée. Leur valeur inspira aux poètes grecs l'idée de rehausser la gloire de leur Bacchus par la conquête de ces peuples. Passages d'Euripide et de Polyen. Après la conquête de l'Inde par Alexandre, la domination des Grees se soutint pendant un certain espace de temps dans le nord de l'Inde, sous plusieurs rois de la Bactriane, ce qui a donné du crédit aux fables grecques de Bacchus, chez les nations indiennes subjuguées par Alexandre, c 62, 63.

Bassara ou Bassaris. La robe bassara étoit la même que la sérique, appelée syrma , recocata ou basara y éteneme de tous ceux qui se consacroient au culte de Baschus, c 463. Robe que portoient les femmes des Bactines, et qui détoit un des vêtemes dounés à Baschus. Elle dels eu unage de la Bacchus. Elle dels eu unage chassaure particulière aux Bacchautes de Thrace, c 421, 422.

Bassareus, surnom de Bacchus. Etymologie de ce nom. Les Bacchantes étoient appelées Bassarides; une femme de mauvaise vie, bassara; les renards, bassares, o 421, 422.

Bassarica, ancien poëme sur l'expédition de Bacchus dans les Indes, dout la plupart des traits ont été recueillis par Nonnus dans les Dionysiaques, c 57.

Baubo, son histoire obseère ne se trouve chez aucun auteur ancien; inventée par les écrivains ecclésiastiques, & 24. Bendis , divinité des Thraces , la même que Cybèle. Le mot bendis en usage chez les Siamois en il désigne la terre

mois, où il désigne la terre. Rhéa appelée Bendis. Suivant Ilésychins, on comprenoit sous le nom de Bendis la lune etla terre, c'est-à-dire, l'agent de la fécondité dans les purties supérieures et inférieures du monde, « 263. Bendis, mois des Phrygiens et des Bithyuiens, « 298.

Béotie. Culte de Bacchus dans la Béotie, c 331.

Bérécynthe, pays de la Phrygie, où étoit le mont Cabir-C'étoit aussi le nom d'une tribu égyptienne; elle rendoit un culte à la mère des dieux qui reçut de cette tribu l'épithète de Déesse de Bérécynthe, 4 2 14, 2 15.

Béroé, nourrice de Sémélé. Junon prit la forme de Béroé pour tromper Sémélé, c 312, 303.

Boédromion, mois où l'on cé-

lebroit les mystères d'Eleusis. Epoque remarquable dans les annales de la Grèce par plusieurs faits celèbres. Le gain de la bataille navale de Nasos par Chabrias et Pfocion. La bataille de Sahaniue. La prise de la ville de Thèbes par Alexandre, après laquelle l'affliction des Athéniens les empécha de célèbrer les mystères, 4 26.

Bombyces, espèce de cor que l'on employoit dans les orgies 263.

100 2 200

Brahma, ayant produit le monde, en abandonna le soin à Vichuou, s i 176. Brano, nom de Cérès, considérée comme divinité infernale. Ce nom étoit aussi don-

nc à Proserpine et à Hécate, les mêmes que Cérès, divinité des enfers, s. 1:42, 1:43. Brasies, nommée anciennement Oréates, dernière ville des Eleuthérolacons. Tradition des habitans de Brasies sur la naissance et l'éducation de Bacchus; la mort de Sémélé, jetée dans les flots par

Brauron , hourgade de l'Attique. Les Dionysiaques s'y célébroient tous les cinq ans. Erreur de Meursius qui avoit attribué cette fête à Diane. Le culte de Diane étoit en grand honneur à Brauron. Elle y avoit un temple fameux. Ses fêtes étoient annuelles. Bites de ces fêtes, c 270, 271, 516, 517.

Cadmus, c 457, 438.

Briseus, surnom de Bacchus. Les Néphalies étoient célébrées en l'honneur de Bacchus Briseus. Etymologie de ce surnom, c 590.

Bromius, surnom de Bacchus, né sur les bords de l'Ismène, c 326. Etymologies de ce nom, c 417, 418.

Brontes on Brontinus, surnom de Bacchus. Etymologie de ee mot, c 418.

Bryges, peuples barbares de la Thrace, qui étoient passés dans la l'hrygie, 2261.

Brysée, ville de la Laconie, située au pied du mont Taygète. Culte et mystère de Bacchus à Brysée, c 438.

Bubastis. La nouvelle lune divinisée sous le nom de Bubastis. Son eulte et ses fètes à Bubaste. Les Egyptiens l'adoroient comme vierge, s 132, 135, 141. (V. l'art. Chatte, Diane, Isis).

Buto. La pleine lune divinisée sous le nom de Buto. Son influence sur le développement des germes. La même déesse que l'Illythie des Grecs et la Lucine des Romains. Buto étoit au nombre des huit grands dieux. Ses fêtes et son culte à Buto, Nourrice d'Horus et de Buhastis. Elle étoit la même divinité qu'Athyr, Hécate ou Venus Scotia, divinité des ténèbres et de la nuit. mère de tous les êtres. Elle étoit la même divinité que Latone. Buto étoit Isis, B 131, 132, 133, 134, 135. Byzance. Temple de Bacchus à Byzance. Médailles de Byzance, emblème de l'abondance, c 447.

C,

Cabarnes ou Catarnes, prêtres de Cerès à Paros. Etymologie de ce mot, \$585, 584.

Cabire, nom de Bacelius, Les Cabires premiers prêtres et premiers instituteurs des peuplcs. On leur donna dans la suite le nom des divinités dont ils avoient été les ministres. Etoient les grands dieux de la génération universelle. Triade cabirique: les trois divinités cabiriques étoient le principe actif, le principe passif et le résultat des deux. A Samothrace les dieux Cabires étoient Cérès ou Proserpine, Bacchus et Cadmille. Proserpine étant la même que Cerès, ne rompoit pas la triade cabirique. Explication des noms donnés aux Cabires de Samothrace. par Fréret, Bochart, Marsbam . Jablonski. Les habitans de Samothrace les appeloient les dieux grands, puissans. Ont été les dieux de tous les peuples de l'antiquité. On tronve l'origine de leur culte en Egypte. Dans la théogonie phénicienne ils étoient les fils de Sydne, le même que Phta. En Egypte ils

étoient fils de Phta. Les mêmes que les dieux Patæques. Leur culte à Béryte, en Mésopotamie, à Carthage, dans l'île de Samothrace, dans l'Attique; fut porté dans l'île de Samothrace par les navigateurs phéniciens; renouvelé par Jasion. Les Pélasges de la Samothrace portèrent le culte des dieux Cabires dans l'Attique ( V. les mots Dioscure et Esculape). Affinité entre les mystères d'Eleusis et ceux des Cabires. Le peuple d'Athènes met la tête de Diagoras à prix, pour avoir révélé les invstères des Cabires. Mystères des Cabires célébrés dans les Gaules, suivant Strabon. Métapus porta d'Athènes les mystères des Cabires à Thèbes, Culte des Cabires dans la Laconie, Culte des Cabires en grand honneur dans la Macédoine, dans les îles de Lemnos et d'Imbros. Culto des Cabires dans l'Etrurie, l'Asie Mineure, la Phrygic, les bords du Pont-Euvin ( V. l'art. Dardanus ). Culte des Cabires chez les, Romains ( V. l'art. Pénates ). Les Cabires, inventeurs de tous les arts, ont commencé la civilisation. Vulcain, un des principaux Cabires, inventeur de la métallurgie. Cabires, nom des prêtres de Samothrace. Civilisèrent les habitans de cette île. Jasion et Dardanus qui contribuèrent

le plus à la civiliser, étoient des Cabires. Variété des fables sur les Cabires, premiers prêtres et premiers instituteurs des peuples. Passoient pour fils de Vulcain et de Cabeira, fille de Protée, Cabira étoit aussi mère de Cadmille. un des grands dieux de la Samothrace; ee qui lie le culte de la divinité avec les premicrs progrès de la civilisation. Les nymphes cabirides prêtresses des dieux Cabires , ∡ 180, 226. Les divinités d'Eleusis, adorées dans la Messénie sous le nom de divinités Cabiriques , # 363. Cabires. Culte de Cérès Cabira et des Cabires dans la Béotie, \$367, 368, 369. Temple des Cabires à Anthedon, \$370. Cadmus passa dans l'île de Samothrace, où il épousa Harmonie: ses noms, 8 380,381. Séjour de Cadmus dans la Libyc, où il fonda plusieurs eolonies, c 86, 87. Sa maison à Thèbes. On montroit les restes des deux chambres nuptiales, l'une d'Harmonie, et l'autre de Sémélé, c 329. Caducée, symbole de bonheur et de paix. Attribut d'Isis. B 228. Le caducée ne fut d'abord qu'une baguette simple, qu'on attribuoit à Mercure pour conduire les ames aux enfers. Autres vertus de ectte baguette de Mercure. Les Egyptiens ni Homère n'ont jamais connu le mot ni

la fiction du caducée. Grand nombre d'attributs du caducée. Symbole de la fécondité, du temps, de la concorde, de l'harmonie céleste, de la paix, de l'éloquence, B 213, 214, 215.

Calathus, vase en terre, le même que le Kermos, employé dans les cérémonies religieuses, comme emblême de la l'écondité. Détail des productions naturelles qu'il contenoit. Appartenoit à toutes les divinités mâles et femelles représentant le principe actif et le principe passif. l'accipiter portoit le calathus. Attribut de Minerve inventrice des arts et des métiers. Attribut des trois Parques comme fileuses. Cérémonies de la descente du calathus du temple d'Eleusis, le jour des Thesmophories. Partie bistorique du symbole du calathus. A 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Isis porte le calathus, **4** 166.

Caligula se fit appeler Nouveau Bacchus. Il prit les attributs de ce dieu. Non-seulement il sortoit, mais il jugeoit dans cet appareil, c 405, 406.

Calligénie, nourrice de Proserpine, « 61, Ce nom étoit aussi donné à Cérès. Etymolngie de ce nom. Il convenoit non-seulement à Cérès, mais à toutes les déesses mères. Les Anciens out donné ce nom à la terre, à Lucine, à la nymphe Egérie. Ceux qui n'en ont pas fait une déesse, l'ont donnée comme une nourrice, comme une mère de famille honorée, 2538, 339.

Calydonien. A Patras Bacchus étoit adoré sous ce nom, parce que la statue du dieu y avoit été apportée de Calydon, c 451.

Cambyse (V. l'art. Phia), entra dans le temple des Cabires, dont les lois interdisoient l'entrée à tout antre qu'aux prélires, après mille insultes et railleries, il fit brûler leurs statues, il détrusit leur temple de Memphis de fond en comble, 4 190. Caméphores, nom donné aux jeunes illes qui portoien tles cistes dans les processions religieuses. 450, e 751.

Capharée, promontoire où les deur retour de la guerre de Troie.
Antre de Bacchus où ils roire.
Antre de Bacchus où ils roire.
Vèrent des chèvres sauvages quiservirent à leur nourrette tà leur vettement. Statue en bois de Bacchus qu'ils emportèrent de cet antre, et qu'ils placérent dans le temple de Bacchus qu'ils placérent dans le temple de de Bacchus qu'ils placérent dans le temple de de morte du chemin creux près

152.

d'Argos, c 344. Capricorne (le) étoit l'emblême du feu et de tous les arts qui en dépendent, 224. Caractères anciens de l'écriture grecque. Les caractères ioniens qui composoient les vingt-quatre lettres, n'ont été inventées que fort tard, c

Carda, espèce de laurier, c

Carpophores ou donneuses de fruits, nom donné par les Tégéons aux déesses d'Eleusis, s 359.

Castalie. La fontaine Castalie conloit du mout Paruasse, c 325, 226.

Castor et Pollux ( V. l'art. Dioscures), ne furent mis au rang des dieux que quarante ans après leur mort, ou, suivant d'autres, quaraute ans après leur combat contre Lyneée et Ida. Homère ne met pas Castor et Pollux au rang des dicux. Au temps de Pindare ils avoicut des temples et des fêtes, ils présidoient aux courses et aux combats gymniques; mais ils n'étoient pas encore entièrement divinisés, et ils ne présidoient pas à la navigation. Au siècle de Théocrite ils étoient en pleine possession de la divinité, on ne les distinguoit plus des anciens Dioscures, Cabires de Samothrace, 4 203, 204. Catacecamnene, pays voisin de la Mysie ct de la Méonie, dont les plaines étoient couvertes de cendres, et dont les pierres et les rochers

étoient noireis; ce qui étoit dû à d'anciennes éruption volcaniques. On appliquoit à ce pays la fable de Typhon. Il étoit dépourvu d'arbres, mais il produisoit un vin renommé, c 419.

Catane, ville de Sicile. Son territoire est couvert de cendres volcaniques. Il produit en grande abondance du vin remarquable par sa qualité, c 419.

Caucon, fils de Cælénus, apporta les Mystères d'Eleusis dans la Messénie, c 360.

Cause active et cause passive de la nature ( V. les art. Osiris , Baechus , Phallus , Cores, Isis ). La distinction de ces deux causes est un dogme dont la connoissance est nécessaire à l'intelligence des anciennes traditions religieuses de la Grèce et de l'Egypte. Passages de Synésius , de Cicéron, de Macrobe, de Proclus et de Philon, B 403, 404. Les Egyptiens et les stoïciens croyoient que dans le chaos même, le principe passif avoit été réuni au principe actif, B 471, 472.

Cécité. Les auciens croyoient qu'isis privoit de la vue ceux qui se servoient de sou nom pour appuyer de faux sermens. Cette tradition appartient à lais vengeresse des crimes. Les Grees adoptèrent ce genre de supplices, et ils l'ont appliqué à une foule de personnages, p 151.
Céléus. On voit dans quelques
monumens ancieus, Céléus
rapportant dans un panier
du gland et des mâres de
buisson, nourriture ordinaire
des hommes avant l'invention
de l'agriculture. La fille de
Céléus et la reine Métanire
accueillirent Cérès et reçurent des marques de sa bienveillance. 28 115.

Centaures. Rapports des Saty+ res, des Silènes et des Centaures. On a mêlé le sang des Centaures, des Silènes et des Satyres, paree qu'ils étoient tous très avides de vin : on en a fait une famille de buveurs, c 358, 372. Médailles qui représentent Bacchus et Isis, ou Bacchus et Ariadue sur un char traîné par des Centaures. Ceutaure Sagittaire sous l'effigie de Bacchus. Sur les médailles de Pergame, les Centaures sont dadouques. ce qui est une interprétation du culte du dieu du vin daus le culte des mystères, c 406. Céos; fête de Baechus célébrée dans l'île de Céos . à Julis, patrie de Simonide, c 456.

Céphise, rivière qui traversoit la voie Saerée. Pont du Céphise sur lequel s'engageoit le combat de plaisauteries entre les Géphyréens et les initiés d'Eleusis, lors du passage de la procession d'Iacchus, 25. Céramique. La pompe sacrée d'Eleusis, après être partie de l'Eleusinium, s'arrètoit au Céramique,, près de l'autel d'Eudanémus, d' 19.

Céramus, béros de l'Attique, passoit pour être le fils de Bacchus et d'Ariadne. L'on croyoit qu'il avoit bâti le Cé-

ramique, c 35o.

Cérès (V. Bacchus), principe passif. Symbole de la terre. Appelée mère ou Demeter. Mère d'Iacehus. Appelée Mammosa , Kourotrophos , nourrice d'enfant, a 14, 17, # 130. Cérès Achæa. Origine de ce surnom. Cérès Géphy-. réenne, adorée par les Géphyreens, 4 26, 27. Ceres, divinité des enfers . 4 83. Céres Pharia, déesse de la navigation, 427. ( V. les art. Proserpine, Chthonienne, Terre ). Cérès fut toujours la principale divinité des Athéniens. 4 272. Les jeux de Cérès à Rome étoient la suite des jeux megaliens, 4 273, 274. Cerès. la même divinité qu'Isis, Chansons en son honneur. Appelee Jule, nom que l'on donnoit à quelques-unes de ces chansons. Fit connoître l'usage du bled. Attributs de Cerès. comme déesse de la terre fertile et déesse de l'agriculture. Son arrivée à Athènes, Fêtes en l'honneur de Cérès, Les plus célèbres furent les Eleusiniennes et les Thesmophories. Lois données par Cérès. Cé-

qu'Isis, étoit la lune, B 131. Déesse vengeresse des crimes, appelée Despoina et Deo, B 148. Mère souveraine de la nature, les Grecs lui donnoient le nom de très aucienne, ses attributs, 8 161. Fêtes de Cérès dans l'Attique, B 333. Cérès la Noire, déesse des Phigaliens , la même que Cerès Erinnys. Description de sa statue. Elle étoit dans le style égyptien, et elle avoit tous les caractères d'une fignre hiéroglyphique, a 353, 354. Sacrifices faits par les Phigaliens à Cérès, 8354, 355. Diverses étymologies du mot Cérès. Noms divers de cette déesse, B 434, 435. Offrandes faites à Cérès, B 436 . 437. Césones, enfans nés par un accouchement force. Ils pas-

rès Kourotrophos, B 106,

107, 113, 127. Cérès, ainsi

vale de Navos le deuxième jour des fêtes d'Eleusis, où les initiés se rendoient à la mer pour se purifier, d 51. Chaldéens. Ils représentoient le principe actif sous l'image d'un feu infiniment pur; c'écit le feu principe, le feu intelligent. Ils croyoient que les astres possédoient la principale partie du principe accif et de son influence sur les

soient pour être consacrés à

Bacchus , parce que Bac-

chus étoit né de la même

Chabrias livre la bataille na-

manière, c 313.

choses terrestres. La magie chaldéenne est fondée au cette opinion, n 75, 428, 420, 2cs Chaldéens et cioent des familles sacerdotales qui furent établics par les rois de Babylone, dans une contré voisine de cette ville. Il y avoit une autre Chaldée au nord de Babylone, dans laquelle étoit I'e, patric d'Abraham, n 424, 425. Chamyne, surnom de Cérès.

Prérogatives de sa prêtresse chez les Eléens. Temple de Cérès Chamyne au bout de la lice, à Olympie. Ce nom étoit un des plus anciens de la déesse, s 366.

Chansons du pressoir. Goût et usage des chansons chez les Grees, c 146.

Chaos, figuré par l'œuf brisé par le taureau, d'où est sortile monde, 4 141 (V. l'art. Nuit). Les Egyptiens et les Phéniciens font sortir le monde d'un limon imprégné du fluide du chaos, 4 144 (V. l'art. Cause active et passive).

Charidotès, surnom de Bacchus, c'est-à-dire, qui inspire la joie, c 424.

Charrue, son invention est un événement important pour la multiplication et la civilisation de l'espèce humaine. On ne connoît pas le peuple à qui l'on doit ce bienfait. Présomption en faveur des Egyptiens, B 435, 434 (V. l'art. Houe). Chatte, symbole de la déesse Bubastis, qui étoit adorée à Bubastis sous la figure de cet animal. Dans la guerre des dieux, Diane, la même divinité que Bubastis, prit la forme de la chatte, B 141, 142.

Chevelure. Bacchus et Sémélé sont toujours représentés avec une grande chevelure. Chevelure des Bacchantes, c 408, 409.

Chio. Les habitans de cette lle ont les premiers, suivant Théopompe, planté et cultive la vigne, et fait du vin noir. Ils l'apprirent de OEpoion, fils de Bacchus, qui peupla l'île. Un habitant de Chio, Dion, passoit pour avoir le premier joué sur la cithare les chauts des libations qu'on faisoit aux fêtes de Eacefus, e 455.

Chiron fut le premier astronome dans la Grèce. Forma les constellations, On lui attribua le plus ancien calendrier rustique connu dans la Grèce. Vivoit vers l'an 1420 avant J. C. On fixe le plus ancien calendrier à l'an 1468, z 80, 81.

Chloé, étymologie de ce nom; il a quelque chose de mystérieux. Nom de Cérès. Des fêtes de Cérès appelées Chloennes, B 333, 435.

Choès, deuxième jour des Diouysiaques. Cette fête se célébroit le 12 du mois anthestérion. Dans le festin consacré à cette fête. les couvives mangeoient séparément. Origine de cet usage. Antres rites observés dans les divers repas de cette fête. Bacchus recevoit le nom de Chooptès. du jour des Choès qui lui étoit consacré. Differens rites observés dans la fête Choès. Cette fête fut instituée par Thémistocle à Maguésie, Le jour des Choès on faisoit des cérémonies sacrées en l'honneur des divinités Chthonieunes. Les peuples de la Grèce eélébroient la fête générale en l'honneur des morts dans le mois anthestérion. Les cérémonies alors observécs portoient le nom de Choès inferiæ. On y faisoit des libations semblables à celles de la fête des Choès. Détail des cérémouies et des libations, annuæ inferiæ, que les Grees faisoient tous les ans en l'honneur des guerriers morts à Platée. Le jour des Choès étoit consacré aux mystères de Bacchus, c 113,

Chours. On distinguoit à Athènes deux sortes de chœurs, les chœurs josés et les thours dramatiques. Des cheurs l'est cheurs des cheurs dramatiques des cheurs dramatiques de 172 a. 175. Personnages principan d'ausit des chœurs cheurs dramatiques de cheurs dramatiques de 172 a. 175. Personnages principan d'ausit des chœurs qui disputoient le prix de la masique et de la prix de l

danse, c 177 (V. Trépied). Dans les chœurs isolés on distinguoit les chœurs des enfans, ceux des jeunes gens, et ceux des hommes faits. Cet usage étoit ancien à Sparte comme à Athènes, Il avoit un but différent dans l'un et l'autre pays, c 182, 183. Marche des chœurs. Sthésichore introduisit la cithare dans les ehœurs. Les poëmes dramatiques resterent toujours unis au chant et à la danse. La vieille comédie n'étoit pas partagée en actes , mais l'action étoit entrecoupée de temps en temps par le chœur. Retranchement des chœurs de musique ponr la movenne comédie. Suppression des chœurs de la tragédie par Ménandre, Les comédies latines n'avoient point de chœurs, c 499, 500.

Chorège, 11 avoit le droit de forcer les ciuyens de sa tribu de lui envoyer leurs enfans, et de prendre des gages qui lui répondoient de leur exactitude. Il devoit avoir quarante ans passés. Il s'engageoit à former à ses dépens une troupe de musiciens et de danseurs pour célèbre les fêtes de bacchas. Ardeur que l'on mettoit à s'instruire pour briller dans ces soleunités. Costume du chorège, c' 170, 172.

Chouette, symbole des mauvais génics chez les Egyptiens. Compagne de Minerve chez les Grees, 4 132.

Chrysophores, nom donné à la femme qui remportoit le prix de la beauté dans les fêtes des divinités d'Eleusis, sur les bords de l'Alphée. Une fête semblable à Lesbos dans le temple de Junon s'appeloit Callistéia, p 566.

Chthoniennes ou infernales (divinités ). Bacchus étoit une des divinités Chthoniennes. Proserpine étoit une de ces divinités. Elle étoit l'image de la substance matérielle et l'emblème des semences qui restent eachées sous la terre pendant l'hiver. Interprétation de son enlèvement. Bacchus Ithyphalle le même que Bacchus Chthonien. La pompe des phalles se rapportoit à la descente de Bacehus aux enfers. Les mystères de Lerne établis en mémoire de cet événement. Origine de eette fable. Le dieu des enfers étoit le dieu des richesses. Les initiés aux mystères de Bacchus étoient couronnés de feuilles de peuplier blane, arbre de l'enfer. Culte des divinités Chthoniennes dans l'Argolide. Culte de Cérès Chthonia à Hermione. Pluton adoré sous le nom de Clymène à Hermione. Hymne de Lasus d'Hermione en l'honneur de Cérès. Fausse tradition des Argiens sur Chthonia. Fètes Chthonies célébrées tous les ans à Hermione. Vers du poète Aristocle. Fragment d'un traité entre les habitass d'Hermione et ceux d'Asine, où l'on stipule pour ces derniers le droit de prendre part au culte des divinités Chhenniennes, 4 77, 90. Les déesses mères out toutes cu Tat-tribut de divinités infernales, 4 344, 355. Osiris et lis, Bacchus et Cérès, divinités infernales, p 4, 9.8.

Chur, génie conducteur du soleil chez les Perses, 8 70-Chypre, ile célèbre par ses mines de cuivre, que ses babitans furent les premiers à mettre en œuvre, 4 35 7 (V. 1944). Part. Telchine). Le vin de Chypre a été célèbre dans tous les temps. Oracle rendu à Cyniras, roi des Cypriotes, au sujet d'Adonis, c 456,

au sujet d'Adoms, e 2-10.

Chytres, c'étoit le troisième jour des petites Dionysiaques ou Anthestéries. Elles se célébroient le lendemain des Choès, le treizième du mois authestérion; elle ne duroit qu'un jour. Signification du mot chytres. Cérémonies qui y étoieut observées, c 158, 550.

Cimon, avant que de partir pour son expédition d'Egypte et de Chypre, offrit à Bacehus un sacrifice particulier, et les victimes lui donnèrent de funestes présages, c 247, 248. Trouva dans l'île de Seyros le tombeau de Thésée qu'il conduisit à Athénes. Joie du peuple. Bienveillance qu'il conserva toujours pour Cimon en raison de cette découverte, On établit un combat de poètes tragiques pour en conserver la mêmoire, c. 503, 504.

Cinésias, contemporain d'Aristopliane, abolit les fêtes de

Limnes, c 139.

Circé purific Médde et Jason du meurtre d'Absyrthe. Mode de cette purification, 4 (2). Cissura, fontaine située près d'Italiarte. Les nourrices de Bacchus lavérent ce dieu dans cette fontaine, dès que sa mère en fut delivrée. Le combat où Lysandre fut tué fut donné près de cette foutaine, qui est la même que la fontaine Telphusa, c 353.

Cistes, corbeilles faites en osier ou en jonc. Cistes en bronze trouvées aux envirous de Palestrine. Portées dans les cérémonies religieuses par de jeunes filles nobles. Contenoient tous les objets mystérieux, mysteria, Etoient entourées de bandelettes couleur de pourpre. Avoient souvent la forme d'un berceau. Monnoiès appelées eistophores, parce que la cyste mystique en étoit le type. Les eistes remontoient à la plus hante antiquité. Faisoient partie du culte d'Isis, de Minery e et de Diane. Usage qu'eu faisoient les Egyptieus dans les fêtes d'Isis, 449, 50, 51, 52, 53, 54. Cistes d'or. Objets mystérieux que contenoient les eistes dans la fête des Dionysiaques, c 153.

Cithéron, appelé la montagne

des Ménades, la montagne de Sémélé. Passage d'Euripide. Formoit la limite de l'Attique et de la Béotie, c 349.

Citoyens. Les Athénieus accordoient avec peine la qualité et les privilèges de citoyens dont ils étoient très jaloux, Décret rendu cn faveur des Platéens qui s'étoient réfugiés à Athènes lors du désastre de leur ville par les Lacédémoniens et les Thébains, c

Cleoheia, jeune cistophore dont on voyoit le tableau dans le temple de Delphes, la première elle fit passer de Paros dans l'île de Thase la connoissance des mystères d'Elcusis,

B 372.

Clodones, nom des femmes de la Thrace. Etymologie de ce nom, A 135.

Clymene, surnom de Fluton ou de Bacchus Chthonien. Fable des Hermionéens sur Clymène. 486, 87, 88.

Colona, place de Sparte où il y avoit un temple de Bacchus Colonate, et vers ce temple une enceinte consacrée au héros qui servit de guide à Bacchus lorsqu'ilvintà Sparte. Sacrifices faits à ce héros par les Leueippides et les Diony-

siades. Onze autre femmes nommées aussi les Dionysiades, y disputoient le prix de la course, c 436.

Colone. Culte de Bacchus à Colone dans l'Attique, c 353. Colonnes. Dans l'Antiquité, les premiers qui pénétroient dans les pays lointains élevoient sur les lieux les plus apparens, des tours ou des colonnes, pour désigner les bornes de leurs courses. Colonnes de Bacchus et d'Hercule dans les Indes, inventécs par Alexandre et ses flattcurs, c 59. Forme de ecs colonnes ou termes; elles étoient chez les Grecs les symboles de Baechus et d'Apollon. Les Latins leur donnèrent le nom de Metæ, ct les Grees celui de Nyssæ, c 60,61. Combats littéraires en l'hon-

neur de Baechus. Epoque de leur établissement. Les combats littéraires avoient lieu dans la plupart des jeux de la Grèce, c. 182, 185, 184, 85, 186, 188. Lois et juges de ces combats, c. 188, 189, 190.

Comédie. Elle étoit consacrée à Apollon. Les comédiens avoient eoutume de dresser un autel à Apollon au milieu du Proscenium. 1 a comédie ne jouissoit pas chez les Athéniens de la même estime que la tragédie. Elle ne fut pas d'abord admise, comme la tragédie, dans les fêtes publiques. Ceux qui jouoient la comédie étoient des acteurs libres et volontaires, qui . donnoient ces représentations sans ordre du magistrat, c

195, 196.

Comosandalum, plante dont on portoit des couronnes dans les fêtes Chthonies, semblable à l'hyacinthe, 4 88,

Coq, étoit regardé comme le précurseur du soleil. Emblême de la vigilance et de l'activité. Etoit un des attributs de Mcrcure, B 238.

Corcyre. Traditions de cette île , relatives à Cérès et à Bacchus, Temple de Bacchus. Réputation du vin de Corcyre. Medailles de cette île, c 457, 458.

Corinthe. Il y avoit sur la place publique deux statues faites en bois, dorées en entier, à l'exception du visage qui étoit enluminé de vermillon, c 431, 432. Prise de Corinthe. Mépris des soldats vainqueurs pour les ouvrages de l'art. Le tableau de Bacchus peint par Aristide, ouvrage d'une rare beauté, a été sauvé de leurs mains et placé dans le temple de Cérès à Rome. Il a péri depuis dans l'incendie de ce temple. c 433.

Cornes. Les cornes de Bacchus étoient l'emblème des rayons solaires. Bacchus avoit des cornes parce qu'il étoit fils de Jupiter Ammon, ou le soleil, qui étoit représenté avec des cornes de belicr. Les cornes de Bacchus soleil inférieur sont en forme de croissant, 4 143. Les cornes étoient aussi un attribut de Bacchus dieu du vin. Elles étoient le symbole de l'impétuosité et de la violence qu'excite le vin, c 401, 402. Cornes de Bacchus. Passages d'Ovide et d'Horace. Les cornes de Bacchus n'étoient pas naturelles comme celles des Fannes et des Satyres. Il paroissoit sans cornes lorsqu'il vouloit être vu dans beauté virginale. Les artistes choisissoient cette forme qui s'accorde mieux avec le but de leur art. Ces cornes étoient souvent fixées à un diadême. parce que la corne étoit l'emblême de la royauté, de la puissance et de la splendeur, 4 177, 178, 179. Le roi Philippe portoit la santé dans des cornes. Les grandes cornes des bœufs de Péonie servoient de vases à boire. Les Athéniens se servoient de cette sorte de cornes pour cetusage, A 365, 366. Les cornes et les rayons, chez les Orientaux. étoient synonymes. Moïse ayant la face rayonnante à sa descente du mont Sinai est appelé Cornutus. Les cornes de Moise sont d'invention modernes. Elles ne doivent leur naisanace qu'à l'hounyme du mot come et splen deur dans les langues orientales. Le mot corne signific protection et la faveur de la divinité. Elle étoit un maigne royal. On s'en servoit pour dire rois et royante. L'hulle destinée au sacre des rois étoit conservée dans un corne. Les héros portoient aussi des corres pour ornements. Cesu qui avoient de heaux eheveux s'applejoient eormas,

4 366, 367, 368.

Coroné, autrefois Epéa, ville de Messéuie où l'on adoroit Bacchus, c 436.

Coryhantes, premiers prêtres et premiers instituteurs des peuples. On leur donna dans la suite le nom des divinités dont ils avoient été les ministres . 4 182, 183, Ministres de la Mère des dicux dans la Phrygie orientale, Les honneurs divins leur furent appliqués. Triade Corybantique. Considérés comme grands dieux. Hymne d'Orphée. Les Corybantes prêtres ont civilisé les Phrygiens. Ils ont été les nourriciers de Bacchus, comme les Curètes ont eté les nourriciers de Jupiter. S'exereèrent aux travaux de la métallurgie. Ils tombérent dans le mépris dans les derniers temps, et ils ne différèrent plus des Galles, #246, 252; #380, 581, 382.

Corybantisme, maladie oh l'on a des spectres devant les yeux, et des tintemens continuels dans les oreilles, « 248. Corycie. Les nymples Coryciennes étoieut les Bacchantes, c 525. La grotte Corycie étoit sous le mont Parnasse, c 526.

Cotys, Cotysto. Etoit particuliers à la Thrace. La déesse Cotis étoit la même que Cybèle, 4 263.

Cottabe. Jeu du cottabe, c

Coupe. La coupe de Bacchus citot de lisere, et s'appeloit citot de lisere, et s'appeloit Cyasibium. Cette cope étoit si grande qu'elle lucioni liser de boucher. Mariacon liser de boucher. Mariacon lisere avietoire sur les Cimbres, but dans la coupe de Bacchus. Coupe que Virgile attribite à Sièue. Ces vases énormes étoient en général consacrés aux héros, c'598, 599. Couronne de Cérès et de Baccourons de Cérès et de Cérès et de Baccourons de Cérès et de Cérès et de Baccourons de Cérè

chus, faite de l'berhe du bled , A 141. Dans les Pithégies on distribuoit aux convives des couronnes. Diverses espèces de courounes admises pour les fêtes de Baechus, c 110, 111. Dans l'Attique , les citoyens qui avoient bien mérité de la patrie, qui avoient fait une action courageuse, ou dont on vouloient récomponser la vertu, recevoient une couronne soit du sénat, soit du peuple, ou de leurs bourgs en particulier . c 192. Un peuple décernoit des

couronues à un autre peuple par reconnoissance des services qu'il en recevoit. Le peuple d'Athènes récompensoit le sénat d'une couronne d'or, lorsqu'il l'en jugeoit digne. La proclamation de toutes ces couronnes se faisoit sur le théâtre par la voie du héraut, c 193. Couronnes de feuilles données au vainqueur des buveurs dans la fète des Choès : dans la suite elles furent d'un plus haut prix, C 117.

Cratère de Laconie. Contenoit , Crétois ( V. l'art. Curètes ). quinze métrétés, mesure grecque d'un tiers plus grand que l'amphore romain , c 144. Idees mystiques que les Ancieus ont attachés aux eratères et en général aux vases qu'ils avoient donnés pour attributs à toutes les divinités. c 325, 326.

Création. Les anciens n'avoient aucune notion de la création. B 17, 23. Les religions des Hébreux et des chrétiens sont les seules qui aient admis un dieu créateur. Tous les philosophes payens ont eru à la préexistence de la matière. Les auciens Juifs n'ont pas eu des idées bien fixes sur eet article. Philon parle comme s'il avoit cru que la matière avoit existé avant le créateur du monde. Explication du mot bara dans la Genèse, que les pèrcs ont traduit par le mot créer. Les

nombreuses difficultés de cette explication et les variantes de la Genèse ont forcé de reeourir à l'autofité des concils généraux qui ont décidé que la préexistence de la matière à la cration du monde étoit une erreur, # 390, 391, 392. Créonomie. Partage des viandes aux inities. Il se faisoit sur le van mystique, c 140.

Crésius, surnom de Baechus. Temple élevé à Argos en l'honneur de Baeehus Crésius, c 543.

Histoire de Baechus dans l'île de Crète. Ils célébroient tous les trois ans l'anuiversaire de Bacchus ou ses fêtes funéraires. Rites de ces fêtes. Médailles de la Crète appelées Cistophores. Médailles de Cydon. Les vins de Crète étoient renommés, c 458, 459.

Creusis, arsenal des Thespiens. Pausanias y remarqua un Bacchus en platre, peint de diverses couleurs, c 335.

Crocodile (le) étoit le symbole de Typhon. Adoré à Ombos comme symbole d'Osiris, B 420, 421.

Crocotum. Tunique d'un tissu transparent, sans autre ouverture que celle pour passer la tête, destinée aux cérémonies de Bacchus. Elle ressembloit aux chappes des premiers évêques chrétiens, C 144.

Gronos, mari d'Astarté; son ame avoit été transportée dans l'étoile de Saturne: Cronos fut pris pour le solcil, 165.

Curêtes, premiers prêtres et premiers instituteurs des peuples. On leur donna dans la suite le nom des divinités dont ils avoient été les ministres, 4 182, 183 184. (V. l'art. de Jupiter ). Los Curetes civlisèreut la Crète. Crès, roi des Etéocrètes, le le plus ancien des peuples de la Crète, fut un des Curètes. Ils introduisirent dans l'île les mystères de la religion. les mêmes que ceux de Samothrace. Triade curétique, composée du principe actif, du priucipe passif et du petit Jasion, le même qu'Iacchus. Les Curètes ont fondé Gnosse et v onté abli un culte religicux, ce qui a fait dire qu'ils avoient élevé l'enfance de Jupiter. Ont établi les orgies telles qu'on les célébroit dans les fêtes de Bacchus. Remplissoient auprès de Jupiter les fonctions de Satyres auprès de Bacchus, Leurs dauses militaires. Hymne d'Orphée aux Curètes où ils sont Présentés comme prêtres et comme dieux. Leur haute réputation, On appeloit nonyeau Curcte tout homme recommandable par son habileté et son savoir. Epiménide nouveau Curête. Les Carêtes de la Crète ont porté leur culte et leur art dans diverses contrács. Traditions diverses snr les Curètes. Out été confondus avec les Daetyles et les Corybantes. Doiveut être distingués des Curètes, peuples de l'Eubéc, de l'Etolie et de l'Acarnanie. Il n'y a de rapport que la similitude du nom. Les Curêtes ( Xoupot) étoient de jeunes prêtres : Homère appelle Curètes les jeunes soldats. Les unes et les autres dansoient armes, & 226, 234. Passage d'Euripide qui joint aux rites lydicus ct phrygiens ceux de la Crète, 258, 259. Temple des Curètes dans la Messénie où l'on observoit les mêmes céréshonies qu'à Tithorée en l'honneur d'Isis, # 363, 364.

Cyamite, nom de Bacchus Iacchus. Temple du Cyamite. Signification du mot cyames ou fèves, employé par Pythagore, Symbole du libertinage. La défense faite par l'ythagore de toucher des evames, est le précepte d'éviter le libertinage, 4 23, 24. Disscriation sur la signification donnée au mot eyames par Pythagore. Les écrivains mêmes qui n'ont pas adopté cette signification, ont regardé la défense de manger des cyames ou fêves comme un symbole. Preuves tirées d'Origène, Lucien, Plutarque, Ciceron, Aristote et Marcel-

lus Vergelius. Absurdité des contes faits sur les pythagoriciens qui ont préféré mourir plutôt que de toucher ou manger des fèves. Interprétation donnée à ce symbolc par Dacier. Diverses interprétations de ce symbole. Les fèves exclues de toute cérémonie religiense. Le prêtre de Jupiter à Rome et les initiés d'Eleusis ne mangeoient pas de fèves pendant la célébration des mystères, 308, 309, 310, 311, 312. Cybèle (V. l'art. Rhéa, Atys), son culte apporté de la Phrygie à Rome pendant la seconde guerre punique, distinct de celui de la terre, que les Romains avoient recu des Etrusques bien auparavant, Culte de Cybèle et d'Atys introduit à Athènes d'après l'ordre de l'oracle d'Apollon. Son temple appelé Métroum. Eut peu d'adorateurs à Athènes, et devint la plus grande divinité des Romains, Solennités célébrées en son honneur. Les jeux mégaliens étoient des plus remarquables. Temples de Cybèle dans la Grèce. Le culte de la Grande Déesse passa de la Phrygie dans tonte l'Asie. Son culte à Hiérapolis sous le nom de la déesse de Syrie fut célèbre. Attributs généraux de cette divinité. Pan étoit son dieu parèdre. Temple qui lut élevé

disoient que la statue de la mère des dieux étoit une pierre tombée du ciel. Les Romains cnchassèrent cette pierre dans une statue. Description de cette pierre donnée par Arnobe. Elle rappelle celles que les naturalistes des derniers siècles ont appelées hystérolites, au milieu desquelles on voit un sillon bien marqué. St Irenée appelle Hystera le fabricateur du ciel par le ministère de la mère. 4371,372. La mère des dieux étoit adorce par les Gaulois, Rites qu'ils observoient dans ce culte. Les mêmes que ceux obscryés par les Germains voisins de la mer Baltique, dans le culte de Herta , déesse de la terre, 1280, 281. Cybèle épouse Jasion et le premier Olympus, B 380. Cycéou, espèce de breuvage

par Pindare à la mère des

dieux. Elle occupoit le premier rang dans les religions

phrygiennes, 4 270, 285.

Les habitans de Pessinunte

sième jour des mystères d'Eleusis, en buvant le cycéon, 4 52, 53. Cynéthéum, ville d'Arcadie où il y avoit un temple de Bacchus. Epoque et rites des fètes qu'on y célébroit, c 420,

430

qui fut offert à Cérès par Mé-

tanire. Les initiés d'Elensis

rompoient le jeûne le troi-

TOME I.

Cynocéphale, symbole de la puissance divine, il est aussi celui de la lune dont il porte le cercle sur la tête, a 445,

A40.

Cyparissie ; entre Pylos et Cyparissie il y avoit une fontaine que Bacchos avoit, dit-on , fait jaillir en frappant de son appeloi fontaine de Bacchus. Médailles de Cyparissie, où l'on yoit Bacchus avec le thyrse et un vase à boire , c 635.

Cyzique, médailles de cette île représentant Bacchus, c 461.

D.

Dactyles. Apporterent en Elide le culte de Jupiter. Originaires de la Phrygie occidentale. Apportèrent quelques arts dans la Grèce, et celui de la métallurgie, 4 182, 183, 241, 242. Triade dactylique, Acmon ou le principe actif, Damnanéa le principe passif, et Kelmis l'Iacchus d'Eleusis. Découverte du fer attribuée aux Dactyles Idéens, sur le mont Ida en Phrygie; premiers prêtres et premicrs instituteurs des peuples en Phrygie. Il n'est plus parlé des Dactyles dans l'Elide depuis la conquête de ce pays par Endymion. On fixe le commencement des arts dans la Grèce au temps de ces Dacty les, du

moins pour les contrées qu'ils ont habitées. Furent des artisans habiles dans l'art de donner aux métaux des formes diverses. Apportèrent aux Grecs la magie, la médecine et la musique. Avoient le caractère commun à toutes ces tribus religieuses, celui de ministres de la mère des dieux. Grande variété de traditions sur les Dactyles Idéens. Etymologie de leur nom. Dans des temps postérieurs, le nom de Dactyles fut donné aux prêtres de Jupiter dans la Crète , 4 230 , 246. Dactylomancic, espèce de divination qui se faisoit par un anneau. Préservatif contre les

frayeurs, A 244. Dadouque, ministre d'Elcusis. Portoit la grande torche allumée, représentant lacchus, 4 33. Accompagnoit les Lampadophores à la chapelle d'Iacchus, qui étoit située sur la terrasse, derrière le temple d'Eleusis , 434. Il étoit le deuxième personnage des mystères, B 79. Il purificit les adeptes avant l'initiation. Il étoit l'image vivante du soleil. Il étoit décoré de tous les attributs sous lesquels cet astre est représenté. Ses ornemens étoient magnifiques. Son ministère étoit perpétuel. Il avoit le droit de ccindre le diadême, c 129.

Daeira, surnom de Proserpine

et d'Hécate. Ce nom fut donné dans les mystères d'Eleusis au ministre de Proserpine, B 140.

Damia et Auxésia, noms sous lesquels les divinités d'Eleusis étoient adorées à Epidaure et à Egine. Proserpine avoit à Cyzique le nom de Domas, et sur le mont Ida on adoroit la terre sous lenom de Damas. Culte de Damia et Auxésia chea les Tréchieines. Damia qui étoit à Rome la même divinité que la bonne d'esse, y avoit ses mystères secrets, p 3406, 547.

Danses armées attribuées aux Curètes, 4 226. Danses furieuses qui faisoient partie du culte de Cybèle. Elles avoient deux objets principaux, on expioit les crimes et on admettoit auxinitiations . # 250. La danse faisoit la principale partie du culte de Bacchus. et de la plupart des fêtes de l'antiquité. Elle paroît avoir eu une origine phrygienne. Rhéa passoit pour en être l'inventrice. Danses des Corybantes, des Curètes, des mystères d'Elcusis. tinction des diverses sortes de danses faites par Platon. Trois genres principaux de danses consacrés à Bacchus , la cordace, la sicinnis et l'eumélie. La dansc satyrique. Platon distingue deux espèces de danses nobles. Les danses bachiques étoient très re-

cherchées en Ionie et dans le Pont, Les danses étoient différentes selon les divers cantons de la Grèce. La gymnopédie célèbre chez les Lacédémoniens. La pyrrhique. Tous ceux qui célébroient les fêtes de Bacchus prenoient part à ces danses. Les femmes en faisoient l'ornement. Les modes les plus parfaits des chants étoient ceux qui pouvoient être accompagnés de la danse. Danses consacrées à Bacchus, le nombre en est prodigieux. Danses pantomimes où on représentoit les aventures des dieux, c 380. 386.

Dardans, né dans I'ile de Samontrace, où il remouvelle les mystères des Cabires, « 194, Quitte la Samothrace et porte les mystères des Cabires des les mystères des Cabires des la Phrygie (ad Hellespontum). Causes assignées à cette émigration. L'Île de Samothrace étoit appelée Dardanie lorsque les Samiens, chassés par les Ephésicus, y abordèrent, « 2 15, 2 14; » 3 79, 580. Dasyllins, surom de Bacchus,

Dasylins, surnom de Bacchus,
Statue qui lui fut érigée sous
ce nom par Euchenor, c
351.
Decani, dieux tutélaires qui

président aux jours de l'année, il y en a trois dans chaque mois. Délos. Légende de Délos, île

flottante avant la naissance d'Apollon et da Diane; a sa source en Egypte, où l'île de Chemnis étoit également flottante, s 133. Les habitans de Délos célébroient les Dionysiaques, c 459, 460.

Deluge. L'opinion d'un deluge fut répandue dans la Grée dans les temps postérieurs à Pindare. Ritescommémoratifs d'un deluge à Hiérapolis, à Athènes, dans l'île de Samothrace, c. 159, 160, 497, 498, 499.

Dimetriades, nom donné à la plupart des fêtes de Cérès ou Démeter. Plusieurs fêtes du nom de Démetriades furrent instituées en l'honneur de Démetrius par les Athénieuss, c 27 S. V. Démetrius.) Démetrien, le mois durant lequed on célébroit les mystères éleusimiens dans la Béotie , étoit appalé Démétrien. Il concouroit avec le temps des semences, p 368.

Démétrium, lieu consacré à Cérès. Il faisoit partie des possessions de Protésilas, B 375.

Démétrius Polioreète. Hontenses flatteries des Athéniens envers ce prince, c 154, 155, 278, 279, 280.

Démosthène. Couronne décernée à Démosthènes. Accusation d'Eschine contre Ctésiphon, qui avoit proposé de proclamer cette couronne sur le théâtre pendant les grandes Bacchanales, c 192, 193. Dendrites, nom d'Osiris et de Bacchus protecteurs des arbres et des plantes, comme étant les dieux de la substance humide, B 105, c 256, 257,

Dendrophories. Les mystes portoient tous des rameaux. Ces dendrophories ou gestations de rameaux appartenoient à la partie mystique du culte de Bacchus; elles étoient communes à tous les cultes dans lesquels entroit cette mysticité, c 151.

\*Deo, nom de Cérès et de Proscrpine, B 148, 150.

Despoina, surnom de Cérès, considérée comme vengeresse des crimes. Ce nom appartenoit aussi à Hécate et à Venus, B 147, 148 ( V. Cérès). Les Phigaliens domoient le nom de Despoina à Proserpine. Son temple à Hermée, B 553, 558.

Deucalion. Tombeau de ce prince à Athènes, où il avoit bâti un temple, c 160.

Diane, présidoit aux accouchemens, parce qu'elle étoil la même que la lune, à laquelle les Anciens stribuoient une action féconde propre au développement des germes, et donnoient la propriété d'ouvrir et de détendre les pores de la peau, a 162, Déesse du Tmolus, appelée Ops par les Latins. Ce nom lui fut donne par les Ephésiens, a 283. Suivant la doctrine égyptienne, Diane étoit fille de Cérès, comme Bubastis étoit fille d'Isis . B 135 . 357. Diane appelée Vénus Hémérésia, parce que la folie des Argieunes cessa dans son temple à Luses , c 338. Temple de Diane aux Marais, situé sur les frontières de la Laconic et de la Messénie, où les deux peuples célébroient en commun une fête solennelle. C'est là que les Messéniens furent accusés par les Spartiates d'avoir violé les vierges qui s'y étoient rendues pour sacrifier, c 492, 493. (V. l'art. Limna ).

Dieux, Etymologie du mot dieu, B 162. Les noms des dieux chez les Grees et chez les " Romains, avoient une étymologie égyptienne, a 138. Le dogme de l'unité de dieu et la fausseté du polythéisme n'étoient pas enseignés dans lesmystères, \$310,323. L'ancienne religion des Hébreux et la religion chrétienne sont les scules qui aient admis l'idée complète d'un dieu unique. Cette eroyance paroît avoir appartenu, dans les temps les plus reculés, à quelques peuples de la haute Asie, 8 389, 390, 392. Suivant Platon, Chrysippe, etc., les noms des dieux sont ceux que l'on ponrroit donner aux différentes parties de ce monde sensible, et chacun d'eux représente quelque principe ou quelque corps de la nature, n 402, 405 (V. Fart-Ame). Theoi, idieux, noncommun à la divinité on l'ame de l'univers, au soleil et aux astres, n 446. Les Anciens abusoient du nom de dieu. Ils donnoient cette qualification non-seulement aux dieux mêmes, mais à leurs ministres et à leurs compagnons, c 558.

Diméter ou Dithyrambus, nom donné à Bacchus, paree qu'il naît deux fois, c 317. Passage des Bacchantes d'Euripide. Diverses étymologies du nom de Dithyrambus donné à Bacchus, c 413, 414, 415. Dindyme. Suivant Ptolémée.

toutes les montagues qui s'étendent depuis la source du Sagaris jusqu'à la Propontide, s'appeloient mont Dindyme. Temple de la déesse Dindymène, surnom de Cybèle. Pessinante est au pied de la partie orientale du mont Dindyme, A 274.

Dionysia, petite île près de Rhodes, dans laquelle Bacchus transporta Ariadne depuis Naxos, c 451.

Dionysiaques, fêtes de Bacchus, symbole de la force reproductive de la nature, appartenoient plus particulièrement à la culture de l'esprit et au génie des inven tions, & 11. Il règne une grande obsenrité sur les fêtes dionysiaques. Elles étoient de deux sortes, les grandes

et les petites Dionysiaques , les Dionysiaques anuuelles et les triennales, c 39, 40, 98. Les petites Dionysiaques, appelées Lénéennes ou Anthestéries, se célébroient dans le mois anthesterion, qui correspondoit à notre mois de mars. Elles étoient divisées en trois solennités, les Pithégies, les Choès et les Chytres, c 98, 99, 100, 101. Ressemblance des Dionysiaques et des mystères d'Eleusis. Les Dionysiaques étoient plus récentes. Elles ont été apportées à Athènes par Pégase d'Eleuthère. Les Dionysiaques, qui n'appartinrent d'abord qu'au culte du dieu du vin, reçnrent le mélange des rites d'Eleusis. Les rites et les cérémonies étoient les mêmes dans les deux espèces de diony siagues. Dans les Dionysiaques on sacrifioit un porc. Autres cérémonies de ces fêtes, c 133, 141. Procession des Dionysiaques, c 141, 156. Frais qu'evigeoit la fête des Dionysiaques. Ils étoient déterminés par une loi. Ils étoient supportés par le plus riche citoyen de chaque tribu. Sous l'archonte Callias, on régla que les frais seroient supportés par deux chorèges au lieu d'un. Les hymnes et les chœurs avoient été établis par les lois relatives aux Dio-

nysiaques et par l'ordre des oracles. Oracles de Delphes et de Dodone cités, c 179, 180, 181. Importance des Dionysiaques chez les Grecs; leur respect pour ces sêtes. Lois à cet égard, c 203, 204, 205. 206, 207. Abus et luxe des Dionysiaques et des spectacles à Athènes. Dépenses qu'elles occasionnoient. Passages de Démosthènes, Plutarque et Justin. Loi qui prononçoit la peine de mort contre quiconque proposeroit de rappeler les fonds de la république à nne destination plus utile, c 209, 210, 211. Les grandes Dionysiaques avoient les mêmes rites que les Anthestéries. Elles étoient seulement célébrées avec plus de pompe. On les appeloit urbana et majora. On les appeloit souvent Dionysia par excellence. Les étrangers étoient admis aux grandes Dionysiaques, et ils ne l'étoient pas anx Anthestéries. Une des grandes solennités de la Grèce. On apportoit à cette époque les tributs des villes soumises. Elles se célébroient en automne, dans l'intervalle du 8 au 18 du mois de posidéon, qui correspondoit à nos mois d'octobre et de novembre. Preúves. Obscurité sur la durée des grandes Dionysiaques. C'est en automne que finis-

sent les travaux de la campagne, c'est alors que doivent être naturellement placées les solennités religicuses qui ont en pour objet primitif de remercier la divinité de ses dons. C'est ce qui faisoit appeler cette saison le temps des mystères, c 220, 229. Il n'y avoit que deux Dionysiaques. Les petites qui étoient annuelles et les grandes qui étoient triennales. Réfutation de l'opinion de Rhunckénius, qui distingue trois dionysiaques. Les autres fêtes de Bacchus dans l'Attique n'étoient que des fêtes particulières, ou des répétitions de ces deux fêtes publiques hors de la ville d'Athènes. Dans la Grèce, où il n'y avoit pas de hiérarchie religieuse, chaque bourg, et même chaque individu, pouvoit, selon les circonstances, retrancher des rites du culte public ou y ajouter, c 230.

Dionysius. Nom d'Osiris chez les Grees, étymologie de ce mot, a 99, 138. Les Anciens distinguoient plusieurs Bacchus sous le nom de Dionysius. Ce nom a été également appliqué au Bacchus des mystères et au dieu du vin, c 40, 41, 42, 43, 44.

Dioscures. Les Athéniens appeloient les dieux Cabires Dioscures. Inscription et décret d'Athènes qui donnent aux dieux Cabires le nom de Dioscures, nom qui leur étoit donné dans tous les lieux où leur culte étoit établi, a 195, 106 ( V. l'art. Anactes ). Les Dioscures Anactes étoient nés à Athènes. Culte des Dioscures dans la Laconie. D'après le système de l'apothéose, les Lacedémoniens appliquèrent le culte des Dioscures à denx héros spartiates, Castor et Pollux. Ils furent confondus avec les anciens Dioscures, Cabires de Samothrace ( V. l'art. OEuf symbolique ). La plus grande partie des contrées de la Grèce restèrent fideles à l'ancien culte des grands dieux Dioscures Cabires, et n'adorèrent sous le titre de Dioscures que les divinités du premier ordre. Ils furent les dieux tutélaires de la navigation. Dieux Sauveurs. Les Dioscures Auactes, appelés par Cicéron Tritopatræus, Eubule, Dionysins. Ils étoient fils de Jupiter et de Proserpine. Les Dioscures Cabires de Samothrace appelés Tritopatores, parce qu'ils présidoient à la génération. Bacchus dieu du mariage appartenoit aux anciennes religions des Cabires. Plutu's dieu Dioscure. La fortune mise au nombre des Dioscures Cabires. Mystères des grands dieux Dioscures à Amphyssa.

Oracle de Dydime sous l'inspection des Disseures. Apollon, Sérapis, Isis, Anubis, appelés Disseures. A 202, 210. Le nom des Disseures ne se trouve mé dans Homère ni dans Hésiode. Apollodore place le temps de l'apoltéose de Castor el Pollos peu Cette opinion est coulorme au sentiment d'Homère, « 205, 370. Eulèvement des filles de Leucippe par les Disseures, p. 8565.

Dircé. Histoire de Dircé, femme de Lycas, roi de Thèbes. Sa mort vengée par Bacchus. Il fit naître du corps de Dircé une fontaine qui porta son nom, c 526.

Dithyramhes. Chantés en l'honneur de Bacchus principe universel, et en raison des transformations de ce princine et de ces diverses combinaisons, 4 66. Etoient chantés dans des chœurs orbiculaires, c 176. Les poètes conserverent le genre dithyrambique dans les pièces dramatiques qu'ils donnoient lors des fêtes de Bacehus. L'invocation à la muse Acharnienne, dans la comédie des Acharnicanes, par Aristophane, est dans le genre dithyrambique, c 198. Caractère et origine de ce genre de poésic, c 414, 511, 512, 13 ( V. l'art. Diméter ). Divination, Bacchus ainsi qu'A-

pollon avoit le don de la divination. Oracles de Bacehus dans la Thrace. Le trépied appartenoit à Baechus comme ayant le don de la divination, 4 72, 73, 74 (V. l'art. Serpent, Apis). Apis avoit le don de la divination. Il rendoit ses oracles par signes. Cette manière a été, dans l'origine, celle de tous les oracles anciens, 4 149, 358. ( V. l'art. Chaldéens ). La divination qui n'est que ridicule dans les siècles éclairés . est une seience importante dans les premiers temps de la civilisation. Les premiers sages de la Grèce autique ont été vénérés comme devins, ou comme envoyés des dieux. Puissance que cette utile erreur leur donna pour terminer la civilisation des Grees. Tout étoit alors compris dans l'art de la magie. Ils étoient poètes, législateurs, fondateurs de la religion, médecins, capitaines, astrologues, ils gouvernoient les peuples, et après leur mort ils étoient admis au nombre des dieux. Ils ont beaucoup contribué à la propagation des mystères d'Eleusis dans la Grèce, c 2, 3. La divination étoit un des principaux fondemens de la religion des Anciens. Les philosophes grees ont combattu ces superstitions et cherché à détruire l'autorité

des devins. Les oracles proprement dits sont moins anciens que les présages et les autres espèces de divinations. Ils n'étoient pas connus dans les siècles héroignes. Les oracles concernaut Iphigénie et Philoctète sont d'une invention postérienre. Les inspirations n'étoient point un art comme les autres sortes de divinations. Elles étoient très en usage dans la hauto antiquité. Honneurs rendus aux devins. Crédit dont ils jouissoient. Les oracles ont long-temps réglé les destins des empires. Leur discredit. Les oracles faisoient partie du culte apporté de l'Egypte dans la Grèce, c 475, 478. Divinité. L'idée de la divinité renferme nécessairement les attributs d'intelligence, de, volonté, de force et d'action, B 136, 137. Les Anciens rendoient un culte particulier à chaque attribut de la divinité, mais ils n'ont pas regardé chaque attribut comme le premier principe. C'est nne erreur grave qui n'appartient qu'à quelques écrivains modernes, # 142, 143. L'idée de la divinité seule . agissant comme cause libre, et produisant le monde par sa scule volonté, ne se trouve clairement exprimée que dans les principes du christia-

nisme. La divinité et la ma-

tière conçues comme un,

dans un scul être formoient la base de la croyance religieuse de l'antiquité, £ 462, 463.

Divinités (Sévères) à Athènes. Leurs statues dans l'aréopage. Oo leur avoit élevé près de ce tribunal nn temple qui fut dédié par Epiménide. Celui qui avoit offensé ces déesses étoit soumis à toutes les ceécrations, et ceux qui échappoient à la peine de mort leur faisoient un sacrifice, 8 210:

Doctrine, La double doctrine ( la doctrine publique et la doctrine scerète) étoit un trait distinctif de l'antiquité. Il étoit inhérent à toutes les institutions civiles et religieuses. Origioe de cette méthode. Elle a eu un but utile et nécessaire dans les commencemens de la civilisation. Après les progrès de la civilisation elle a été un système funeste à la religion et à la philosophie, que les philosophes out fait la faute de perpétuer. La publicité eut épargné de grands crimes aux Grees, # 323, 330. La distinction de la doctrine publique et de la doctrine secrète étoit essentielle au dogmatisme mystique. Fondement de ce dogme. Il prit naissance en Orient, son influence et ses effcts , B 470 , 471.

Dodone, Le culte des chênes

de Dodoue se perd dans la nuit des temps. Ils étoient adorés par les Pelasges ou Grees sauvages, qui n'avoient d'autre culte que celui des corps terrestres et inanimés qui leur étoient utiles ou salutaires, / 2. Oracle de Jupiter Ammonapporté de Thèbès en Egypte à Dodone , c 85, 86

Dusarès. Nom de Bacchas chez Les Arabes Nahatéens. Jexx publics qu'ils célébroient en son honneur. Simulaere du dieu. Sacrifices an dieu Dusarès. Il étoit adoré à Bostres. Les jeux actiaques qui y étoient célébrés, servirent de modèles aux jeux Dusariens. Ils furent célébrés dans la ville d'Adrag, c 48, 49.

yma d'Adras, ¿ 46, 49.
Dysaulis, frère de Céléus, l'un de ceux à qui Cérès avoit enseigné les rites et expliqué les mystères. Les porta aux Phliasiens, £ 548.

. \*\*\*

Eau (V. Hyès, Océan, Osiris, Vaisseau, Nil). Suivant les anciens théologiens, tout étoit provenu de l'eau. Le plus ancien élément, Passage d'Isidore. Les Anciens le regardoient comme un agent universel. L'astre Taschter, chea les Perses, étoit le dispensateur de l'eau, le taureau y étoit le dépositaire du primcipe lumide. L'eau est le principede tontes choses dans la théologie Japonaise, B, 57, 58, 59 (V. l'art. Indiens), ainsi que chez les Chinois, B 624.

Echansons. De jeunes échansons prenoient le costume et les attributs de Bacchus pour servir le vin dans les repas, 4 96.

Eclectique (philosophie), L'Eclectisme consiste à extraire clest diverses doctrines ce que chacune d'elles peut avoir d'utile. Les philosophes d'Alexandric ont pris le nom d'Eclectiques. Leur doctrine sur les ames. Caractère domiminant de leur philosophie, la contemplation et l'illamination eclette, p. 276,

Eétion porta les mystères de la mère des dieux dans l'île de Samothrace, 4 215.

Egine. Temple et statue de Bacchus dans l'île d'Egine, c 456.

Egobolus, surnom de Bacchus. Son temple à Potnies, B 369. Origine de ce surnom, c 352.

Egyptiens. Diverses révolutions du culte en Egypte désignées par la dénomination de dieux de première classe, dieux de seconde classe, dieux de troisième classe, A 188. Année égyptienne, A 181. Conse de grutienne, A 181. Course de l'accionne de l'accionne de l'accionne de (V. Vart. Réda). L'Egypte

étoit le plus ancien royaume de l'Orient, A 100 (V. l'art. Sésostris ). L'écriture symbolique et les hiéroglyphes ont embarrassé les religions égyptiennes, et les ont surchargées d'allégories et de fictions extravagantes . # 20 . 21. Les mystères d'Osiris et d'Isis en Egypte sont les plus anciens de l'antiquité profane. Les Egyptiens ont dù être le premier peuple qui ait passé de l'état sauvage à l'état social. Le pays réunit toutes les circonstances physiques qui ont dû hâter cette civilisation. C'est de l'Egypte que les mystères ont passé chez toutes les nations anciennes. # 30 . 31. Le printemps est la saison fatale à l'Egypte, c'est l'époque de l'invasion dessables, des vents desséchans du midi, et des exhalaisons pernicieuses, £ 53. Caractère des Egyptiens. Lenrs croyances religieuses n'ont pas plus varié que leurs institutions avant les rois grees. Leur horreur ponr toutes les coutumes étrangères. Sous le long règne des Ptolémées, les Egyptiens adoptèrent la langue, les lettres et la mythologie de leurs vainqueurs , B 98, 99. A l'époque des Ptolémées. les prêtres Egyptiens tenoient à vanité de faire considérer l'Egypte comme la source de tout ce qu'il y avoit de recommaudable dana la Grèce, p 103, L'invention du labourage est due aux Egyptiens; prenves de ce fait, p 110 et suiv. Les opinious religieuses des Egyptiens sur la mer ne les faisoient pas plus renoucre à la navigation , que leur respect pour les animaux sa-crés ne les empéchoit de se nourrir de la chair de leurs animaux p, p 20, La baute Egypte étoit micux comue des Grees que la Basse Egypte , c 88,

Eiraphiotes, surnom de Bacchus. Diverses Etymologies, c 417.

Eléléus, surnom de Bacchus, Eléleu, cri de guerre, étoit aussi le cri dont se servoient ceux qui se préparoient à célébrer les orgies, c 422.

Eleusinium. Temple d'Athènes dont. partoit la procession d'Iacchus pour allerà Eleusis, A 19. Cette procession se rendoit à l'Eleusinium à son retour d'Eleusis. Ce temple paroit être le même que l'Iacchéum, A 28. Situation de ce temple, p 3555. Eleusinium, nom d'un mois crétois, p 579.

Eleusis. Čulte des divinités d'Eleusis dans l'Attique, x350, 336. Temple d'Eleusis, un des quatre plus heaux temples de la Grèce. Sa situation, Fut dévasté par Cléomène, le Sparte, et brûlé par les Perses après la bataille de

Platée. L'architecte Ictinus traça le plan, et fit jeter les fondemens du nouveau temple, qui fut achevé sous l'administration de Périclès , d'après les conseils de Phidias. Changemens qu'on y fit du temps de Démétrius de Phalère. Il fut détruit en 396 par Alaric. Grandeur immense du temple d'Eleusis. Etat actuel de ce temple . B 331, 332. Culte des divinités d'Eleusis dans l'Asie mineure. à Olbia ou Borysthènes, sur le promontoire d'Hippolaus, à Mégare, # 335, 336. Dans le Péloponnèse, B 336, 367. Le temple d'Eleusis fut regarde comme le sanctuaire de la religion des Grecs. Vénération des Anciens pour Eleusis et son territoire, puissance qu'ils attribuoient à ces divinités, B 337. Culte des divinités d'Eleusis, dans la Béotie, B 367. Dans la Phocide, B 370, 371, 372. Dans la Thessalie, B 372, 375. Dans l'île de Crète, # 375, 379. Dans l'ile de Samothrace, B 579. Dans l'île de Paros, 8382,383,384. Dans la Sicile, 385, 386, 387.

Eleuthère, surnom de Bacchus qui rendit la liberté à sa patrie, et qui fonda une ville du nom d'Eleuthère. Eleuthérie signifie la liberté, par opposition à la servitude. Eleuthérie des villes grecques; les esclaves qui avoient recouvré leur liberté effé-

broient des Elcuthéries partieulières. Eleuthéries, fêtes de la liberté célébrées à Samos, à Smyrne, à Trézène, à Platéc. Culte de Bacchus Eleuthère, porté à Athènes par Pégase d'Eleuthère. Temple de Jupiter Eleuthère à Athènes. Les boucliers des guerriers morts pour leur patrie étoient consacrés sous le portique de ce temple. Statue de Bacchus Eleuthère. Portée processionellement au Céramique, c 280, 281, 282, 283, 331, 348. Les Eleuthériennes, fêtes célébrées à Platée, c 332. Culte de Baechus à Eleuthère. Eleuthère formoit autrefois la limite de la Béotie et de l'Attique du côté d'Lleusis. Les Eleuthériens s'étaut réunis aux Atbéniens, le pays de Platée devint limitrophe de l'Attique, dont les bornes furent reculées jusqu'au mont Cithéron, c 349.

Elis. Culte de Bacchus à Elis. Son temple avoit une statue, ouvrage de Praxitèle. Fête celébrée en son honneur, appelée Thyia. Rites de cette fête, c 435.

Eloquence. Compagne de la paix, des doux loisirs et d'un état bien constitué. Mercure dieu de l'éloquence. Ses surnoms, ses attributs et sor culte, 8 227, 228, 229 (V l'art. tbis).

Empusa, spectre hideux re

présentant Hécate , lorsqu'elle prenoit plusieurs formes . B 153. Ce spectre s'appeloit encore Onocole; il figuroit au nombre des spectres effrayans qui étoient exposés aux regards des initiés, в 441.

Enodii, nom donné aux grands dieux, comme dieux tutélaires des grands chemins, 4 220,

B 217.

Eon (Aiw) (V. l'art. Phanès). Différens sens dans lesquels se prenoit ee mot chez les Grecs. Plus souvent il étoit pris pour l'éternité, et par analogie pour dieu ou un être immortel. Ce nom a été donné aux substances intelligentes qui émanent de lui. Les pythagorieiens et les platoniciens avoient personnifié l'éternité et en avoient fait une divinité: ils disoient que le temps est son image. L'Eon et les Eons furent aussi personnifiés par les hérétiques des premiers temps dé l'Eglise, c 484, 485, 486.

Epachthes, fête célébrée par les Béotiens en l'honneur de

Cérès , B 124.

Epaphus, symbole des productions des deux premiers principes , le même que Iacchus, 4 155, 161, 175, 176. Epécs et easques. On fait honneur de leur invention aux Curètes , A 226.

Epeis, hiérophante des Phéniciens. Epcis a été regardé

par les Egyptiens comme le plus grand des hiérophantes, ct le premier des écrivains sacrés, A 114.

Ephaïste, mot qui dans la langue copte, signific celui qui fait, qui dirige, qui ordonne , nom de Phia , le Vulcain des Grees, 4 172,

173.

Epibome, quatrième ministre des mystères à Eleusis. Il faisoit le service de l'autel. Il aidoit l'hiérophante dans ses fonctions. Il représentoit la lune, c 129, 130.

· Epicléidies. Erreur de Dacier, qui eroit que les Epicléidies étoient les mêmes fêtes que les Eleusiniennes. Les Epieléidies étoient des fêtes particulières de Cérès, 8 333.

Epicrénia, sête célébrée par les Lacédémoniens en l'honneur de Cérès , p 366.

Epidaurie, cinquième jour des mystères d'Eleusis, consacré à Esculape, considéré comme divinité universelle, Epimélètes, magistrats d'Athè-

nes. Ils connoissoient, sous la direction de l'archonte-roi, de tous les délits et de tous les erimes commis contre la sainteté des divinités d'Elensis, c 9, 10. Des quatre Epimélètes, un devoit être de la famille des Eumolpides . l'autre de celle des Ceryces , les deux autres choisis par le peuple parmi tous les citoyens d'Athènes, c 480, 481.

Epiménide (V. l'art. Carêtes), fraya à Solon le chemin pour finire recevoir ses lois par les Athéniens, et les appuys aux la religion. Avoit écrit la génération des Carêtes et des Corybantes, et fait uue théogonie. Construisit à Athênes le temple des divinités infernales. Sa statue à l'entrée de l'Eleusinium, 4 220, 250.

Epitrapézius , dénomination qui désignoit les divinités que les payens mettoient sur leurs tables , 4 191.

Epoptée, ou la dermière initiation aux mysières d'Eleusis, se faisoit à l'issue de la procession d'Iacchus, dont elle empruntoit quelquefois le nom, 4 35, Elle étoit appelée Autopsie, Epoptée ou contemplation, parce qu'on voyoit les dieux. Passage de Platon, 8 31-7.

Erébinthius, surnom de Eacchus, comme dieu protecteur ct comme inventeur de l'agriculture, c 416.

Erechthéc, roi d'Athènes, famine arrivée sous son régne, Quelques auteurs le fout Egyptien. Les mystères d'Eleuapportés dans l'Attique sous crèque. Sa guerre contre Eumolpe, # 446, 447; c 8, 9. Eribrémétés, surnom de Bacchus, c 417.

Eribromos , surnom de Bacchus , c 417.

Erigone, fille d'Icarius. La fête des Acores instituée en sa mémoire. Sa piété filiale. Sa mort. Hymne cu son honneur, appelé Alàrne, Erratica, avoit été composée par Théodore de Colophon, 4 40; c 345, 346, 347.

Erinsy, surrom de Cérès.
Son temple à Oncée. Etymologie de ce nom. Etrange histoire de Cérès Erinnys et de
Neptune. Le mot trianys signific proprement furie. Ce
nom fint domé à une des trois
Furies. L'Arcadie a été le
thêtre de la mythologie des
Furies. C'est là qu'elles apparurent à Oreste, s 551, 552,
555.

Eschyle étoit un pythugoricien orphique. Il fut très attaché au culte de Bacchus. Fut accusé d'ayoir révélé le secret des mystères d'Eleusis. Dangers qu'il courut. Il n'étoit pas initié, c 54.

Esculape, dieu de la senté. Le même dieu que Sérapis, 4 110, 106, 108 (V. Vart. Esmun, Epidaure). Esculape dien Cabire. Rioi le même que le Bachus des mystères, le principe fécondaut. Il étoit, comme Bacchus, le soleil inférieur. Passage d'Aristide qui donne à Fsculape le caractère de toute-puissance du premier Étre. Jupiter Esculape. Outre ce caractère général, il avoit pour caractère spécial d'être le dieu bienfaissant qui règle la température heureuse de l'air, et d'entretenir par là la vie et la annét. Il fut principalement honoré comme dieu de la santé. Il avoit el don de la divination. Le dernier jour des mystères d'Eleu-sis étoit consocré à Fsculape, principalement comme divinité infernale, 4 196, 197, 108.

Esmun, un des dieux Cabires en Egypte. Le huitième de la deuxième classe. Ce que signifie son nom. Etoit la même divinité que Phta ou Vulcaiu et Pan. Adoré à Chemnis, et à Hermopolis. Le même que Mcrcure, 4 188, 189. Temple bâti à Esmun par les Carthaginois au milieu de leur ville. Portoit le nom d'Esculape, Sa légende étoit la même que celle d'Atys. Etoit le même que le Bacchus des mystères. Il étoit le père et le fils , 4 193, 194 ( V. Esculape ). Comme Cabire premier prêtre et premier instituteur des peuples, il avoit trouvé l'usage des simples, les enchantemens et les guérisons par les paroles, l'art de bâtir des vaisseaux et de naviguer sur mer, A 221.

Esymnète, nom de Bacchus, Signifie fort, vigoureux. Tradition sur l'établissement du culte de Bacchus Esymnète

en Achūe, par Eurypile, filis d'Evemon, qui fit cesser dans ce pays les sacrifices humains. Cérémonies de ce culte, 4,66, 97, 98, 99, 100. Eternité du monde. Ce système ra jamais été que l'ôpinion du plus petit nombre des philosophes. Aristote, et avant lui Ocellus Lucanus ont admis ce système; l'lince tquel-ques autres philosophes postérieurs ont adopté cette doctrine. B 202, 205, 204 (V. Fart. Créalion, Phanes).

Ethiopien, surnom de Bacchus. Son Etymologie. Diane avoit aussi ce surnom, c 420.

Euan ou Evan, montagne de la Messénie où on avoit établi le culte de Bacclus. Les Messéniensfaisoient dériver du nom de cette montagne, le mot évoé, cri des Bacchantes, c 435.

Euaster, Evaster ou Euan, surnom de Bacchus. Etymologie de ce nom. Les Bacchantes étoient appelées Euantes; le lierre Euas; les mystes Evoi; les vignes Eviades, et les nourrices de Bacchus Euades, c / £1.

Eubule, surnom de Bacchus.
Pouvoir générateur, A 14
Germe caché de Jupiter.
Réunissoit les deux qualités
de Zagrée ou du pouvoir gémérateur, et d'Iacchus symbole des produits de ce pouvoir. Mis par Cicéron au rang
des dieux Anactes. Le nom

d'Enbule donné au dieu des richesses. Est un des noms des auciens Dioscures. La Fortune étoit néc du sang d'Eabule, Bacchus Eubule avoit le titre de Thesmophore. Il étoit le dieu des eufers, a 15, 91, 93, 94, 208, 209, Endoxe, contemporain de Pla-

or Ouvrage d'Eudoxe, espece de tableau du ciel et des constellations. Traduit par Cicéron et par Germanicus. Mis en vers par Aratus. Commenté par plusicurs astronomes. Grossièreté et inexactitude de cette sphère, \$82, 93, 84.

83, 84. Euius ou Evius, surnom de Bacchus. Etymologics de ce nom,

c 420, 421. Eumolpe avoit son tombeau près du Rhète de Proserpine, ▲ 25. Fut le premier hiérophante, et fut choisi par la déesse elle-même pour la célébration des mystères, B 116. Est regardé comme le fondateur des mystères d'Eleusis, c 6, 8. Longue succession de la famille d'Eumolpedans les fonctions du sacerdoce. Honneur, puissance, respect, attachés à la famille des Eumolpides, c g, 10. Passage de Lucien, c 18. Les Anciens ont reconnu plusieurs Eumolpes. Le nom d'Eumolpe signifie qui chante bien, c 481.

Eurypile, fils d'Evémon, apporta en Achaïc le culte de Bacchus Esymnète, y fit cesser les sacrifices lumains, et y introduisit les premières lueurs de civilisation, 4 98,

Euyalius, surnom de Bacchus, étoit aussi le surnom de Mars. Identité de Mars et de Bacchus, c 440, 441.

Evhémère. Son Histoire des dieux n'avoit été faite que pour détruire tout culte et toute doctrine religieuse chez les payens, B 377.

## F.

Fanatici, chez les Romains, étoient attachés au culte de Bacchus; origine de ce nom, 474.

4 74. Fautistas, divinité des Romains, B 122.

Favonius, vent qui souffloit en Grèce et en Italie neuf jours. Il commençoit le deux mars et il finissoit le onze, pour la fète des Pithégies, époque du soutirage, où on offroit les prémices du vin à Bacchus, c 101, 102.

Fer (V. l'art. Dactyles). Epoque de cette importante découverte. Avis des différens chronologistes sur cette époque. Elle est postérieure à l'expédition de Sésoștris dans l'Asie mineure et daus la Thrace, A 240, 241. La découverte du fer est due au hasard. Son époque donnée par l'auteur de la vie d'Homère, v. 245. Férulc, un des attributs de Bacchus. C'est une espèce de roseau dont la moelle se consume peu à peu et conscrve long-temps le feu qu'on y allume, sans brûler le bois qui l'entoure. Prométhée se servit de ce jonc pour dérober le feu du ciel. En Italie il servoit de caune aux vieillards, et de sceptre aux pédagogues. Diverses interpretations de ce symbole. Baechus a recu le nom de Narthecopor is de Narthès, férule, c 391, 392.

Feu. Le feu a été le symbole le plus universel de la divinité. Ce symbole a été en usage dans tout l'Orient, s 72,73. «

Figues. Les figues étoient consacrées à Bacchus. On lui en offroit les prémices. Les Canéphores portoient des figues dans les fêtes de Bacchus, c 152.

Figuier. Le figuier fut donné par Cérès à Pipulaus, son frint est le premier des alimens qu'on se soit procuré dans l'Attique par la colture. Fanbourg du Figuier sseré, a 44, 25. Le bois de figuier citot consacré à Osiris et à Bacchus, principe fécondant. Il étoit le symbole du monvement générateur douné à tous les êtres. Il exprimoit aussi l'irrigation ou l'arrosement, a 104, 105.

Flutes introduites dans les ar-

TOME [.

inées par les Curètes, 4.227. Folic. La folie des hommes grossiers des premiers âges, fet admise comme fissant partie de la 'religion des Grees. Les fous étoient regardés par les Anciens comme des inspirés. Ils sont encore regardés comme des saints par les Tures, 4 4. Sentimens de Platon, d'Aristote et de Jambilgue sur la disposition des fous à l'inspiration divine, 4.501.

Fortune ( V. les mots Dioscures, Eubule), mise au nombre des dieux Anactes, 4 03. Idées de puissance et de suprématie que les Anciens attachoient à la Fortune comme divinité. La terre, Ops ou Rhéa, souvent réunie à la Fortune. Les navigateurs sacrificient à Mercure Redux et à la Fortune Redux, 1200, 210. Les Anciens distinguoient deux Fortunes, l'une aveugle, l'autre très clairvoyante. C'est à cette dernière qu'étoient assimilées Isis et Cérès. Ses attributs, B 156, 157, 441, 442.

Foudre. Bacchus à sa naissance, mania la foudre, 461. La foudre n'étoit pas l'attribut exclusif de Jupiter. Elle appartenois à toutes les grandes divinités qui avoient le caractère général du premier principe. Preuves, 4 559, 540, 541.

Fouct. Emblème de la puis-

sance souveraine. Le fouet de Jupiter, du soleil, de la divinité dans la sainte Ecriture, d'Atys, 4 287.

Frénésie, compagne assez ordinaire de la lèpre. La voix des malades s'altère et devient semblable au cri des auimaux. Certaines idées des frénétiquessont contagieuses, surtout chez les peuples non civilisés, c 339.

Funérailles. Détails sur les funérailles des Egyptiens. Elles ont été apportées dans la Grèce, et elles conviennent à tout ce que les Grecs out dit des enfers, 8 211, 212.

G.

Gamdie, nom donné à la céémonie où les jeunes filles, conduites par ceux qui devoient les dyonner, se faisient inscrire sur le registre de sa tribu, le troisième jour des Apaturies. On appeloit aussi Gamdie le don du jeune fancé qui précédoit les nocest, et un souper qu'il donnoit à ceux de sa tribui. Etymologie de ce nons. Gamos, Noces, Mariage, c 263, 265.

Gaulois (V.l'art. Bacchantes).
Un des principaux moyens
employés par les Romains
pour faire supporter aux Gaulois leur servitude, fut le
changement de leur religion,
A 201.

Géans. Cette fable grecque

transportée en Egypte. Changemens qu'elle y a reçus, B 104 ( V. l'art. Titans ), 156. La fable des Géans est calquée sur celle des Titans, B 308. Guerre des Géans. Il étoit dans les lois du destin que jamais les Géaus ne seroient vaincus saus le secours de deux demi-dieux, et les dieux appelèrent Hercule et Bacchus, c 319, 320. On ne trouve aucune trace de ce combat ni dans Homère ni dans Hésiode, c 320. Les troupes de Bacchus, et surtont les Silènes et les Satyres montés sur des ânes, contribuèrent beaucoup à la victoire contre les Géans, c 365, Gégènes, enfans\*de la terre, nom donné aux Curètes, &

Gefonus, ville des Budins, nation Scythe. Elle avoit des temples consacrés aux dieux de la Grèce. Tous les trois ana les Gelons celébroient les fètes de Bacchus. Ils étoient Greces d'origine, c 447, 448. Généthyllis, déc

227.

E 155.

Génie. L'idée des génies prise
des actes particuliers de la
puissance qui régit la nature,
À 129. Les génies ministres
de l'être-Suprême, jouoient
un grand rôle dans les mystères. Ces génies étoient de

deux sortes, les uns chargés de distribuer les peines et d'exercer la veugeance des dieux : les autres d'une nature plus pure, étoient les dispensateurs des dons de la divinité, a 309. Le jour des Pithégies on apportoit du vin our à tous les convives, et on invoquoit le bon génie. Après qu'on avoit enlevé la table, on buvoit le coup du bon génie, c 107, 108, 109. Géométrie, Importance de la géométrie chez les Egyptiens, n 225. On lenr attribue l'invention de cette science. Les fonctions d'arpenteurs et d'écrivains étoient un des principaux privilèges de l'ordre sacerdotal. Après la conquête de l'Egypte, elles furent conservées dans les familles qui en étoient en possession. Les Arabes, les Mamelouks et les Turcs les laissèrent entre les mains des Coptes, qui les ont conservées jusqu'à présent , B 451 , 452 , 453.

Géphyra, nom da pont du Céphisc. Théàtre des houffonneries lors de la procession d'Iacchus, A 25, 26.

Gdphyréens , habitans des bords du Cóphise dans l'Attique. Phéniciens d'origine et compagnons de Cadmus. Chassés du territoire de Tanagre par les Béotiens. Ils furent admis par les Athéniens , 4 25, 26.

Géphyrisme, nom donné anx

bonffonneries du pont du Céphise, et dont le sens fut appliqué en général aux sarcasmes et aux mauvaises plaisanteries. Cet usage, conservé en Italie, lors des vendanges, x 16, 25, 26.

Géréra. Les Géréra étoient les quatorze femmes choisies par lo roi des sacrifices pour exercer le ministère des prêtresses dans les Dionysiaques. Formule du serment qu'elles prétoient auprès de l'autel. entre les mains de la reine du sacrifice, et en présence de l'hiérocéryx, avant qu'elles touchassent aux objets sacrés. Leurs fonctions, c 127, 128. Gnide. Produisoit de bon vin. Il v avoit à Gnide deux belles statues de Bacchus , l'nne de Bryaxis et l'autre de Scopas , c 466. 467.

Gnosse. Mystères de Gnosse. Les mêmes que ceux d'Eleusis. Fausseté de l'opiuion d'Evhémère sur leur publicité, 3 376, 377.

Gráces. Les Gráces accompagnoiest Bacchus. On les disoit filles de Bacchus et de Vans. Efectol Orchoménien et le premier qui ait saerificates à Orchomène. On y conservoit des pierres qu'on disoit étre tombées du ciel, et avoir été ramassées par Fácole, or 355, 354, 444. Grenade, Grenndier. Né des gouttes du sang de Bacchus, on suivant d'autres, d'Agdestis. Fruit mystique dont on s'abstenoit dans les cérémonies sacrées. Sévèrement interdit aux femmes qui étoient choisies pour y faire les fonctions de prêtresses. On croyoit que son fruit rendoit ceux qui en mangeoient plus disposés à la génération. Etoit le symbole de la fécondité. Les habitans du canton de Péluse le choisirent pour exprimer la même idée que ecux du Delta exprimoient par le phallus, A 257. Une grenade mangée aux enfers par Proserpine, l'empêcha d'être rendue à sa mère, ainsi qu'il avoit été réglé par le destin . B 358.

Grenouille du Nil. Symbole du soleil levant, B 198. Guthum. Vasc employé dans

Guthum. Vasc employé dans les sacrifices de Bacchus, dieu du vin, c 380.

Gymnastiques (jenv) n'existoient pas dans les temps héroiques, ni même dans le temps d'Homère, qui ne parle que de jeux fuebres. Un comhat gymnique faisoit partie des fêtes d'Eleusis, le septième jour. Ces combats étoient appelés en Thessalie Eleusitiuna, et en Laconie Eleusitiuna, et en Laconie Eleusitiuna certamen thymelicum, n 375, 574.

Gythium. Statues de Bacchus dans cette ville de la Laconie, c 457. H.

Harmonie, fille de Jasion. Cérès lui fit don du bled. A la célébration des noces d'Harmonie on dansa pour la première fois les orgies, au bruit des tambours et des cymbales, A 222, 225.

Harpocrate étoit le même dieu qu'Horus. On créa cette divinité et son culte sous le règne des Ptolémées. Progrès de ce culte, 8 200, 201.

Hécate ( V. l'art. Bulo ), considérée comme divinité céleste, terrestre et infernale. Représentée avec trois têtes. Cette statue à trois visages , avec les monstrueux attributs dont elle étoit accompagnée. n'appartient pas à l'aucienne mythologie égyptienne et greeque. Alameue (vers l'an 440 avant J. C.) fit le premier de ces statues monstrucuses d'Hécate, qui furent appliquées à Isis considérée comme vengeresse des crimes. Caractère général d'Hécate. Son caractère propre et spécial. Hécate. nom donné à la lunc. Les mystères d'Hécate chez les Eginètes. La décsse y avoit nuc forme simple. Attributs d'Hécate comme déesse vengeresse. Ses orgics et ses mystères étoient lies à la doctrine des peines et des récompenses. Les vastes cavités

sombres qu'on aperçoit dans la lunc s'appeloient Hécates. Généalogie d'Héeate. Nouveauté de son culte. N'étoit pas connue du temps d'Homère. La théogonie d'Hésiode la présente sous son caractère général de divinité bienfaisante. Toutes les superstitions que peuvent enfanter la crainte et la crédulité furent attachées au culte de cette déesse, qu'on regarde comme l'instrument passif du destin. Aspect terrible qui lui fut donné. Son influence dans les enchantemens et sur les spectres de la magie. Sacrifices qu'on lui faisoit, Outre son caractère spécial, elle avoit le caractère général de la divinité. Elle étoit au rang des dieux Cabires. L'antre de Zerynthe lui étoit consacré. Surnommée Enodia. Ses statues sur les grands chemins. Ses autels devant le scuil des portes, B 135, 158. Les pythagoriciens ont rapporté la triple Hécate à leur nombre ternaire, Autre opinion sur le nom de Triformis donné à Hécate. On y a vu l'origine des trois Parques. Etymologie du nom d'Hécate, B 410, 441.

Hélicon (le mont), statue de Bacchus. Ouvrage de Lysippe sur le mont Hélicon. Autre statue, ouvrage de Myron, c 333 (V. Apollon). Héraclée. Quite de Bacchus dans cette ville. Cléarque, tyran d'Héraclée, fut tué en allant à un spectacle, lors des fêtes de Bacchus. Mithridate s'empara de cette ville pendant la fête des Bacchanales, e 468.

Hercule. Descend aux enfers avec une couroune de peuplier blane, A 85. Ouverture par laquelle Hercule amena le chien Cerbère des enfers, A 88 ( V. le mot Patæques). Hercule, la même divinité qu'Osiris, et Horus considéré comme emblème de la fécondité. Les Anciens adoroient en lui la force des dieux et la puissance solaire. Ses fêtes étoient célébrécs chez les Egyptiens à l'équinoxe du printemps, à l'époque où ils faisoient leurs moissons. Le calathus rempli d'épis faisoit partie de ces fêtes. Azar, le Mars des Orientaux. étoit le même qu'Hercule, Le Melearthus des Syriens et des Phéniciens étoit Hereule, Chez les Grecs comme chez les Orientaux , Hercule a été l'emblème de la force en général: c'est l'un des premiers attributs de la divinité. L'emblême de la force pris dans ses acceptions particulières . est applicable à tout ce qui exige cette force dans l'ordre physique et moral. Tout ce qui est sorti de grand de la

main des hommes, tout ce qu'il y a de grand dans la nature , a été attribué à Hercule. Il a été le type de l'héroïsme. Les Grecs ont appliqué ce symbole à un héros de leur histoire. Ils out considéré cette puissance de la force jusque dans ses écarts. Son caractère de bienfaisance entroit aussi dans le système de l'apothéose. Traditions de l'Egypte applicables à Osiris. qui ont été appliquées à Herculc , B 186, 187, 188. Hercule ayant été blessé dans le premier combat qu'il livra à Hippoecon et ses fils, Esculape pansa sa blessure dans l'Eleusinium, temple près le mont Taygète, \$364. Hercule dans les Iudes, fiction iuventee par les flatteurs d'Alexandre pour flatter l'orgueil de ec prinec. La peau de lion et la massue d'Hercule sont d'une époque bien postérieure à la guerre de Troie. Elles ont été imaginées par l'auteur de l'Héraclée, Les flatteurs d'Alexandre transférèrent la scène de Prométhée délivré par Hereule, du mont Caucase aux montagnes de l'Inde, c 58, 59, 60.

Hercule Ideen, nn des Dactyles. Honoré à Olympie sous le nom de Parastates on Assistant. Son culte établi par Clyménus, 2 242.

Hermes (V. Mercure), statues tronquees de Mercure, ou pierres carrées que l'on plaçoit sur les tombeaux, s 21allermésianax. Poète élégiaque du siècle d'Alexandre, est le plus ancien poète qui ait parlé de la descente d'Orphée aux enfers, c 483.

Hérochies, C'étoit la même fête que les théodésies. C'étoit une fête des Crétois, c 269. Hésiode, Sa théogonie, B 149, 150.

Hidrocdryx, troisième ministre des mystères d'Eleusis, représentoit Mercure, écartoit les profanes et accompagnoit les lampadophores, B 215, 216, c 128.

Hiérogrammate, membre de Fordre sacerdotal en Egypte. Ses fonctions , B 226, 454. Hiérophante, premier personnage des mystères , représentoit le Démiourgos, A 79. Respect qu'on lui portoit. On datoit les actes publies par l'année de son sacerdoce, c

Hilarodes. Chœurs isolés. Leur costume. Leurs chants. Leur récompense, c 176.

Hipparque, fils de l'aistrate, delva à Mercure des statue, sur lesquelles il inscrivit des préceptes de sagesse écrits en vers élégiaques. Ces statues se multiplièrent dans l'Attique, p. 455. Hipparque, ayant chassé la jeune seur d'Harmodius, qui s'étoit présentée pour porter la ciste mystique, Harmodius et Aris-

togiton se vengèrent de cet autrage par la mort d'Hipparque, c 152.

Hipparque. Fait la déconverte de la précession des équinoxes. Est le fondateur de la science astronomique, s 83, 84, 85.

Hiroodelle. On trouve dans quelques monumens anciens. le calathus avec des plumes d'birondelles sur la tête d'Isis. c'étoit l'emblème des productions de la terre et de l'industrie de l'homme, B 114. Homère. Il n'a pu entrer daos ses poëmes que ce qui faisoit partie de son sujet. Son silence n'est pas une preuve que les institutioos dont il ne parle pas n'out pas existé. Ou ne trouye dans les poemes d'Homère aucupe trace d'idées métaphysiques. Il n'a pas fait de théogonie, il ne parle des dieux que d'après des traditions généralement reçues, c 10, #11, 21, 482. Son voyage à Samos pendant la fête des Apaturies , c 250 . 260.

Horus, fils d'Osiris et d'Isis. Emblème des productions da moode, ≼ 15, 165, B 17, 135, 136 (V, l'art. Heroule). Il étoit le type de Bacchus Eleusimien. Le principe fécondant et l'emblème des productions. Il étoit le père et le fils. Horus considéré soos le premier rapport comme le principal auteur de la fécondité de l'Egypte et de la fécondité universelle. La même divinité que Priape, Il étoit la force divine du soleil, le même qu'Apollon. Etymologie du mot horus. Il est le roi de la nature, L'aocience ville d'Edfou lui étoit consacrée. Divers monumeos qui attestent le caractère d'Horus, emblème de la fécondité. Mort d'Horus, la même que celle d'lacchus. d'Adonis, de Mithra, d'Atys, de Cadmille, de Jasion, de Sabazios, de Thelmis. Identité de toutes ces divinités. Horos, comme emblème du monde qui a été produit par le principe actif et par le principe passif, est peint enfant. Il est assis sur la fleur de lotos ou sur un cube. Ses autres attributs. Education d'Horus. Représentoit le soleil au solstice d'hiver, et le soleil levant, qui étoit encore représenté par la grenouille. Horus étoit le dieu du sileoce. Les Egyptiens représentaient le sileoce par l'état de l'enfance jusqu'à trois aus . B 180 , 201.

180, 201.

Howe, instrument d'agriculture employé dans toutes les scènes d'agricultures sculptées ou peintes en Egypte, représente, avec de légères modifications, la charrue egyptienne, B:83 (V. Charrue).

Huppe. La huppe étoit chez

les Egyptiens, le symbole des bienfaits reçus et de la reconnoissance. Elle étoit l'ornement des sceptres et des dieux. Revenoit avec les vents étésiens, manger les vers et les insectes, B 444, 445.

les insectes, B 444, 445. Hyades (V. l'art. Hyès). Les sept Hyades étoient des colombes qui avoient nourri Jupiter dans l'antre de l'Ida . avec l'ambroisie qu'elles alloient tous les jours chercher dans l'océan. Après sa victoire sur Saturne il les plaça dans le ciel. Passage d'Homère et de Myro, 4 347. Nourrices de Bacchus. Nombreases variétés des mythologues sur les Hyades. La fable des Hyades interpolée avec celle d'Atlas. Etymologie de leur nom. Allégories que présente cette fahle, c 314, 315, 316, 317, 318.

Hyalicus, surnom de Bacchus, comme dieu des plaisirs de la table, c 423.

Hyès. Nom de Bucchus- Hymne de Martianus Capella. Bacchus Hyès est le maître de la sulstance humide, source de toutes productions, et principe de tous les éries. Preuves de cette doctrine des Anciens. Jupiter Omhrisso so Pluvireux étoit le même que Bucchus Hyès. Les Hyades ouorrices de Bacchus , coustélation pluvieuse. L'Océan père des dieux. Le culte reudu à l'esu apporté dans la Grèce par

les Orientaux. Ce culte établi chez les Phéniciens, les Syriens, les Babyloniens, les Scythes. Le Nil, grance diviniié de l'Egypte. Osiris, père du Nil, dieu tutélaire de la végétation nniverselle, prototype de Lucchus, Fiction des sources de la fécondité qui restent ensevelis dans le Nil : la même que la mutilation de Chronos, qui donna naissance à Vénus. Dogme des prêtres égyptions, suivant lequel toute portion du principe humide étoit regardée comme une émanation d'Osiris. Osiris étoit le bon principe ou l'humidité fécondante qui combattoit Typhon ou le mauvais principe, c'est-à-dire la séchercsse et l'aridité. Les Grecs divinisèrent chaque fleuve et chaque fontaine. Preuves. Ce culte étoit le même chez les Phrygiens, & 100, 100 ( V.l'art. Océan ), et chez tous les Anciens (V. Part. Osiris), 4 108, 100, 144, 349, 350, 351. Les descentes au lac dans les mystères de la déesse de Syrie étoient la même solennité que l'on célébroit dans les mystères de Bacchus, sur les bords de la mer, B 96.

Hypérior. Nom donné au soleil. Ce nom exprime la supériorité, 8 425. .

Iacebagogue, un des ministres des mystères d'Eleusis. Chargé de la conduite des mystes. Il présidoit aux chants eo l'houneur d'Iacchus, a 19. Iacchus, fils de Jupiter et de Cérès ou de Proserpine. Symbole des productions du moode. Etymologie du mot Iacchus. Divers surnoms donnés à lacebus. Procession d'Iacchus. Iacchéum , temple élevé à Athènes en l'honneur d'Iacchus, 4 16 et suiv. ( V. l'art. Lampadophories ). Incchus étoit le dieu célébré dens les Lampedestai. Il étoit représenté par une grande torche allumée, et portoit le nom de Lucifer , Phosphore , Phanstérius, Lamptéros, parce que ses mystères se célébroient à la lueur des lampes et des torches , a 33. Autres étymologies du mot lacchus. Ce mot signifioit le jour des mystères d'Eleusis qui étoit consacré à Bacchus, l'hymne que chantoient les initiés. ct le dieu lui-même, 4 301, 5o2.

lambes, nom donné aux chœurs isolés, appelés autocabdales, et à leurs pièces, c 175.

Iao, une des décominations du dieu suprème. Erreur des savans qui ont attribué à la secte des Gnostiques et des Basilidiens le surnom de Iao donné au dieu suprème, et les pierres antiques sur lesquelles sont gravées des figures monstrucuses avec les noms d'Iao, Adonai, Sabaoth, Abroxas, Ces Abraxas tiroient leur origine des Egyptiens, et ont toutes les formes des divinités égyptiennes. Etymologie du nom Abraxas. Iao est la divinité qui donne aux bommes leur subsistance. c'est Osiris ou Bacchus. Est le nom de la diviolté chez les Anciens. L'Ancien testament donne au vrai dieu le nom d'Iao. Doctrine des Pythagoriciens sur Iao. Oracle d'Apollon qui déclare qu'Iao est le plus grand des dicux , 4 302, 305.

Ibis. Étoit consacréà Mercure. comme dieu des arts, des sciences et de l'éloquence. Les Egyptiens regardoient cet oiseau comme immortel. Ils en avoient fait le symbole de la gloire qui immortalise les grands talens, L'ibis paroit avoir dooné aux Egyptiens la première idée du nombre et de la mesure. Ils en firent le symbole de la première lettre. Le mois de thoth étoit désigné par l'Ibis. Mercure, daos le combat contre les Géans, avoit pris la forme de l'Ibis, B 227, 228. Il fut consacré à Isis. Les Egyptiens lui trouvoient un grand nombre de rapports avec la lune, B

Icades, sixième jour des fêtes

Eleusiniennes, étoit cousacré à Bacchus Iacchus. Etymologie du mot icades. Ce nom donné à toute la fête d'Eleusis. Les enfans illégitimes ni les étrangers ne pouvoient assister aux Icades. 4 18.

Icarie, ile fameuse par ses vins. Le vin Prammium, la vigne qui donnoit ce vin étoit appelée Dionysiaque par les habitaus de l'île. Voyage de Bacchus d'Icarie à Naxos, c 351, 352.

Icarie, bourgade de l'Attique, c 160. Montagne de l'Attique. Le bourg d'Icarie fut le lieu de la naissance de Thespis. Les habitans sacrifièrent les premiers à Bacchus un bouc, c 161.

Icarius. Histoire d'Icarius. Origine de cette fable, c 161, 345, 346, 347. L'histoire d'Icarius se retrouve chez les Tyriens et en Italic, c 514, 515.

Improvisation. Origine de cet art en Italie. La licence fescennina d'Horace . 4 38.

Indiens. Le système de la triade divine esiste chez les Indiens, » 594. L'élément de l'eau adoré chez les Indiens. Divinité du Gange, » 423. L'expédition de Bacchus dans les Indies est célèbre dans la mythologie grecque. Tradition des habitans de la Bactriane sur Bacchus. Autres tratitions. Bacchus Indien, swromme Catapaggon ou Bar-suromme Catapaggon ou Bar-

bu. Les Grecs compagnons d'Alexandre firent de Bacchus une divinité indienne . parce qu'ils trouvèrent dans l'Inde des traditions et des usages qui avoient de l'analogie avec la fable de ce dieu . et les plantes qui lui étoient consacrées. On ne trouve le nom de Bacchus dans les Indes que depuis l'expédition d'Alexandre, Les fables débitées sur Bacchus Indica ont été inventées par les flatteurs d'Alexandre. Marche triomphale d'Alexandre dans la Caramanic , pour imiter le triomphe de Bacchus. On ne connoît aucun établissement étranger dans les Indes avant l'expédition d'Alexandre, ct il n'existe aucun monument indien avant ce conquérant. Ceux que nous avons depnis cette époque ne peuvent donner aucune notion sur les opinions anciennes de ces peuples. Prétentions des Indons à une antiquité incalculable. Les fictions qui précèdent les temps historiques sont lices chez eux par une espèce de chronologie, dont le système est l'exposition allégorique de leurs idécs sur la naissance de l'univers et sur les révolutions du monde qu'ils crovoient avoir précédé celui-ci. Les Indous ne sont pas encore parvenus à établir les bases d'une chronologie positive, ni à déterminer

l'époque de leur civilisation. Tous leurs livres sacrés appartiennent à des époques posterieures au deuxième siècle de l'ère vulgaire. Après les conquêtes d'Alexandre. le culte de Bacchus fut solennisé dans l'Inde avec les mêmes cérémonies que dans la Grèce. Traces de ce culte qu'on y retrouve encore à présent. Cette ressemblance ne se bornoit pas à la mythologie de Bacchus, Conformité du système religieux, de la doctrine philosophique et des fables des Grecs et des Indiens, c 51, 75, 491. Description de l'armée de Bacchus dans les Indes, par Lucien, c 362, 363, 364, 365.

Initiation. Les Enfans étoient recus comme initiés, 4 100. Les pères ou proches parens des enfans recevoient des présens à l'occasion de leur initiation , 4 369, 370. Conditions exigees pour être inities, c 132, 133, Initiation aux Dionysiaques. Elle étoit faite avant la procession. Les épreuves et les conditions étoieut les mêmes que pour les mystères d'Eleusis, c 155. Ino, une des filles de Cadmus, épousa Athamas, c 311. Malheurs d'Ino, nourrice de Bacchus. Reconnue déesse sous le nom de Leucothoé. Sortit de la mer près de Coroné . c 313, 314, 436, 438. Etymologie du mot *Ino*, c 318.

Io, nom mystique de la lune chez les Argiens. Ce nom a

chez les Árgiens. Ce nom a été porté en Egypte par les Grees. Eloitl'iss égyptienne. Ses aventures allégoriques établissent ses rapports avec la lance et avec las. Tradition qui fait mourir lo en Syrie, A 166, 167, 168, 175. lobacches, espèce de poëmes consacrés au culte de Bacchus. Ils tiroient leur nom du mot Iobacche, qui entroit à différentes reprises dans leur composition, c. 168.

Isis, principe passif, A 15, 156, 160, B 106. Les Egyptiens lui attribnèrent les crucs du Nil , 1 166, 167 (V. l'art. Athyr.) Isis Pharia, déesse de la navigation, ₫ 207. De sa jonction avec le principe productif est sorti le cosmos, c'est-à-dire; les êtres qui composent le monde divinisé, sous le nom d'Horus, 8 16, 17. Le culte d'Isis a eu trois phascs : 1º Adorée comme la terre d'Egypte, que le Nil en la convrant rend fertile. Les étymologies du mot Isis se rapportent toutes à cette idée. Attributs d'Isis , déesse de l'agriculture. A donné les premières lois. Son identitéavec Cérès, #110,127. 2º Isis principe passif qui cmbrasse toutes les générations et la nature eutière. Comme mère des générations elle représenta d'abord la terre. Ses noms et ses attributs. Les Egyptiens attribuèrent encore cette force génératrice à la lune. Sous ce rapport Isis étoit la lune, B 130, 136. Les Egyptiens donnèrent encore à l'étoile Sothis la faculté génératrice, et cette étoile ne fut autre chose qu'Isis , B 137 (V. Sothis). Isis déesse des enfers, B 141. Isis considérée comme la lune dans l'hémisphère inférieur, ou comme divinité infernale, avoit sur la tête le serpent Thermuthis, B 146, 147. Isis a conservé le même caractère de déesse de la fécondité dans tous les pays où son culte a été porté. Inscription tronvée en Hollande en 1624, B 157. Divinité latrique, Appelée Salutaris; inventa plusieurs remèdes, apprit à Horus l'art de la médecine. Emblème d'Isis mère de tons les êtres. Elle étoit la divinité de tonte l'Egypte, comme mère de la nature. Son temple à Hermione. Epouse de Bacchus, # 158, 159, 160, 161 ( V. les art. Averranca , Bubastis , Buto , Cécité , Lune , Thermuthis , Tahrambo ). Les Germains adoroient Isis sous la forme d'un vaisseau, B 449. 3º Isis considérée, depuis les Ptolémées, comme divinité universelle. Inscrintion de Saïs en l'honneur de Neith, la même qu'Isis, ap-

partient an règne des Ptolémées. On en a fait une divinité masculo-féminine. Théologie qui s'introduisit dans la religion des Grees après que les théories métaphysiques des pythagoriciens et des platoniciens se furent établies parmi eux. Isis divinité universelle, surnommée Pélasgique. Cette doctrine adoptée à Corinthe. Déesse de la navigation. Fête en son bonneur à l'époque où la navigation s'ouvroit. Adorée dans un grand nombre de ports et de villes maritimes. Culte rendu au vaisseau d'Isis. La fête des bateaux en l'honneur d'Isis, étoit célèbre à Bubaste. Le vaissean sacré de Mincrye aux Panathénées, n'étoit qu'une représentation du vaisseau sacré d'Isis. Table Isiaque, Attributs d'Isis comme divinité universelle. Supériorité d'Isis sur Osiris et sur Horus dans les temps postérieurs. Oninion de Fréret, qui la regarde comme la divinité souveraine de l'univers sensible dont Osiris et Horus lui avoient ahandonné le soin, Cependant le système d'une divinité unique n'a jamais été introduit dans le enlte religieux, Osiris et IIorus en ont toujours fait partie, # 162, 179, 423. Temple d'Isis à Phliunte, à Méthane, # 346. A Corinthe, deux enceintes étoient consaerées, l'une à Isis Pélasgia, et l'autre à Isis Egyptienne, 5 348. Statues d'Isis et de Sérapis à Egire, 26 360. Temple d'Isis et de Sérapis à Messène, 5 364. L'eur temple dans le golfe Béatique, 8 366.

B 306.
Symbole du principe universel, qui se distribue également dans tous les êtres. Etymologie de ce mot prouvéo par les repas d'Homère, ou les viandes se distribuoient aux convives par égales portions. I sodétés dieu des enfers, # 260, 94, 95, 96.
Hhome, ville de Messchie.

Temple des Curètes. Sacrifices que l'on y faisoit, A 230. Ithyphalles, prêtres de Bacchus

insynaucts, preressen ancensis qui suivoient le phallus, revêtus d'habits de femmes. Hymne qu'on chantoit en 
dansant en l'honneur du 
phalle elevel. La pompe l'hiyphallique étoit appelée Periphallique , chanté en l'honneur de Démétrius Poliorèeis. Le chant ithyphallique étoit 
consacré exclusivement à 
Bacchus, o 155. Les l'thyphalles farmoient des cheurs 
isolés. Leur costume. Leur 
marches un le thétre, c 175.

J.

Janus. Origine de cette divi-

nité. Ses rapports avec Mercure, \$235, 256, 237. Jasion, troisième personnage

de la triade mystique dans l'île de Crète. Ses aventures sont les mêmes que celles d'Iacchus, £ 191, 192.

Jasion, né dans l'île de Samothrace, où il renouvela les anciens mystères des Cabires. auxquels il initia Cadmus . A 104, 105. Jasion et Dardanus nouveaux Cabires, Traditions sur Jasion. Ses aventures avec Cérès. Mariage de Cybèle et de Jasion. Etablit en Samothrace un culte religieux ct y fit connoître l'agriculture, 4 222, 223. Fut foudrové pour avoir offensé Cérès, B 379. Epousa Cybèle, et en eut Corybas. Fut mis au rang des dieux. # 380.

Jeux publics. Il n'y avoit que les quatre grands jeux, où le prix ne fut qu'une simple couronne. Dans tous les autres Jeux ce prix avoit de la valeur.Les jeux publics étoient peu communs avant le siège de Troie, Établissement des jeux olympiques par Lycurgue et Iphitus. Les jeux dont parle Homère sont presque tous des jeux funèbres, qui remon- . . toient chez les Grees à la plus haute antiquité. Les jeux publies étoieut le principal objet de la Gyannastique des anciens; aussi l'appeloit-on Agonistique. Les Agonothètes étoient les juges et les présidens des jeux publics, c 504, 505, 506.

Jules, chansons en l'honneur de Cérès et de Proserpine. Cérès étoit quelquefois appelée Julo: Les gerbes d'orge, se nommoient aussi Ules, ou Jules. 8:14.

Junon va trouver Proserpine dans les enfers, et l'excite à servir sa vengeance, contre Bacchus fils de Sémélé, 4 57, 58. Elle excite les Titans contre Bacchus. Son combat contre Bacchus sous la forme de taureau. 4 61, 62. Les anciens atiribuerent la divinité d'Athyr, à Junon aussi bien qu'à Venus, l'une et l'autre étant considérées comme mères génératrices des êtres, 4 174. Junou étoit appelée Acræa, et Jupiter Acrios, lorsque leurs temples étoient bâtis sur des promontoires , # 449. On voyoit dans la fête dionysiague, la statue de Junon avant une couronne d'or , c 140. La jalousie fabulcuse que l'on supposoit à Junon contre Bacchus, n'étoit autre chose, suivant Plutarque, qu'une allégorie, sous laquelle étoit voilée l'extrême différence qui existoit entre l'objet de ccs deux cultes, c 352.

Jupiter, emblème du pouvoir générateur dans les religions helléniques, A 14. Jupiter Pluvieux (V. l'art. Hyès). Jupiter Critagènes, le même que Jupiter Pluvieux. Monu-

mens qui le représentent lancant la foudre et placé au milieu des Hyades. Son temple à Gaza. Culte de Jupiter Pluvieux en Crète, à Corinthe, en Béotic et dans l'Attique. Autel et colosse élevés en son honneur sur le mont Hymette. Les Hyades l'accompagnent dans sa première enfance. A 101 , 102. Les Dactyles Idéens apportèrent le culte de Jupiter à Olympie, ∡ 183, 241, 242. Son éducation dans la Crête par les Curètes, A 183, 184 ( V. Curètes ). Les Pléiades avoient nourri Jupiter dans l'antre de l'Ida. Après sa victoire il les placa dans le ciel et leur donna l'immortalité. Thor des Suédois étoit le même dieu que le Jupiter Critagènes de Gaza. passage de J. Magnus, 4 347 ( V. l'art. Hyades ). La Statue de Jupiter de Mégare , interrompue par les guerres du Péloponnèse, n'eut de fini que le visage. Les artistes grees finissoient d'abord la tête, et passoient ensuite aux autres parties, B 234. Deux Jupiter avoient pris naissance en Arcadie, B 348, 340.

K.

Kernophores. Nom que l'on donnoit à ceux qui, dans les cérémonies religicuses, portoient le kernos ou calathus, 4 45. Cybèle et Rhéa appe-

Kernophores, parce qu'elles portoient le kernos, emblème de l'abondance, A 47.

Kissos. Bacchus adoré à Acharnes sous le nom de Kissos,

c 350. Kneph, principe qui pénètre et vivisie le monde, qui maintient la vie et l'activité aux

êtres créés. B 16. Koès, ou Anditeur, recevoit de l'initié l'aveu de ses fautes ou de ses crimes, et l'en pnrifioit, 4 199.

L.

Lampadophories on Lampedestai. Fête des flambeaux, célébrée le cinquième jour des mystères d'Eleusis. Iacchus Lampteros , héros de cette fête. Marche des initiés Lampadophores après l'Epopptée. Le nom d'Iacchus donné à l'Epoptée, Jacchus appelé l'astre qui éclaire le Mystère nocturne. Culte de Bacchus Lampteros à Pallène. Origine de la fête des Lampadophories. Symbole du dieu Soleil, Célébrées en l'honneur de Vulcain, de Pan, d'Esculape, de Prométhée, de Minerve, d'Hécate, de Disne, de Cérès et de Proserpine. Symbole de la purification des ames par le feu. Emblême de la recherche de Proserpine par Cérès, A 32, 53, 34, 35, 36.

Lampsaque , culte de Bacchus dans cette ile . c 465.

Lampteros, surnom de Bacchus lacchus, 4 33. ( Voyez l'art. Lampadophories ).

Langues, on sacrifioit Mercure les langues des victimes, comme dieu de l'éloquence et interprète des dieux: c'étoit la dernière partie et la fin du sacrifice. Les Mégariens établirent les premiers cet usage, 8 229. On faisoit des libations à Mercure sur les langues que l'on brûloit en son honneur, en sortant de table, B 245.

Laphystius, surnom de Bacchus. Il avoit reçu ce surnom du mont Laphystius. qui étoit à vingt stades de de Coronée, c 333.

Lares. Les dieux Lares étoient les mêmes que les Pénates, Les mêmes que les Cabires. Ils étoient les Manes, suivant Varron et Apulée, A 219, 220. Dieux tutélaires des chemins. Les Compitalia. fêtes célébrées dans les carrefours en l'honneur de ces dieux , / 220.

Larymna, ville de Béotie. Temple de Bacchus et statue de ce dieu. c 333.

Larysium, montagne de la Laconie consacrée à Bacchus Fête de ce dieu qui y étoit célébrée au printemps, c 437.

Latone ( V. l'art. Buto ). Etymologie du mot Latone. Déesse des ténèbres. Mère d'Apollon et de Diane, qui sont sortis du sein des ténèbrès, comme des cnfans sortent du sein de leur mère, B

134, 135.

Lébedos servoit d'habitation et de réunion à tous les artistes de Bacchus en Ionic. Ils y célébroient tous les ans des icux en l'honneur de Bacchus, c 464. Medailles de Lébedos représentant Bacchus, c 465.

Lénœum , lien clos de la ville d'Athènes près de la citadelle. Etymologie de ce nom. Bacchus Lénæus. Fêtes Lénéennes ou petites Dionysiaques. Le mois Lénéon ou Anthestérion, c 100, 101.

Lerne (les mystères de) étoient célébrés en l'honneur des divinités d'Eleusis. Lieu où on les célébroit, B 339. Identité de ces mystères et de ceux d'Osiris en Egypte. Les cérémouies étoient les mêmes qu'à Saïs, B 340, 341, 342, 343.

Lesbos. Cette île étoit célèbre par son vin, qui a été chanté par tous les poètes, Passage du poète Alexis. Loi de Pitpour contenir les thacus Lesbiens , laquelle avoit ordonné qu'on punit doublement une faute commise dans l'ivresse, c 453. Pallas et Bacchus divinités tutélaires de l'île de Lesbos. Médailles de cette île, c 454.

Leneade. Bacchus adoré dans cette ile. Ses médailles, c 460.

Libations. Celles faites sur la table n'étoient pas d'un usage très ancien. Ceux qui versoient à boire, dans les fêtes publiques, étoient des jeunes gens fils des premiers citoyens de la ville. Cet usage étoit passé des Grees aux Romains. Diverses espèces de libations, c 110. Les dernières libations se faisoient en l'honneur de Mercure . c 268. Libations faites en l'honneur des morts , c 496 , 497. Liber, nom de Bacchus chez les Romains. Le même dieu que Bacchus Eleuthère des Grees. Le dieu Liber étoit surtout le dieu de la reproduction. Dans les Liberalia le phallus étoit porté sur des chars de parade. On le promenoit dans les champs, on le conduisoit dans la ville. A Lavinium, on l'exposoit un mois entier. La femme la plus respectable et la plus vertuense de la ville le couronnoit publiquement. On exposoit les parties viriles de l'homme et ses parties sexuelles de la femme dans les temples de Liber et de Libera. On joignoit les noms de pater à Liber, et de mater à Libera. Liber étoit adoré comme dicu conjugalis. Etymologie du nom Liber donné à Bacchus, Le dieu Liber étoit encore adoré comme le petit dieu symbole des productions, c 283, 200.

Libera, nom que les Romains

donnoient à Proserpine. Libera avoit des cornes comme Isis, Cérès et tontes les déesses mères, c 283, 288.

Liberalia. Les Liberalia à Rome étoient la même fête que les Dionysiaques à Athènes. Elle étoit appelée Agonium Martiale dans le chant des Saliens. On s'abstenoit de donner les Liberalia, lorsque la république étoit en deuil. La nouvelle de la bataille de Cannes fit cesser la célébration de ccs jeux. Ils avoient lieu le 17 mars. Pendant ces fêtes, les jeunes gens quittoient la robe prétexte pour prendre la robe virile. Objet de ces fêtes dé-

crit par Ovide, c 283, 290. Libye. Un passage de Festus semble indiquer que l'agriculture a été apportée de la Libye dans l'Argolide, # 338, 330, Bacchus Libyen, Traditions diverses. Le recueil des traditions 'ibyennes ou atlantiques, espèce de romau composé sur le modèle de cclui d'Evhémère. La Libye a été le pays intermédiaire qui a scrvi à établir la communication des cultes de l'Egypte à la Grèce ( V. Ammon ). Les nombreux vestiges des lois et des coutumes égyptiennes observées dans la Libye confirment les anciennes traditions sur les établissemens égyptiens qui y ont été formés, c 75, 93.

TOME I.

Licnites. Etymologie du surnom de Licnites donné à Bacchus, & 17 (V. l'art. Van mystique). Son réveil du sommeil de la mort, & 62.

cease de teter, 4 17, 18.

Lierre. La conséeration du lierre à Osiris papratient aux Egyptiens modernes, après les Ptolémées, 7 102. La tête de Bacchus étoit ceinte de lierre. Diverses interprétations de ce symbole. Les poètes étoient couronnés de lierre. Les Grecs appeloient kéttos le lierre consacré à Bacchus, c'étoit celui à fruit doré, et kéttophountes les jeunes débauchés, ø 306, 300. 500. 500. 500. 500. 500.

Jämar. Temple de Bacchus aux limues (marais). C'étoit le plus ancien. Dans les temps postérieurs, jes temple ne s'ouvroit qu'une fois l'année, le 22 du mois d'anthestérion. Il étoit bâti dans le Leweum, kien clos près de la citadelle d'Athènes. On appeloit Limne la partie de la ville où il étoit siuté, o g9, 100. Partie de la ville de Sparte appelée Limnæ. Ces marais furent desséchés et on y hâtit un temple à Bacchus, La troisième des six tribus de Sparte établies par Lycurgue s'appeloit Limnates, c 438, 492. Temple de Diane aux Marais à Sparte, appelé Limnæum. Il ctoit place dans les marais où étoit le temple de Bacchus. Ce temple portoit aussi lo nom de Diane Orthie aux Marais, c 492, 493.

Lion, Emblème de la puissance solaire. La table Isiaque presente Isis avec la tête du lion,

в 445, 446. Lotos. Étoit chez les Egyptiens

le symbole de la divinité. l'ornement des rois, des reines, des héros et des magistrats, B 443.

Lune, Action de l'influence de la Lune sur la vache Athyr, au moment qu'elle concoit Apis. Les Anciens attribuoient à la Lune une action féconde propre au développement des germes, et sons ce rapport elle étoit la même divinité qu'Isis. La Lune appelée l'épouse féconde d'Osiris. Le taureau ou Osiris, et la Lunc, toujours unis dans leur action féconde. Rapports nombreux et traits de ressemblance entre la Lune et Apis, engendré par sa lumière séconde qui vient frapper la vache Athyr, Les Egyptiens donnoient à la Lune les

deux sexes. le sexe féminin dans ses rapports avec Osiris, et le sexe masculin dans ses rapports avec la terre, # 160, 166. La statue symbolique d'Eléphantine représentoit la nouvelle lune du printemps qui imprimoit le premier mouvement de crue aux eaux du Nil, # 161, 165. Isis la même que la Lune, comme déesse génératrice. Ses noms et ses attributs. Les prêtres égyptions distinguoient les phases de la lune, et leur attribnoient des effets de diverses sortes ( V. Buto , Bubastis , Tithrambo ) , B 130 , 131, 132, 133, 134, 135, 136. L'ame d'Isis étoit allée résider dans le globe de la lune au sortir de cette vie. Vénus ou Astarté fut aussi prise pour la Lune. La Lune étoit considérée comme un des grands corps que l'Esprit infini pénètre et vivifie. Tous ses effcts étant rapportés à cet esprit qui s'en sert pour mettre à exécution les décrets de sa volonté, la Lune, sous le nom d'Isis, fut considérée comme le symbole de la justice, qui punit les péchés des hommes, B 140, 141 et suiv. Rapports de la Lune avec Baechus et avec Cérès. La même que Sémélé. On invoquoit ces trois divinités pour éloigner les fureurs et la folie , c 277,

Lunus. On a fait du dieu Men

le dieu Lunes. Opinion erronée qui s'est répandue sur les deur sexes du dieu Lunus. Ellea sa source dans une règle grammaticale des langues orieutales, où l'on met indifféremment le nom des divinités au genre masculin et au genre féminin, c 297, 500, 501, 505.

Lupercales, Explication des Lupercales par S. Augustin, c 150,

Lyæus, surnom de Bacchus, c 403.

Lyeurgue, prince Édomien. Ses aventures avec Bacchus, 4 92; & 321, 322, 323. Lyeurgue. Il étoit dans l'esprit

de ses institutions de favoriser à Sparte l'art de la poésie, c 182.

sie, t. 102.

Lycurgue, orateur d'Athènes, rétablit les fêtes des Limnes et les transporta au Pirée, c 139, Il rétablit les jeux sedmiques. Fit achever le théâtre de Bacchus, et mit en honneur le talent dramatique, c 198, 199.

Lycus, fils de Pandion, apporta les mystères d'Eleusis dans la Messénie. Bois de Lycus où il purifioit les inities, s 360, 361.

Lydie (V. lesart. Phrygie, Sésostris). Commencement du royaume de Lydie fondé par Méon. La Lydie porta le nom de Phénicie, parce qu'elle avoit été civilisée par les Phéniciens. Ces colons y ap-

Lyre. La lyre inventée par Mercure. Augmentée par Apollon. Diverses traditions sur l'invention de la lyre, 8 226.

Lysiodes. Chœurs isolés, c

Lysius. Surnom de Bacchus. Son temple à Thèbes. Origine de ce surnom. Lysia sacra, fête celébrée à Thèbes en l'homeur de Bacchus Lysius. Tradition rapportée par Hérackide de Pont, c 330, 331.

Lytiersès. Chanson des moissonneurs appelée le lithyersès. Son origine, B 113, 114. Luses, ancienne ville du territoire de Clitore, où cessa la frénésse des Argiennes, a 338.

## M.

Macédoine. Culte de Baechus négligé en Macédoine par Alexandre, c 443, 444. Maeris, amic de Cérès. Fille d'Aristée. Reçus entre ses bras le jeune Bacchus. Se retira dans une grotte de l'Île des Phéaciens, qui, par ses bienfaits, furent comblés de richesses, c 457, 458. Magodes, chœurs isolés. Leur

costume, c 176.

Maïa ou Ma, nom de Rhéa. Jupiter confia Bacchus à Maïa pour le nontrir. Ce mot siguifie nutrix. Appliqué à Rhéa il signifie mater. A 266.

Manicos , furieux. Surnom de Bacchus , c 417.

Maron, habile dans la culture de la vigne, civilisa les Thraces et hàtit la ville de Marônée. Compagnon d'Osiris et de Bacchus, Personnage gree, fils d'Evanthée, 8 100, 103; c 445 (V. le mot Thraces). Maronæus, surnom de Bac-

c 445 (V. le mot Thraces).
Maronæus, surnom de Bacchus. C'est le même que Oinos, qui lui avoit été donné par les Grees, et qui signifie vin, c 417.

Marsyas (V. l'art. Musique), ministre de Bacchus, dieu protecteur des villes qui jouissoient de leur liberté. Sa statue étoit placée dans la place publique de ces villes, comme signe de cette même liberté. Vénération qu'on avoit pour cette statue, 264. Marsyas fut l'inventeur du chant appelé métroos. qui se chantoit dans les cérémonies de la mère des dieux. 4 271. Dans la citadelle d'Athènes, Minerve étoit représentée frappant le Silèue

Marsyas, parce qu'il avoit ramassé les flûtes que la déesse avoit jetées, et dont elle ne vouloit pas qu'on se servit. Marsyas fut l'inventeur des flûtes phrygiennes. Etoit recommandable par son esprit et sa tempérance. Accompagna Cybèle, partout. Son comhat avec Apollon. Marsyas étoit le même personnage que Silène sous certains rapports, ce qui rappelle le mélange des rites phrygiens avec ceux de Bacchus, c 360, 361. La science des augures a été introduite en Italie par des Phrygiens envoyés de Marsyas, c 368. Médecin. La Pythie ordonna aux Athéniens d'honorer Bacchus Médecin, c 255, 256. En qualité de médecin, Bacchus portoit le nom d'Hygiates, c 416.

Médeeine, employée par Mélampus. N'étoit alors qu'une partie de l'art de la divination. Elle étoit très simple dans ces premiers temps. Pratiques mystérienses employées ponr la guérison des malades. Ancienneté de cette méthode chez toutes les nations du monde. Plusienrs maladies graves peuvent se guérir en donnant une direction plus convenable aux passions. Les moyens mystérieux employés par Melampus, ont pu agir sur l'imagination déréglée des Argiennes. Néanmoins ces pratiques avoient leur source dans la crédulité des peuples et l'impuissance des remédes, c 341,342,343. Méditrinalia, fêtes de Bacchus célébrées par les anciens Latins, qui rendoient grâces aux dieux en buvant du vin nouveau. Le jour où elle se

celébroit portoit le même

nom. Formule qu'ils prononcoient, c 255.

Mécra, chienne qui avoit coutume de suivre Icarius, père d'Erigone, trouva son corps. Elle fut placée parmi les constellations, mais dans des temps récens. Elle n'y a pas été placée avant les poètes de l'époque d'Alexandrie, e 346.

Mégaliens (jeux) ou bilaries (V. l'art. Térence). Les édiles curules présidoient à ces jeux. Plusieurs médailles présentent des thyrses, des masques, et autres symboles des jeux scéniques. Les édiles décernoient des peines contre les acteurs ou leur décerpoient des récompenses. Ils examinoient les pièces qui devoient être représentées. Ils payèrent à Térence, pour l'Eunuque, hoit mille sesterces. La course des chars et les jeux du cirque se donnoient pendaut les jeux mégaliens. Ils duroient depuis le 4 avril jusqu'au 10, 1 273.

Mégalopolis. Culte de Bacchus à Mégalopolis, c 451. Mégare en Sicile, Fertile en vins, adoroit Baçchus, c 463.

Mégaride. Culte do Bacchus dans la Mégaride, c 350, 351.

Mégyste, île grecque de la mer de Lycie, étoit fertile en vins; elle adoroit Bacchus. Médailles de cette île, c·460. Mélampodium. Nom donné à l'ellébore, parce-que Mélampus l'employa le premier

lampus l'employa le premier pour la guérison des Argiennes, c 340. Melampus. Introduit dans la

Mélampus. Introduit dans la Grèce le culte du Phallus, y 416. Il est clargé par Mégapenthès et Anaxagore de guérir la folie des Argiemes. Moyens moraux et physiques qu'il employa, 637, 538, 539, 340, 341, 342, 345. Ilabileté de Mélampus, v 539, 346. Régulariss le culte du Bacchus et en régla les cérémonies. Il avoit appris ce qui concernoit ce culte des descendans de Cadmus, c 345.

Mélanchtus. Victoire remportée par Mélanchtus sur Xanthius de Béotie. Ce qui lui valut le trône d'Athènes et l'enleva à Thymètes. Bôle qu'on fait jouer dans cette victoire à Bacchus, qui en reçut le nom de Mélanégide, o 257, 258.

Mélanégide, surnom de Bacclus. Etymologie de ce nom, c 257. On avoit élevé à Athènes un temple à Bacchus Mélanégide. Il y avoit en son honneur des combats annuels de poésie, de natation, et des combats nautiques, c 260. Culte de Bacchus Mélanégide dans la ville d'Eleuthère en Béotie. Origine de

ee culte, ¢ 331, 332. Mélangée, bourg de l'Arcadic. Bacchus avoit un temple à

sept stades de ce bourg, où les Arcadiens célébroient les orgies . c 420.

Mcliastès, surnom de Bacchus, donton célébroit les mystères près de la fontaine de Méliastes, en Arcadie, c 430.

Mélisses, prêtresses de Cérès. Leurs attributs, B 123, 436. Melones . c'est-à-dire forieux. Surnom de Bacehus, c 417. Melpomenus, surnom de Bacchus. 4 21. Ce surnom lui étoit donné : 1° comme dieu du chant, de la poésie et des beaux arts: 2° comme présidant à l'harmonie universelle , C 211, 220.

Men, dien adoré dans la Phrygie et dans différens pays de l'Asie mineure. Il étoit surnommé Pharnace. Le temple du dieu Men étoit dédié à la lunc, parce que chez les Phrygiens, comme chez les Grecs, le mot masculin Men signifioit le mois lunaire. Les Orientanx divinisèrent ce mois, comme ils ont fait du temps, de l'année, du jour, de la nuit, des heures. Ils

rendoient à ces mesures du temps ou à ces effets les plus remarquables du soleil et de la lune, les mêmes honneurs qu'ils rendoient à la lune et au soleil eux-mêmes , c 207 ,

298, 299, 300.

Ménades. Leur combat contre Perséc. Leur défaite. Tombeau qui leur avoit été élevé en commun devant le temple de Junon Anthéia. Tombeau particulier élevé à la ménade Choria, au-dessus du temple de Jupiter Néméen, c 335, 336.

Mercure ( V.le mot Fortune ), est enveloppé dans des langes d'or à sa naissance. 4 17. L'île d'Imbros lui étoit consacrée , 4 211. Etoit un des dicux Pénates et des dieux Cabires, A 218. Père de l'histoire, 1222. Thothou Mercure écrit, en présence d'Osiris, le résultat de la pesée des bonnes et des mauvaises actions des morts, a 153. Mercure, quatrième personnage des mystères. Symbole de la raison et de l'intelligence active du monde. Considéré comme principe du mouvement répandu dans toute la nature. Il est le principe fécondant. Il est représenté avec l'emblême de la force génératrice. Son culte à Cyllène. Il est uni à Vénus. Il est place au nombre des dieux qui dispensent les richesses. Ses attributs sous ce rapport.

Comme dieu producteur ou principe fécondant, il étoit l'amant de Proserpine, symbole des semences confiées à la terre, 8 195, 208. Mercure, divinité Ithyphallique, emblème du mouvement universel et du principe fécondant, étoit one divinité infernale. Hymne d'Orphée où il lui donne le nom de Bacchus. Il est le conducteur des ames. Il a une verge à la main. En Egypte il exerce ses fonctions sous la figure du cynocéphale, Il étoit au nombre des divinités sévères à Athènes, Autres preuves de son caractère de divinité des enfers. La mythologie de Mercure conducteur des ames chez les Grecs, étoit fondée sur les anciens usages observés par les Egyptiens dans leurs funérailles. Il avoit les mêmes fonctions chez les Etrusques, B 208, 213 ( V. l'art, Caducée ). Merenre gardien des maisons, des portes, du gymnase, du Forum, des temples, des sépulcres, des chemins, et protecteur des voyageurs. Il étoit an nombre des dieux Agyæi, Enodii , Semitales ( V. l'art. Agyai). Continue de jeter des pierres au pied des statues de Mercure qui étoient placées sur les chemins. Ces monceaux de pierres étoient très communs dans la Palestine et la Phénicie. Le petase, attribut de Mercure, étoit le bonnet des voyageurs. Il portoit aussi la pænula, la casaque et le pedum, le bâton des voyageurs , B 216, 217, 218. Mercure dien de l'intelligence active. Inventeur de toutes les sciences, de tous les arts, de tout ce qui tient à l'ordre, à la discipline et aux lois. Son histoire se rattache anx premiers pas de la civilisation et en marque les progrès. Il se trouve toujours avec les divinités des mystères, Osiris et Isis, Bacchus et Cérès. L'Egypte a été civilisée par les prêtres. Tous lours travaux ont été mis en commun, sous le nom de Thoth. Le nombre incroyable des livres hermétiques; Ccs travaux étoient inscrits sur des colonnes qui portoient . le nom de Thoth. Mercure joue le même rôle dans la théologie phénicienne, B 222, 223. A la naissance de l'agrieulture, les bornes établies pour distinguer les terres furent placées sous la protection de Mercure, inventeur de tout ce qui tient à la civilisation. Lorsqu'on convertit ces bierres en statues, on crut qu'elles devoient représenter Mercurc. Les statues . dans l'enfance de l'art, n'exprimèrent que la ressemblance de la figure humaine; de la poitrine et des parties sexuelles, le reste du trone

resta informe. On conserva eette forme pour les statues de Mercure. Elles furent appelées Hermès. Ressemblance de Mercure et de Janus, Alcibiade fut aecusé d'avoir mutilé les Hermès qui étoient en grande vénération à Athènes. Allusion que Juvénal fait à ces statues, B 234, 237. Mercure dieu du commerce, Il établit les lois du commerce, ainsi que les poids et mesures. Le mépris que les Romains avoient pour le commerce et les commercans, a fait imaginer que Mercure étoit le dieu du vol. Il étoit aussi le dieu de l'usure et de l'imposture. Chez les Grees il n'étoit que le dieu des vols faits avce adresse. Il avoit sa part dans les trésors trouvés. Il présidoit à la recherche des effets perdus. Dans le tirageau sort, la première opération se faisoit sous le nom et les auspiecs de Mereure, B 237, 242. Mereure présidoit aux jeux gymnastiques, # 242. Mercure considéré comme dieu de la raison. Comme tel il étoit réuni à toutes les autres divinités qui avoient des statues communes avec Mercure, telles que les Hermathènes, les Hermhéraclés, les Hermérotès, les Hermarpoerates. Les dieux l'avoient toujours pour conseiller, s 242, 246. Mereure avoit le earactère général de la divinité. Sous

ee rapport il avoit le don de la divination. Il étoit au nombre des dieux protecteurs de la navigation et conservateurs des rivages. Les promontoires lui étoient consacrés. Ses fêtes dans la Crète semblables aux Dionysiaques et aux Saturnales. Il étoit, comme Bacchus et Apollon , beau , jeune , etc. Ses statues réunissant les attributs divers du premier Être sont les plus multipliés. Ces statucs étoient appelées Panthées , B 246 , 250. Mereure étoit représenté à Tanagre en Béotie, et à Ithome en Messénie , portant un belier sur ses épaules, B 369. Cicéron distingue cinq Mereures , B 449 , 450. Mercure échanson des dieux. Passage de Sapho, \$ 450. Toutes lcs villes d'Egypte appelées Hermonolis étoient consacrées à Mereure. Ainsi que la ville d'Hermonthis, B 451. Mereure Malevolus à Rome, B 454. Etymologie du mot Hermès. Des Hermathènes, B 455. Dans la procession dionysiaque . Mereure , revêtu de riches ornemens, étoit porté sur un char, # 455.

Méros, montagne des Indes eélèbre dans le culte de Baeehus. Etymologie de ee mot, c 51, 52, 53, 70, 71. L'équivoque que présente la signification de ce mot, a pu donner naissance à la fable de Bacchus enfermé daus la cuisse de Jupiter, fahle qui n'est pas très ancieune, c 317.

Métempsycose, a été probablement enseignée dans les mystères à l'époque où nne partie de la philosophie éclectique s'y introduisit. Les philosophes pythagoriciens et platoniciens n'ont pas tous cru à la métempsycose. Passage de Timée de Locres. Mais Platon ena fait un dogme positif. Avant les nouveaux platoniciens, on suivoit exclusivement dans les mystères la doctrine du Tartare et de l'Elysée, dont on donnoit des représentations théâtrales, # 280, 284.

Méthapus, Athénien de naissance, a fait quelques changemens au cérémonial des mystères d'Eleusis dans la Messénie, & 360. A apporté le culte de Cérès Cahiria et des divinités Eleusiniennes dans la Béotie. Il a répandu chez les Grecs le culte de Proserpine , B 367. Methy. On appeloit methy le vin que l'on buvoit dans les Pithégies. Et on appeloit Méthymnéus, Bacchus en l'honneur duquel on le bavoit. Le vin pur en grec s'appeloit méthy, et l'ivresse méthé, c 106, 107. Méthé, déesse de l'ivrognerie, versoit du vin dans une coupe à Silène, dans le temple d'Elis, qui étoit particulier à Silène, sans que Bacchus en partageat les honneurs . c 360.

Méthymnéus, surnom de Bacchus ( V. Méthy ). Quelquesuns ont fait dériver ce surpom de Méthymne, ville de l'île de Lesbos. Ancienne tradition des Lesbiens sur les pêcheurs de Méthymne, et sur le culte de Bacchus Cephallen, c 453, 454.

Métis, ou la Prudence, épouse de Jupiter, qu'il rendit mère de Minerve, Jupiter renferma au-dedans de lui-même le fils que Métis mettroit ensuite au monde, les destinées ayant annoncé qu'il seroit le souverain des dieux et des hommes. Ces révolutions et ces successions à l'empire du monde étoient nne idée recue dans la religion des Grecs,

C 28. 20.

Midas, injustement décrie, bâtit un temple en l'honneur de Rhéa, introduisit les mystères chez les Phrygiens, avoit été initié par Orphée, c 18. Réponse de Silène à Midas. Instructions que Silène donna à Midas . c 368, 369. Miel, symbole de la mort, B 436. Les thyrses étoient environnés de houquets de miel, emblème de l'abondance qui suivoit partout Bacchus. Les libations de miel étoient an nomhre des offrandes faites à Bacchus, c 390, 391.

Milot. Les fêtes de Bacchus y étoieut celébrées avec nne grande solennité. Quelques oligarches, soutenus par Lysandre, sasisirent l'occasion des fêtes de Bacchus pour anéantir le pouvoir populaire, c 467.

Milichius, nom de Bacchus, comme inventeur du figuier, milicha. Ce nom étoit donné aux dieux, lorsqu'on vouloit exprimer leur douceur et leur bonté, c 439. Bacchus adoré sous le nom de Milichius par les habitans de Naxos, c

449.
Miltiade. Son expédition dans
l'île de Paros, c 383, 384.
Mimalloncs, femmes de la
Thrace et de la Macédoine.
Etymologie de ce nom. Suivant Hésychius et Suidas, elles

vant Hésychius et Suidas, elles étoient les prêtresses de Bacchus chez les Thraces, 4 135, 136. Minerve portoit le calathus,

comme décsse de la génération, et comme inventrice des arts et des métiers, 4/8. A ét quelquelois confondeu avec Vulcain on Phas, comme étant l'unc et l'autre divinités artistes, 4 : 1/3. Son temple à Hermione, 9 : 161. Micrev ou Neith (V. 15t), Grande divinité de Sais. Adorée comme terre fertile, et canaite comme divinité génératrice des étres. Gécrops en apporta le culte à Athètes, bien anparavant celui d'Ins. Après l'établissement du culte d'Isis ou de Cérès, les Athéoises n'adorèrent plus Minerve comme terre fertile ou génératrice des êtres, mais comme symbole de la sagesse divine, et déesse des arts qui sont dus à la sagesse et au génie. Inscription de Saïs en l'honcur de Neith; postérieure aux Ptolémées, B 165, 164, 165.

Mithra. Grande image de Mithra. Dieu suprême chez les Perses, 4 116, 117. Mithra. dieu Soleil chez les Perses, avoit le surnom de Sabazius. Inscription placée au bas de la figure de Mithra, Interprétation de cette inscription. ₫ 288, 280. Nature de ce dieu. Étoit le feu animé et intelligent, dont l'action et la substance se répandoient dans tout l'univers, et dont le soleil étoit le siège principal et le centre, C'étoit le démiourgos, le principe actif,

8 70, 71.

Mitre. La mitre de Bacchus étois fort étroite. Les anciens dissieut que étois de cette mitre qu'étoit venu l'usage du diadème des rois. Bacchus appelé Mitrophore. Mitre des Bacchantes Cettmblième aéte appliqué au dieu des mystères. Sa forme orclaire. Fois celle des bonnets des Disceures. I'den de la création partagé par la moitié, faisoit la forme des autires domnées des la forme des autires domnées.

aux Dioscures, c 403, 404. Mnésithée, médecin. Avoit son tombeau près le pont du Cé-

phise, A 27.
Monde, système de Timée de
Locres et de Platon sur la
composition du monde, 8,669.
Moretum, mets composé d'herbes, de lait et de fromage
que l'on servoit sur la table
de la mère des Dieux, parce
que les premiers hommes vivoient de lait pur et des herbes que la terre produisoit.

Morychus. Surnom de Bacchus. Etymologie de ce mot. Rites de la fête de Bacchus Morychus. Raisin moricho, c 462. Musa, espéce d'arbre dont les feuilles formoient la couronne d'Isis, ses attributs mystiques, p 444.

4 276.

Musaraigne (la), symbole des ténèbres, et image vivante de Buto parce qu'elle étoit aveugle, 8 134.

Muses, elles présidoient à l'univers qui étoit divisée nt tois régions, s' celle des étoiles fixes, 9° celle des planètes, 5° celle des corps sublumires. Elles ne fairent d'abundres de l'elles promières de l'elles avoit sous sa garde l'une de ces trois régions. Les deux premières muses conservèrent entre les étoiles et les planètes une harmonie parfaite et un accord constant. La 5° imprima aux corps sublumaires l'harmonie, que

leur nature permettoit. Ces trois régions furent placées et distribuécs entr'elles suivant les proportions harmoniques. Le solcil représenté par Apol-Ion ou par Bacchus, fut place au centre du monde planétaire . d'où il présidoit au mouvement des sphères, Chaque sphère étoit présidée par une muse au nom de laquelle on avoit uni un nom de Bacchus, emblême de la force qui donnoit l'impulsion à chacune de ces sphères. Passage de Platon qui fait de ces muses autant de Sirènes assises sur leur astre. Passage de Cicéron dans le songe de Scipion, . sur le concert des astres. Les strophes et les antistrophes sur le théâtre peignoient les mouvemens et les retours des planètes, et on imitoit l'harmonie céleste par les hymnes et les chants religieux, c 215, 216, 217, 218; 219.

Musique suerée, originaire de la Thrace et de la Phrygie, a été apportée dans la Grèce par Pélopa. Appartenoit au culte de Cybèle et à celui de Bacchus. Orphée, Musée, Thamyris, Eumolpe et tous les plus anciens musicines étoient de la Thavec silénd. de la commanda de trace de la commanda de proprie au culte de la grande decse, étoient assignés au ministère du culte de la chachus, 4 261, 262, 265, 26f. 186. musique étoit en Egypte, au nombre des sciences réservées aux prêtres; la qualité de chantre élevoit aux premières dignités sacerdotales, B 454. Effet de la musique et de la danse sur les hommes les plus grossiers et les plus sauvages qui peuvent être aisément réunis par ce genre de plaisir. Ce moven a été employé par les anciens législateurs. Ils unirent les banquets sacrés, la musique et la danse aux actes de la religion, et les premiers qui cultiverent la musique étoient les mêmes qui avoient établi les mystères. Les anciens ne séparoient pas la musique de la morale et de la philosophie dont elle portoit le nom. l'assage de Timée de Locres, c 10, 20.

Mycale, victoire de Mycale remportée sur les Perses, près d'un temple de Cérès Eleusinienne, à l'embouchure du Géson et du Scolopéion, B 355.

Myllos, nom donné dans les thesmophories de Syracuse, aux figures de l'organé sexuel des femmes, faites de la pâte de sesame et du miel, que l'on portoit en grande cérémonie. Cette fête ne paroit pas différer des théogamies ou engamica consacrées à Proserpine. Étymologie de ces noms. Les Théogamies s'appe-loient aussi anacalypteries qui

étoient aussi le nom des présens faits à la nouvelle mariée, 4 345, 346. On ne voit aucun vestige de ce symbole en Egypte. Il se trouve avec le phallus dans tous les pays où les Phéniciens ont porté leurs mystères, £ 195.

Mynias, les trois filles de Mynias devinrent furieuses pour avoir méprisé le culte de Bacchus. Elles curent l'affreux désir de manger de la chair humaine, et tirèrent au sort lcurs enfans. Il tomba sur Hippasus, fils de Leucippe l'une d'elles, qu'elles mangèrent, après l'avoir coupé par morceaux. Depuis ce forfait, les femmes issues de cette famille furent chassées par le prêtre de Bacchus qui, aux fêtes agrioniennes, s'armoit d'une lance contr'elles. Meurtre d'une de ces femmes par le prêtre Zoile à Orchomène, c 250, 252.

Myrrhin, (vin). Les anciens faisoient infuser dans des vins trop violents des baies de myrte pour calmer cette violence, ce qu'on appeloit le vin myrrhin. Allégorie sous laquelle les Romains ont exprimé cette opération, c 404, 405.

Myrrhine, reine des Amazones d'Afrique; ses conquêtes. Établit les mystères à Samothrace, 8 381, 382.

Myrtc. Étoit consacré au Bacchus des mystères, 4 99. Il appartenoit au culte de Cérès, considérée comme déesse infernale. Il étoit le symbole de la mort. Il étoit en rapport avec la doctrine des mystères, sur l'état des ames après cette vie, 8 315. Le myrte d'Eleusis. Le rameau d'or de Virgile désignoit l'automne ou la récolte; le myrte étoit aussi le symbole de la mort du dieu producteur, il étoit donc en même temps le symbole de la mort et de l'abondance. Il est l'attribut de Vénus orientale, la même qu'Isis.

Mysès, nom donné par les pythagoriciens, les platoniciens, les stoïciens, et les orphiques à Bacchus comme divinité mâle ct femelle. Ces philosophes attribuoient à Bacchus les deux seves, ainsi qu'à la plupart des divinités. Origine de cette opinion. Cette doctrine n'a reçu nne grande extension parmi les philosophes que dans les temps voisins du christianisme. Elle a été adoptée à la même époque par les Valentiniens, par les Juis cabalistes et parquelques auteurs ccclésiastiques. Dans aucun temps, elle n'a pénétré dans les mystères. Elle étoit opposée à cette religion, c 291, 305.

Mysiens. Leur irruption dans la Thrace et dans la Grèce jusqu'à la Thessalie et à l'Epire. Leur domination sur ce pays. Quels étoient ces Mysiens, 4 297, 298.

Mystères. Ils ont eu une grande vogue, parce qu'on étoit persuadé que le bonheur présent et futur étoit attaché à la qualité d'initié. Différens degrés par où on devoit passer pour la participation des mystères, A 52, 33. Les homicides étoient exclus des mystères, 4 41. La bataille de Navos, la bataille de Salamine, la prisc de Thèbes par Alexandre, eurent lieu dans le temps de la célébration des grands mystères. ₫ 305, 306. Identité des mystères en Egypte et à Eleusis. Ils avoient trois objets principaux, les cérémonies commémoratives du passage de la vie sauvage à la vie civilisée; la représentation et l'explication des phénomènes de la nature, des cérémonies d'expiation fondées sur la croyance d'une vie future. Le premier objet des mystères a été de rapprocher les hommes sauvages, et de leur faire adopter la vie civilisée, l'agriculture et les arts. La partie mystique y fut introduite postérieurement. La contemplation des onvrages de la nature étant la voie la plus propre pour établir et conserver la connoissance de la divinité, les chefs de colonies présentèrent d'abord les tableaux les plus simples de l'univers, ce qui conduisit aux représentations mystiques, qui n'étoient que le symbole des principales opérations de la nature et de la force qui la meut. Ce sentiment de la divinité, naturel à l'homme, inspira aux législateurs l'idée toute simple d'étayer les institutions sociales par les opinious religieuses, et d'établir dans les mystères le dogme des peines et des récompenses à venir. Les récompenses del'initiation étoient attachées à la pratique des vertus sociales. Tous ceux qui avoient manqué aux devoirs de l'honnête homme et du bon citoyen étoient exclus des mystères. Le dogme des peines et des récompenses étoit fondé sur l'immortalité de l'ame. La Doctrine mystique offroit aux hommes les movens d'être heureux dans cette vie par l'aveu des crimes cômmis, et le retour à la vertu. Partie morale des mystères, simplicité des premiers préceptes qu'on y enseigna. Dans la suite les théologiens établirent des principes plus métaphysiques, qui enfantèrent les abus et les erreurs de la mysticité. Les philosophes éclectiques parviurent, dans des temps postérieurs , à introduire leur théorie sur l'ame et leur spiritualisme dans l'enseignement des mystères, \$ 252, 280 ( V. les art.

Métempsycose, Principe, Dieux, Fondation des mystères d'Eleusis, et causes diverses de leur propagation daus la Grèce, c:, 10, Ont été foudés dans les temps héroiques, Ont conservé l'empreinte des idées et des institutions des âges primitifs, C: 11, 12. Chastei des personnes qui celébroient les mystères, Respect qu'elles inspirolem, c: 13a, 135.

Myunte. Le temple en marbre blane de Bacchus étoit le seul beau monument de cette ville, c 466.

## N.

Narcée, fils de Bacchus et de Physcoa. Deviut un puissant guerrier, et bâtit dans l'Elide un temple à Minerve Narcéa. Il institua le premier dans cette contrée des sacrifices et un chœur de musique en l'honneur de Bacchus, Les seize matrones qui présidoient aux jeux célébrés tous les cing ans dans l'Elide en l'honneur de Junon, étoient chargées de l'entretien de ce chœur de musique , ainsi que de celui appelé le chœur d'Hippodamie, c 433, 434. Naupacte. Ses habitans célébroient les Dionysiaques, c

Naus, arrière-petit-fils d'Eumolpe, porta les mystères d'Eleusis aux Phéndates, s 350. Nasoa, ile. Le culte qu'ellerendoit à Racchus est céliebre. Diverses traditions des Naviens, célà, 469, 450, 450, 451. Nèbride, pasu de faon dont on couvroit cest qui devoient être inités. L'initiateur devoit en être recêtu, c. 154. La Nébride, un des attributs du dieu du vin, a été appliquée à Bacchus dieu soleil, et ct doit l'embléme de la variété des astres. Etoit portée par les Bacchustes, c 406.

Némásis, déesse vengeresse des crimes. Les Egyptens l'avoient mise au rang de leurs divinités. Ils lui avoient consecré la planète de Saturme. Némésis, ministre de la justice divine, chez les Grecs comme chez les Egyptiens, p. 145, 144. Némés avoit le caractère général de la divinité, p. 156.

Néonies, fêtes de Bacchns qui étoient célébrées dans le temps du vin nouveau, c 255. Bacchus étoit adoré sous le nom de Néos, c 256.

Nophrys, 'posses de Typhon, resta toujours stêrile; elle fat fécondée par Osiris. Elle est l'emblème des parties de l'Egypte que le Nil ne couvre pas, et qui, par cette raison, sont toujours arides et stériles. Lorsque le Nil, dans ses débordemens extraordinaires, couvroit ces parties foignées, les Egyptiens difoignées, les Egyptiens di

soient qu'Osiris s'unissoit avec Nephtys, \$ 52, 110. Neptune, souverain de la sub-

Neptune, souverain de la substance humide et génitale, le même que Bacchus Hyès. Surnommé Phytalinns, & 102, 103, 104.

Nicias gagaa la faveur populaire en donnant des speciacles et des jeux. Nombrenses offrandes qu'il offritaux dieux. Il plaça dans le temple de Bacchus un petit temple (mégara), et tous les trépieda qu'il avoit gagués comme vainqueur. Anecdote d'un de ses esclaves qui parat sur le thédire, habilife en Bacchus, c 198.

Nil (V.lesart. Hyes, Apis). Les Egyptiens qui lui devoient la fécondité et la richesse de leur pays, en avoient fait leur principale divinité. Passage d'Aristide, de S. Jean Chrysostôme, d'Héliodore, Noms qu'ils lui donnoient. Fêtes qu'ils avoient instituées en son honneur, 4 104, 105. 106, 107, 108. Les Egyptiens lui donnoient le nom d'Agathodémon et de Cneph, ainsi qu'aux taureaux sacrés, symboles du Nilascendant, 4 123. Dans une médaille de Titus , il est représenté sous la figure d'un Jupiter couronné d'une cercle de rayons et tenant le lotos. Les Egyptiens révéroient le Nil sons le nom de Jupiter Pharins ou Egyptius. L'aigle étoit l'hiéroglyphe du

Nil. On le représentoit par trois urnes, # 348, 349. Premier objet du culte des Egyptiens, B 13. Les Egyptiens disoient que leurs dieux étoient nés dn Nil , locution symbolique et allégorique, qui signifioit que le Nil avoit été leur premier et leur plus ancien dien, et que les autres avoient succédé à celui-là. Le Nil fut nn écoulement du dieu Osiris, après l'établissement du culte de ce dieu . \$ 50,51. La colonne qui sert à mesurer les divers accroissemens du Nil est renfermée dans un édifice appelé mikias, qui fut d'abord consacré à Isis et ensuite à Sérapis. La fiction relative à cette colonne est essentielle à l'allégorie d'Osiris , B 54. Prêtres du Nil dans toutes les villes situées sur ce fleuve. Leurs fonctions. On adoroit le Nil en Ethiopie. Les Anciens voiloient la tête du dieu du Nil. On consacroit au Nil des statues de marbre noir. Fécondité duc au Nil. Les Egyptiens lui donnoient lc nom de Soter, B 418, 419, 420, 421, 422, 423.

Rinit. La nuit ou les ténèbres divinité mère de tous les êtres, adorée sous les noms d'Athyr et de Vénus Scotia ou Ténèbreuse. Culte de la nuit comme un des principes miversels. L'œuf enfanté par la nuit, produit, Pamour le premier né de l'mivers. ( V. les art.

chaos, Athyr ). La muit principe des choses créées dans la théologie des Phéniciens et des Grecs. Son oracle à Delphes, a 169, 175. L'oracle de la nuit à Mégare. La théogonie d'Antiphanes qui est perdue, présentoit la nuit comme principe des choses créées. La divinité de la nuit présidoit à la nuit proprement dite. Son culte étoit le même que celui de la lune. Junon . comme Athyr, étoit la déesse de la nuit, 4 364, 365. Toutes les religions ont eu leurs nuits saintes ( V. l'art, obscurité ), c

Nyctélies , nom donné aux dionysiaques , c 131.

Nyctelius, surnom de Bacchus; à Athènes on lui avoit consacré un temple sous ce nom. Un bœuf noir étoit son symbole. Il étoit quelquefois représenté avec un manteau étoilé, c 131.

Nymphes, nonrices de Bacchus. Dans la Libye, on associoit les nymphes à Bacchus, c 267, 269.

Nysa, nom d'un grand nombre de villes et de montagnes. Il a été appliqué par les poètes aux lieux divers où l'on célébroit les orgies de Bacchus, c 44, 45, 46, 47, 48. En Arabic, comme dans l'Inde, la ville de Nysa étoit bâtie sur le penchant d'une montagne & 52. Nysa nourrice de Bacchus. Sa statue haute de huit

coudées, assise, étoit portée dans la fête dionysiaque célébrée à Alexandrie par Ptolémée Philadelphe. Description de cette statue, c 145. Nysa nourrice de Bacchus, étoit, suivant Diodore, une fille d'Aristée. Apollonius de Rhodes l'appelle Macris ; Orphée Hippa, c 314. Médaille de la ville de Nysa entre le Nil et la Phénicie, c 488. La fondation de la ville de Nysa dans l'Inde étoit attribuée à Bacchus. Elle s'appeloit aussi Dionysiopolis. Ptolémée en donne la position sous le nom de Nagara. Elle étoit située au pied du mont Méros, o 489, 490, 491 , 492.

Nysus, nourricier de Bacchus, auquel il laisse son royaume de Béotie, pendant son voyage aux Indes. Manière dont Bacchus recouvra sa couronne, c 328, 329.

О.

Obdie, pain inventé par Recchus pour pourvoir aux besoims de sex troupes. Ils étoient portés dans les fêter publiques de Bacchus sur les épaules des Obdis[ohores, ainsi appelés du nom dece pain, cé 400. Obscarrité. Etoi ménagée dans les temples des auciens, à cause des cérémoies mystérieuses, et parce que cela est imposant, p. 557; c. 151. Océan. (V. Fir. I. hyès). Étoit TOME I. chez les anciens non-seulement la mer, mais le principe humidé de la nature qui alimente et nourrit tout ce qui existe, a 105.

Ocellus Lucanus a adopté le système de l'éternité du monde avant Aristote. Le titre de son ouvrage annonce une explication du système de l'univers et de ses causes. Faussement accusé de matérialisme, s 203. Odeum; sa situation; sa forme. Fut construit par Périclès, Orieine de ce mot. Son unge Le comble de cet édifice de construit des antennes 1, mâts eulevés aux vaissen." des Perses. Sa forme imit celle de la tente de Xersès. Fut brûle pendant le siège d'Athènes par Sylla, Rebâti par Ariobarzane. Fut nn des plus magnifiques monumens d'Athènes, c 202, 205.

OEnée, roi de Calydon, reent le premier de Bacchus le fruit de la vigne. Traditions sur le culte de Bacchus dans l'Etelin, c 441, 442.

OEaf symbolique consacré au Démiourgos qui le vomissoit de sa bouche, et qui en fai-soit éclore le premier principe de la lumière et de la chalcur, le dieu Phia. Consacré aux Disocures. Etoit exposé dans les mystres de Bacchus et placé aux pieds du dieu h corrues de taureau (Y. l'art. Choas\*. Castor et Pollavn és cet ceaf. Base de l'ava rés ect ceaf. Base de l'ava rés extreme l'ava rés rés de l'ava rés extreme l'ava rés ex

la Cosmogonie d'Orphée. Phanès, l'Amour, Vénus, étoient nes de cet œuf. Grand œuf d'Oromaze, A 204. Dans la Théologie égyptienne le soleil est le fils du temps, il sort de l'œuf symbolique. On retrouve l'œuf symbolique dans toutes les religions de l'Inde et celles du Japon. L'Hercule d'Athénagore donne naissance à un œuf immense qu'il brise en deux parties, la partie supérieure forme le ciel, et la partie inferieure forme la terre, 1370, 571. Osiris étoit sorti de l'œuf symbolique, B 104.

Oinos, surnom de Bacchus.
(V. Maronæus), c 417.
Olympe, disciple de Marsyas.
Ministre de Bacchus. Auteur
du nôme harmatios, air de
flûte avec lequel les Phrygiens accompagnoient la marche de la mère des dieux,
4 280.

Olympie, son horreur pour la fable du serpent père d'Alexandre-Livrée au fanatisme du culte de Bacchus, a 134, 135. Lettre de cette princesse à Alexandre qui lui avoit demandé un homme experdans les sacrifices, c 443. Olympie, c ulte de Bacchus à Olympie, c 434.

om, emblème sacré de la divinité dans la religion Indienne. On l'écrit aum et on le prononce om. Il est formé de trois lettres qui désignent la triade divine. Om est l'être qui s'est manifesté sous l'emhlème de chiven, am est la puissance nutritive: de leur union sont sorties toutes choses, # 394.

Omadius, ou Omestès, sursom de Bacchus, o 140. Eusèbe et Arnobe imputent aux hahitans de Chio et de Ténédos d'Offrir des sacrifices humains À Bacchus Omadius. Les anciens no parlent pas de cette horrible coutume. Faussett du fait rapporté par Phanias de Lesbos, que l'hémistocle de Lesbos, que l'hémistocle de Lesbos, que l'hémistocle de la sacrifice à Bacchus Omadius trois jeunes Perses, o 140. 141.

Omophagie, rite des mystères d'après lequel les initiés étoient obligés de manger crues les parties de viande qui leur étoient distribuées, c 130.

Onomacrite. Passe pour l'auteur des hymnes d'Orphée. Suivant d'autres, il ne fit que rajeunir ces hymnes qui étoient écrits dans le vieux langage de la Grèce. Il mit en ordre les oracles de Musée, et les poèmes d'Homère, ø 13, 21.

Onuphis, surnom d'Osiris, qui signifioit bierfaisant, A 48.
Ops (V. l'art. Fortune). La terre d'où viennent tontes les richesses, A 210. Les Romains reçoivent son culte des Etrusques, A 270. Son

110 1. Car 140

nom donné à plusieurs déesses ( V. l'art. Diane). On donnoit le nom d'Ops à Diane et à Junon. C'étoit le nom de Rhéa, 4 283.

Oraios, surnom de Bacchus, c 424.

Oreste vint à Athènes après le meurtre de sa mère, lorsqu'on célébroit la fête de Eacchus Lénéen. Manière dont il fut reçu au repas des Choès, c 115, 114.

Orgas, canton de l'Attique consacré aux divinités d'Elcusis. Il étoit limitrophe du champ Rharion, s 355.

Orphée. La fable d'Orphée et d'Eurydice est une fiction assez nouvelle, a 354. Statue en bois d'Orphée, ouvrage des Pélasges, qu'on vovoit dans le temple des divinités d'Eleusis, près le mont Taygète, \$ 364. Fut le plus célèbre des mystagogues. Les nns out nié son existence, les autres lui ont attribué ce qui appartenoit à plusieurs personnages. Les plus grandes probabilités ne se réunissent pas en faveur d'Orphée, comme fondateur des mystères d'Elensis, quoique le témoignage unanime de l'antiquité lie l'existence d'un personuage de ce nom aux établissemens qui contribuèrent à tirer la Grèce de la barbarie, c 4, 5, 6, 7. Preuves de l'existence d'un Orphée fondateur des religions,

soit qu'on admette un ou plusieurs Orphées, soit que ce nom ne soit regardé que comme la dénomination collective des fondateurs des rebigious et des réformateurs des mystères, c 12, 24. Une tradition lie l'histoire de Lycurgue avec celle d'Orphée, c 322, 323. Le nom d'Orphée se rattache à tous les arts. Le premier il enseigna l'astrologic. Il fonda la théologie payenne. Chaque peuple de la Grèce lui attribua sa civilisation, c 478, 479. Orphée a introduit dans les mystères des Grees les expiations et toute la partie mystique appelée le Catharmos, c 479. Il est difficile de connoître la véritable doctrine et la véritable théogonie d'Orphée. Celle donnée par Proclus diffère de celle qu'Apollonius de Rhodes fait chanter à Orphée, et qui paroît être la théogonie de Phérécyde. Athénagore attribue une autre théogonie à Orphée, c 486, 487. Des ouvrages fabriqués par les nouveaux platoniciens ont été cités sous les noms d'Orphée, Musée, etc. Les chrétiens ont employé ces autorités dans leurs controverses avec les payens. On n'employa plus ces sortes de preuves . lorsque le christianisme fut devenn la religion dominante. c 487, 488.

Orphiques, secte qui se forma dans la Samothrace, A 200. Influence des orphiques sur la doctrine des mystères. Ils étoient dévoués au culte de Bacchus. Ils formoient ppe branche de la secte Pythagoricienne. Ils avoient adopte plusieurs pratiques des Egyptiens. Ils formoient une association unic per des pretiques religieuses et par la participation aux mêmes mystères. Ils se prétendoient dépositaires de l'ancienne doctrine d'Orphée. Ils faisoient profession d'un genre de vie conforme à celui des premiers hommes civilisés, et à celui ordonné aux prêtres d'Egypte. Ces disciples de Pythagore se répandirent dans la Grece après la destruction de cette école à Crotone. Leur union aux platoniciens. Les poésies orphiques peuvent donner quelqu'idée du système religieux de cette secte. Plusieurs fragmens ont été interpolés par des juis et des chrétiens, c 24, 25, 26, 27, 28. Les principes des orphiques se sont introduits dans tous les mystères du paganisme, et dans toutes les sectes de philosophie , c 53. Fondement de leur théologie. Leurs pratiques superstitieuses. Mépris dans lequel ils sont tombés. c 35, 34, 35, 36, 37. Leur doctrine présente une grande

fluctuation d'idées. Obscurité de leur système, c 483.

Orsmud, intelligence supreme chez les Ferses; il sortit de son être par la production du ciel et de la terre, p #72. Orthos, surnom de Bacchus, Autel devé à Bacchus Orthos, dans le temple des Ticures. Amphicityon deva un autel aux Nymphes près de e temple. Motifs de ces monumens, c 167.

Oscilles, emblême de la purification des ames. Appartenoit sous ce rapport au Bacchus des mystères. Rites des Oscilles appartenant au culte da dieu da vin, décrit par Virgile, Origine de ce rite. Les Oscilles ou Acores étoient des figures faites d'écorce d'arbre, que l'on suspendoit à des arbres, et que le vent agitoit. Diverses interpretations données à ce rite. La fête des Oscilles appeléc chez les Grecs Acores, Instituée en mémoire d'Erigone, fille d'Icarius. Autre espèce d'Oscilles, machine suspendue à des arbres où se plaçoient des hommes, dont le mouvement les faisoit élever et baisser alternativement. Ce jeu en usage pendant les fêtes de Bacchus. Origine et but de ce rite. Les Oscilles étoient de petites figures de Bacchus, c'est-à-dire de petites statues faites à l'image du corps humain , 437, 38, 39,

40. Réfutation de l'opinion que les Oscilles étoient des Phallus, A 312, 313. Autre tradition sur le rite des Oscilles chez les Athéniens, c 346, 347.

Oscophories, fêtes instituées par Thésée en l'honneur de Bacchus. Détails de cette fête donnée par Aristodème, c 271, 272, 273, 274, 275,

276.

Osiris, force reproductive de la nature. Le même que Baechus, 415; B16,410,411,412.413 ( V. l'art. Hyes ). Osiris . symbole de tout ce qui est bon, utile, productif, 4 165. Origine du culte d'Osiris, d'Isis et d'Horus, B 13, 14, 15, 16. D'après la division primitive du principe actif (Osiris) et du principe passif (Isis) que presente la nature, les payens avoient divisé toutes leurs divinités en dieux mâles et en dicux femelles. Les divinités subalternes n'étant que les démembremens de ces substances universelles, on avoit établi entr'elles la même division , B 18, 19 ( V. Timée de Locres , Egyptiens ). Bacchus et Osiris étaient le principe fécondant, le dieu bienfaisant, source du plaisir par lequel les êtres se perpétuent. Le phallus étoit leur emblême commun, # 33 (V. Phallus). Osiris étoit seul, chez les Egyptiens, l'Être suprême, d'après les idées que les Anciens avoient de la divinité. Inscription rapportée par Theon de Smyrne. Osiris et Bacchus avoient tous les caractères de la force et de la bienfaisance, qualités par lesquelles les hommes ont toujours défini la divinité. Chacun de leurs attributs avoit un culte particulier, mais eet attribut n'étoit pas adore comme puissance universelle. # 46, 47, 48, 40, 50 Le culte d'Osiris, comme maître de la substance humide, étoit le plus solennel et le plus important chez les Egyptiens: Osiris étoit le grand Démiourgos agissant sur le principe humide qui compose la sève des plantes et la semence des animaux. C'est par cet agent que s'opère le grand ouvrage de la génération . # 50, 51. La fable des parties sexuelles d'Osiris jetées dans le Nil, est le symbole de la vertu productive du dieu . qui a pour matière première la substance humide, # 53! 55. La victoire de Typhon sur Osiris, et le corps d'Osiris renfermé dans un coffre . ne désigne rien autre chose que l'affoiblissement et la disporition des eaux do Nil . qui . obligé de sc retirer dans son lit, est conduit à la mer par un canal presqu'insensible, . 53, 54. Osiris et Bacchus, peints avec les attributs du bœuf, étoient dépositaires du principe humide générateur, # 57. Les Egyptiens adoroient dans Osiris la force , la puissance , la heauté et les heureux effets du soleil. Etymologie du mot Osiris, # 60, 61, 62. Faits communs à Osiris et à Bacchus, #98, 108. Son culte étoit général en Egypte, B 160. Tableau d'Osiris dans la Table isiaque, # 415. Son tombeau à Philé , B 420 , 421. Osiris fait une expédition dans l'Inde , il y fonde Nysa, ¢ 52.

Osius, ministres de Delphes, faiscient un sacrifice secret auprès du trépied de l'oracle d'Apollon, où étoit déposé le corps de Bacchus, pendant que les Hyades réveilloient le Lienite, 4 62.

Ρ.

Palmier. Arbre sacré et fameux par ses attributs mystiques chez les Egyptiens, B 443. Pamylics, fêtes des Egyptiens

en l'honneur d'Osiris, grand principe de la fécondité. Les mêmes que les Phallophories des Grees en l'honneur de Bacchus, 4 42; 8 33, 34.

Pan (V. l'art. Cybèle). Perfectionna la flâte à six luyaux. Un des emblèmes du pouvoir reproducteur chez les Egyptiens, c 69, 71. Son culte fut reçu dans la Grèce vers le temps de la guerre de

Troie. Les Grecs dégradèrent Pan, qui ne fut plus que le dieu des bois et des forêts. Rapports qui existèrent entre Pan et Bacehus, en Egypte et en Grèce. Pan et ses compagnons ont été places dans le cortège de Bacchus. Il fut un de ses généraux dans la guerre des Indes, et il le seconda dans le combat contre les Titans. Les Pans approchoient plus que les autres compagnons de Bacchus, de la nature animale, c 374, 378. Panages, ministres subalternes attachés au culte mystérieux d'Eleusis, c 132.

Pandia, fêtes célébrées à Athènes le lendemain des Dionysiaques, en l'honneur de la lune, comme sœur de Bacchus, c 277, 278.

Panthón. Statués qui réunissioni les attributs divers du premier Être, Ces statues retenoient le nom de la divinité à laquelle elles étoient consacrées. On disoit le Panthón de Mercure. On distinguoi d'anno ces statues les attributs généraux de ces divinités de leurs attributs particuliers, p. 249, 356.

250. Panthères. Animal consacré à Bacchus. Passèrent pour les nourrices de ce dieu. Elles aiment le vin. Bacchus est souvent représenté couvert d'une peau de panthère, σ 147, 402. Pantodynaste, omnium præfectus, nom donné à Bacchus, A

Parnasse. Les membres de Bacchas furent portes et ensevelis sur le mont Parnasse, où il fut rappelé à la vie par Cérès: cefait mythologique étoit rappelé dans les mystères , 🖈 62. Le culte d'Apollon et de Bacchus étoit également établi sur le mont Parnasse, 4 67,

Parques, portoient le calathus en qualité de fileuses, 4 48. Souvent représentées sur les monumens anciens comme déesses mères. Sous ce rapport elles présidoient à la conception et à l'enfantement, et elles décidoient de la longueur et de la brièveté de la vie. Elles assistoient à l'enfantement pour se rendre les maîtresses de la destinée de l'enfant qui venoit de naître. Opinion de l'abbé Banier qui prétend qu'elles n'étoient pas les déesses mères. Passage d'Ocellus Lucanus. La plupart des philosophes anciens entendoient par les parques la providence divine. Pausanias nomme trois parques, dont la première et la plus ancienne étoit Vénus Uranie qui présidoit à la naissance de l'homme. Suivant Epigènes, les parques n'étoient que la vertu de la lune sur ce bas monde, Snivant Varron, elles faisoient allusion au pouvoir qu'a la

lune sur les hommes in maturando partu, A 278, 373. Pasiphaé, mère d'Ammon, avoit

un temple et un oracle à Thalaines en Laconie, c 88.

Patæques, nom commun à toutes les divinités phéniciennes et syriennes. Étoient les mêmes dieux que les cabires. Forme orbiculaire des Patæques. Ils les placoient sur leurs tables comme dieux tutelaires et comme auteurs de tous les biens, Hercule dieu Patæque, sa statue par Lysippe. Bacchns dieu Patæque. Apollon et Horus dieux Patæques . A 190, 191, 192.

Patrous, surnom de Bacchus. On voyoit dans son temple à Mégare, sa statue accompagnée d'un satyre, ouvrage de Praxitèle , c 350 , 351.

Pavot, symbole de l'abondance, attribut de Cérès et de Mercure, B 239.

Péan, chanté en l'honneur d'Apollon, Genre de poésie modeste et réglée, propre à peindre l'anité du premier principe, 4 66.

Pédum , bâton des voyageurs , que portoit Mereure, 8218. Pegase d'Eleuthère. Apporte le culte et les images de Bacchus à Athènes sous le règne d'Amphictyon. Railleries et mépris des Athénieus pour ce culte. Maladie épidémique dont ils furent frappes. Etablissement de ce culte à Athènes. Statue de Pegasc d'Eleuthère dans la maison de Polytion, c 348, 349. Pélasges, premiers habitans de

Pélasges, premiers habitans de la Grèce dans l'état de barbarie. Leur culte religieux fondé sur leurs besoins physiques. Adoroient les objets quiles environnoient. Ne donnoient aucun nom à leurs dieux. N'avoient pas de prêtres. Ne faisoient ni vœux ni prieres. Leur culte consistoit dans la danse, le chant, et les mouvemens d'une joie immodérée. Delire de ces peuples dans leurs cérémonies religieuses, augmenté par leurs grossiers instrumens. La folie des Pélasges a toujours fait partic de la religion chez les Grecs, 41, 2, 3, 4, 5 (V. Religion ).

Pénates. Les Cabires étoient les dieux Pénates des Romains. qui avoient recu ce culte des Etrusques ou de Tarquin l'Ancien, fils de Démarate de Corinthe. Le transport des dieux Cabires de Troie, par Enée, en Italie, est un conte. Passage de Denys d'Halicarnasse sur les dieux Pénates, qui étoient les dieux de la patrie , de la génération, des propriétés, de l'intérieur, les dicux tutélaires. Les Pénates étoient les grands dieux. On distinguoit les Pénates publics et les Pénates privés. Diverses espèces de Pénates. Ils nortoient comme les Cabires le titre de Dioscu-

res, 4 216, 217, 218, 219. Penthée, fils d'Echion et d'Agavé. Successeur de Cadmus sur le trône de Thèbes. Effrayé des désordres que le culte du dicu du vin devoit entraîner après lui, voulut apporter de la résistance à l'introduction de ce culte à Thèbes. Il fut la victime de son zèle. Ses malheurs d'après la fable. La légende de Penthée, ainsi que celle de Lycurgue et de l'ersée et leurs combats contre Bacchus, ne sont que l'histoire défigurée de l'établissement de ce culte, et la peinture allégorique des obstacles que ses ministres éprouverent dans la Béotie, dans l'Edonie et dans l'Argolide, c 323, 324.

Pénula, casaque ou manteau de gros draps, ouvert par un des côtés. Vêtement des voyageurs porté par Mercure, B 218.

Péonies , fêtes celébrées à Athènes. Divergence d'opinions sur la divinité à laquelle ces fêtes appartenoiest. On les a attribuées à Apollon , à Minerre , à Bacchus , c 277-Péricionius , surnom de llacchus. Son étymologie , c 453-Ferperme. Culte de Bacchusdans cette ville de l'Eolide , c 467-

Persans, ont admis l'unité du premier Ètre, et ont regardé Oromaze, principe du bien, et Ahriman, principe du mal, comme deux êtres créés et dépendans, dont le dieu suprème se servoit ainsi que de deux instrumens, pour maintenir l'ordre et l'harmonie de l'univers. Preuves qui ont étédonnées de cesystème par Hyde et M. Anquetil-Duperron, p. 502, 503, 504.

perron, 8 obs. 303, obs., Perséa, plante consacrée à l'sis, comme symbole du silence et de la vérité. On en couronnoit les vainqueurs aux Dionysiaques, p. a 15g. On portoit une couronne de cette plante dans la procession dionysiaque ordonnée par Ptolémée Philadelphe, en l'honneur de Ptolémée Soiter, e. 145.

Persée. Reçut de Mercure des encouragemens pour son expédition contre la Gorgoue. Mcrcure lui donna une faux de diamant, et il l'accompagna . B 244. Persée recut de Mercure les talonnières. Il étoit aussi coiffé du Pétase, et armé de la petite faux on harpe, Le nom de Harpedophore lui étoit commun avec Mercure. Ses rapports avec ce dieu, à qui les Anciens donnoient le nom de Persée. B 249. L'histoire de la mort de Bacchus tué par Persée auprès de Lerne, qui appartenoit à l'établissement du culte de Bacchus dans l'Argolide, a été appliquée aux mystères de Lerne, B 340, 341; c 335, 336.

Pétase, bonnet de Mercure

et des voyageurs, B 218.
Peuplier blanc. Arbre des enfers, appelé par Homère Achéroida. Hercule descendant aux cufers fit une couronne de peuplier blanc, A 84, 85.

Phagésies ou Phagésiposies, festins des Pithégies on premier jour des petites Dionysiaques. Ces festius étoient appelées Lagénophories à Alexandrie, c 105, 106.

Phallophores. Formoient des chœurs isolés. Leur costume ct leurs fonctions, c 174, 175.

Phallus (V. Bacchus Chthonien). symbole de la fécondité, emblême commun à Osiris et à Bacchus, On portoit dans leurs pompes le triple phalle. Du phallus d'Osiris et des Pamylies ont découlé toutes les fêtes phalliques. Ce culte conserva sa pureté primitive chez les Grecs et chez les Egyptiens, mais les progrès de la corruption l'avilirent et le dégradèrent chez les Romains. Il étoit chez les Egyptiens le symbole de la vie à veuir. Non-seulement on adora le phalle isolé, mais on l'ajouta à tout ce que les Egyptiens regardorest comme symbole de la divifité. Ce culte subsista en Egypte jusqu'à la fin du quatrième siècle de l'ère chrétienne. Pour bien juger du culte du phallus, il ne faut pas apporter

les idées des modernes. Le phallus est très multiplié parmi les bas-reliefs des temples Egyptiens, surtout à Thèbes. Voies diverses par lesquelles le culte du phallus passa de l'Egypte dans les différentes contrées de la Grèce, B 33, 46. On plaçoit des phalles dans les tombcaux , usage qui appartenoit à la croyance des Anciens, que la fécondité éteinte ou arrêtée un instant par la mort, reprenoit nne nouvelle vie, B 342. Le phallus considéré comme une amulette, recevoit le nom de Fascinum chez les Romains. Ils ne connoissoient pas de préservatif plus puissant. Phalle qui existe encore en son entier dans la rue principale de Pompéi. Procession du phalle dans une fête célébrée au Congo. Phalles ailés des 94e et 97e tableaux d'Hereulannm. Tableau généalogique d'une dynastie des rois de Thèbes. L'élévation du phallus étoit une des eérémonies d'Eleusis . B 413, 417. Dans la procession dionysiaque on portoit un phalle d'une grandeur démesurée, chargé de différentes figures, entouré de guirlandes et avant un astre à son extrémité, c 149. Le phallus étoit l'objet principal renfermé dans les cistes. Il étoit fait d'un morceau oblong de bois de figuier, ayant à sa

sommité un membre viril de cuir. Dans la suite il fut fait avec des peaux. Dans les Dionysiaques on le faisoit mouvoir et on le sautoit, c 153, 154.

Phanès, le Bacchus des orphiques, avoit la figure du serpent, 4 134. Doctrine des orphiques sur Bacchus Phanès. Etoit la même divinité qu'Osiris. Le mot égyptien Phanès, est synonime d'aiw , Eternité, que les Orientaux faisoient naître de l'Ether et de la Nuit, ainsi que Phanès. Figure mystique de l'Eternité, adorée à Alexandrie sous les noms d'Osiris et d'Adonis. Nonnus présente comme identiques Phanès et l'Eternité. Il représentoit non-senlement la nature, mais la durée de toutes les choses qui existent dans la nature, ou le temps. Il étoit le même que l'Amonr de la théogonie d'Hésiode. Suivant Platon, il étoit la divinité que tout l'nnivers adoroit sous différentes formes et sous des noms différens. Hymne d'Orphée. Phanès présidoit à la faculté génératrice. Il portoit le phallus, c 28, 29, 30, 31, 32, 33, 486. Phéniciens, habiterent l'Égypte avant Moïse. Ils portèrent le culte des huit grands dieux d'Égypte, des huit Cabires. dans la partie de la Phénicie et de la Syrie où ils allèrent s'établir , 189.

Phialée, ville de l'Argolide. Fêtes de Bacchus pendant lesquelles les Phialiens furent égorgés par les baunis de cette ville, c 344,345.

Phigaliens, manière dont ils céléhroient les dionysiaques. à Phigalie, Bacchus avoit un

temple sons le nom d'Acrotophore, c 428, 429.

Philippe et Olympias se rencontrèrent enfans dans le sanctuaire de Samothrace, \$199.
Philiscus, un des sept auteurs de la Pleiade. Prêtre de Bacchus, \$c\$ 143.

Philogelos, surnom de Bac-

chus, c 424.

Phleus, surnom de Bacchus. Etymologie de ce nom. Les habitans de la Laconie appeloient Proserpine ou Cérès mères de Bacchus, Phléan, donneuse de fruits, c £20.

Phliunte, ville du Péloponnèse dans les montagnes de la Sicyonie, d'abord appelée Arethyrée, et ensuite Phliunte de Phlyus qu'on fait fils de Bacchus et de Chthénophyles, c 620.

Phlyna, surnom de Bacchus. Etymologie de ce nom, c 420. Les habitans de la Laconie appeloient l'hlyasus, le mois qui donnoit des fruits, *ibid*. Phocée, ville marime de l'Asie Mineure fondée par des Phocéens voisins du mont Parmasse, qui y furent conduits par les Athénicus Philogène ctl'amon, et qui y apportèrent ctl'amon, et qui y apportèrent le culte des Dioscures Cabires, 4 215.

Photagogie, étoit l'apparition subite des lumières qui précédoit l'autopsie ou la présence subite des dieux, B 317.

Phratrie, Une tribu étoit divisée en trois parties, et chacune de ces trois parties s'appeloit Phratric. Chaque tribu avoit ses diens particuliers appelés Tribules, et chaque Phratrie avoit ses prêtres particuliers appelés [εροσχόπους, c 260, 261. La phratrie dont le chef s'appeloit Phratriarchos, avoit un lieu sacré appelé Phratrios où se rassembloient les principaux de la Phratrie pour la cérémonie de la présentation des enfans, c 264, 265. Phrygiens, ont été cilivisés

long-temps avant lcs parties intérieures de l'Asie, et avant les Grees, Les colonies greeques de l'Asie doivent à leurs liaisons avec ces peuples, l'avantage d'avoir eu les arts ct les sciences long-temps avant les Grecs d'Europe. Hyagnis de Phrygie inventa des nômes pour les sêtes de la mère des dieux, de Eacchus, de Pan, etc., 1500 ans av. J. C., 4 99. Mélange des religions égyptiennes, phrygiennes ct helléniques. Commencement des royaumes de l'hrvgie ct de Lydie (V. les art. Musique, Sahazius ) 1290, 291, 295. Phta, dieu des Egyptiens, le

TABLE

Vulcain des Grecs, (V. les art, Vulcain, Minerve, Ephaiste ) étoit nommé le père des dieux. C'est à lui que s'adressoit la fameuse inscription du temple de Saïs, 1 172, 173. Son temple en Egypte. Outrages faits à la statue de ce dieu par Cambyse. Ellc ressembloit aux Patæques, 1 190 ( V. l'art. œuf symbolique ). Le mot Phta, dans la langue copte, signifie celui qui fait, qui ordonne, c'étoit le principe de l'ordre, la cause artiste de l'univers, B 16, 425, 472. Les Egyptiens donnérent à Phta le nom de Thoth , lorsqu'ils le considérèrent sous le rapport des inventions qui lui appartenoient comme à l'esprit infini), B 232. Le culte de Phta fut restreint à la seule ville de Memphis, B 425, 426. Inscription d'un ancien obelisque d'Heliopolis l'honneur de Phta. Son explication par Hermapion a été insérée dans l'histoire d'Ammien Marcellin. Allégorie de Manethon qui avoit réduit en dynasties le règne de ces dieux. Motif pour lequel il passe sous silence le règne de Phta, B 472, 473.

Phytalus. Donna l'hospitalité à Cérès, qui lui fit don du figuier. Inscription qu'on lisoit sur sou tombeau, 4 24,25. Pie, oiseau causeur et querelleur, consacré à Bacchus, c 405. Pin. La fomme du pin étoit favorable aux purifications, 4.31. Arbre consacré à Bacchus souverain du principe humide et générateur, et à Neptune, 4 102. Célèbre dans le culte d'Atys et de Cybèle. Ceux qui le portoient dans les cérémonies de ce culte, s'appeloient Dendrophores. Rappeloit les dendrophories de Bacchus, 1 287; 8 444-La pomme de pin étoit toujours employée dans les mystères de Bacchus, on la plaçoit au sommet des Thyrses. On l'appeloit Konon ; c'est pourquei ceux qui portoient le Thyrse, s'appeloient Konophores, C 380.

Pirée, port à 40 stades de distance d'Athènes. Les dionysiaques les plus anciennes qui se célébroient dans le temple de Bacchus Limnœus , furent tranportées au pirée après la construction temple de Bacchus dans cette partie de la ville , c 240, 241. Pithægies, première solennité des Anthestéries ou petites dionysiaques. Se celébroient le onze du mois anthestérion. Cérémonies observées dans ce premier jour. Epoque de cette fête , C 101.

Pitho. Temple de Pitho ou la persuasion bâti sur la place publique de Sicyone, à l'endroit où les Argiennes avoientété guéries de leur démence, c 358. Pivoine. Plante consacrée à Vénus . # 445.

Platée. La victoire de Platée fut remportée près du temple des divinités d'Elcusis. Le combat se donna vers le bocage consacré à Cérès. # 370. Platon, La doctrine de Platon fondée sur le système de la triade Egyptienne. Son triangle, a 15. A adopté les principes de Pythagore et de Timée sur les deux premières causes, la force active et la force passive de la nature. Sa philosophic vacillante. Exposé des principes fondamentaux de sa doctrine par Plutarque. Objet du Timée et du Critias. Il voulut expliquer toute la nature par les convenances. Il vouloit connoître la première cause, et savoir ses desseins, B 408, 400, 410. Pluton. Le casque de Pluton, emblème des principes de la génération cachée ou non développée dans le sein de la terre. Interprétation du mot ades, c'est-à-dire chose invisible et nullement soumise aux sens, 4 78, 79. Clymène, nom du dieu des enfers, 452. Pluton n'étoit pas chez les Grecsle génie du mal, comme l'ont crn quelques modernes, mais il étoit l'Osiris dieu des ensers, le Sérapis , le premier Etre considéré sous les attributs qui appartiennent au dieu suprême des enfers , B 304.305.

Plutus, dieu des richesses, fils de Cérès et de Jasion , étoit un Dioscure , A 200, 222. Politès, nom sous lequel étoit

adoré Bacchus à Hérée, ville d'Arcadie, c 43o.

Polas, acteur qui vivoit du temps de Démostliène. A l'àge de 70 ans, il jona pendant les grandes dionysiaques, dans huit tragédies en quatre jours.

C 228.

Polyidus, fils de Céramus, et arrière-petit-fils de Mélampus, étant venu à Mégare purifier Alcathus da meurtre de Callipolis son fils, y bâtit le temple célèbre de Bacchus. Il lui érigea aussi une statue en bois, c 35o.

Polythéisme (V. l'art. dieux et religion.) Le Polythéisme tel qu'on le concevroit d'après les poètes et mythologues, n'a jamais fait partie de la religion nationale chez les Grees. Elle admettoit le Polythéisme que présentent les grandes divisions de la nature, c'est-à-dire le principe actif, le principe passif, le produit des deux et leurs attribats , # 321, 322.

Polytion. Sa maison consacrée . à Bacchus Melpoménus, Alcibiade fut accusé d'y avoir parodié les mystères d'Eleusis . # 21; C 213, 214.

Porc , fréquemment employé, dans les lustrations et les initiations. Regardé par les Egyptiens comme un animal

immonde .Ils n'en immoloient qu'à Bacchus dans la pleine lune. Cet animal appelé Mystique par les Grecs, étoit immolé dans toutes les initiations. On le sacrifioit à Cérès et à Bacchus, parce qu'il souilloit les champs et les vignes. C'est par le porc qu'a commencé l'usage d'immoler des bestiaux. Traces de cet ancien usage reconnues par Varron, A 42, 43. Tous les ans avant la moisson, les Romainsimmoloient une truie à Cérès, appelée truie Præcidanea, et par les grecs mooτέλεια. La truie étoit immolée pour purifier une famille qui étoit devenue impure, faute d'avoir rendu les derniers devoirs à un de ses membres après sa mort. Rôle que joue le porc dans l'antiquité religieuse, le sanglier d'Adonis, de Méléagre , etc. Sacrifice de la truje dans les ambarvalia, les terminalia. Immolée à Cérès à cause de sa fécondité. à Minerve, à Maïa, Trois porcs immolés dans les trois sacrifices ordonnés aux initiés d'Eleusis. Sacrifice du porc au solcil, à Mars, aux Dioscures, à Priape, à Bacchus, à Sylvain , à Jupiter , à Hercule , et à tous les dieux qui avoient quelque rapport à l'agriculture et qui présidoient à la fécondité.Le porc, emblème de la lubricité, immolé à Vénus le jour des Hystéries, à Argos. Difference de coutumes dans divers pays sur le sacrifice du porc. Animal employé dans les hasteritoss, les puri-fications et les expiations. Serment par le porc. celui d'Agamennou, celui des Pugles avant que de combattre, celui des juges du combat. Le sacrifice du porc appaisoit les insensés et les furieux, 4 515, 316, 317, 316, 317, 318, 318, 318, 319, 350. orte sacrée (V. Thriasia.).

Porte sacrée ( V. Thriasia ). Poules. La poule de Numidie étoit consacrée à Isis. Sa dépouille étoit une coiffure particulière aux reines d'Egypte. La poule pintade étoit le symbole de la variété des productions de la nature. La fécondité des déesses mères fut exprimée sous la forme d'une poule avec ses petits. Les poules étoient consacrées à Latone , B 445. Pourpre, La couleur pourpre avoit rapport à la mort : elle désignoit aussi la virginité, B

Priape, le même qu'Horus, embléme de la force et de la fécendité répandue dans la nature, z. 7 ist. Dans la fête dionysiaque, Priape étoit débout à côté de Bacchus, c. 149. L'ille de L'ampsaque lui étoit consacrée. Il y étoit adoré comme fils de Bacchus et de Vénus. Culte que Priapeium, villede l'Hellespout, rendoit è de l'Hellespout, rendoit è Priapeet à Bacchus, Médailles de cette ville représentant ces deux divinités. Les ministres de Bacchus étoient admis dans les fêtes de Priape, c 465, 466. Principe. Le système du bon

et du mauvais principe n'a jamais été enseigné dans les mystères. La question de l'origine du bien et du mal est insoluble par les lumières de la raison. Elle est étrangère à la religion, qui ne discute rien, mais qui prescrit, Elle a toujours embarrassé les philosophes qui s'en sont occupés. Ce fut pour éviter les conséquences impics que présente le principe que rien ne peut se faire sans la volonté de Dien, que les philosophes payens, et après eux des philosophes chrétiens, ont supposé deux principes éternels, l'un du mal et l'autre du bien. Ce dogme a été admis par Pythagore, Timée de Locres, Platon, Aristide, Xénocrate, et par tous les anciens philosophes, al'exception des épicuriens. Il fut adopté par un grand nombre de chrétiens, surtout dans les premiers temps. S. Augustin y fut long-temps attaché. Inutilité de cette question. Opinion de Socrate, de Maxime de Tyr, d'Arnobe et de Baylc. Ces questions abstruscs auroient retardé la marche des premiers législateurs et des

fondateurs des religions, et eussent été nuisibles à leur dessein. Ils n'admirent que l'unité du premier Être et ses perfections infinies, et ils profitèrent de l'existence du bien, et du mal physique et moral, pour affermir leur dogme des peines et des récompenses à venir. Jamais on ne s'est occupé de la doctrine des deux principes dans les mystères d'Eleusis, B 284. 306. Doctrine des anciens Perses sur les deux principes, B 420.

Problastus, surnom de Bacchus, c 416.

Proérésies, sête célébrée à Athènes en l'honneur de Cérès, B 124.

Proserpine (V. lcs mots Chthoniennes, Zagrée, Thesmophores , Cabires , Vénus , Myllos), symbole des semences cachées dans la terre. Interprétation de son enlèvement par Pluton, et de sa reclicrche par Céres, 4 36, 37, 343, 344. Surnoms de Proserpine. Inconnue aux Egyptieus. Son culte dans la Grèce étoit postérieur à celui de Cérès. Représentant tous les germes que la terre recoit dans son sein, on lui donna l'empire des ombres. Isis étoit le prototype de Cérès et de Proscrpine, qui étoient la même divinité sous des rapports divers. Les petits mystères appartenoient au culte de Proserpine. Elle étoit la déesse des richesses. 4 81, 82, 83. Proserpine étoit adorée dès la plus haute antiquité chez les Sabins. Elle étoit une des nymphes de la Campanie, pays célèbre par le culte des divinités d'Eleusis. Les affranchis la regardoient comme leur divinité tutélaire. Ils venoient prendre dans son temple le bonnet de la liberté. Proserpine portoit le nom de Libera, ∡ 343. Proserpine, la même qu'Hécate, ses noms et ses attributs comme reine des cufers. B 148, 149, 150. Nouveauté de son culte. Surnommée Soteira. Ille étoit placée au rang des divinités latriques , B 158. Erreur des écrivains qui ont cru que Proserpine étoit le bon principe . l'Osiris des Egyptiens , # 305, 416. Lieux qui se sont disputé l'honneur de possé-

349. Prosymnus. Indiqua la route des enfers à Baechus , # 339. Périt dans le lac de Lerne. L'éponyantable histoire de Bacchus et de Prosymnus n'appartient pas à l'antiquité. Diversité sur le nom de Prosymnus. Etymologie de ee mot. Il étoit le génie de la mort, B 341, 342, 343. Prostatérius. Nom du mois

der l'ouyerture par laquelle Pluton étoit descendu aux

enfers avec Proserpine, B

anthestérion chez les Béotiens , C 101.

Protée, roi d'Egypte qui reçut Bacchus, c 320. Protésilas, rendu à la lumière

par Mercure, B 213. Protogonos , l'Etre premier né. Titre donné à Bacchus, Avoit

le taureau pour symbole. Son action pour faire sortir le monde matériel du chaos, A 140. 141.

Protrygies, fête commune à Bacchus et à Neptnne. Bacchus avoit le surnom de Protrygès comme présidant à la production des fruits. Étymologie de ee nom, c 256. Bacchus Protrygès divinité tutélaire des Tyriens. Passage d'Achille Tatius. Étoiles protrygétères. Se lèvent peu avant le temps des vendanges, A 514, 515.

Psyché. Entre dans le temple de Cérès, dont elle implore l'assistance, A 51. Noces de Psyché décrites par Apulée. **∡** 95.

Ptilas, nom donné à Bacchus par les Amycléens. Culte de Bacebus à Amyeles, c 436,

Purgation, le plus ancien exemple de la purgation, a été donnéé par Mélampus pour la guérison des Argiennes, c 340. Purifications; trois modes de purifications, par l'air, par l'eau et par le feu. Purification par la terre comprise dans celle du feu. Purifications pour les homicides volontaires ou involontaires, 4 30 et suiv. Deux espèces de purifications, l'expiation d'un crime, et la préparation aux choses sacrées. But utile des purifications. Passage du Phédon sur les purifications. Les grands coupables exclus du bienfait de l'initiation et des purifications. L'expiation des meurtriers remonte aux temps héroïques. Le pouvoir expiatoire résidoit alors dans la personne des rois chefs de la justice et de la religion. Les pratiques expiatoires out été établies en même-temps que les mystères. S. Clément d'Alexandrie et Marsham disent qu'elles leur ont donné naissance. Nouveaux détails sur la purification par l'eau. Les expiations ct les purifications par le feu. Les purifications s'appliquoient à tout ce qui devoit être offert aux dieux. ou employé au service divin , à tous les lieux que le crime avoit profanés ou qui avoient été souillés par le saug. On purificit les villes et tous les lieux où la colère des dieux se déclaroit par la famine ou d'autres fléaux. On purificit les armées, le peuple: Lustrations générales et pour cèrtains cas particuliers. On purifioit les troupeaux, les vaisseaux, les tribunes aux harangues, les théâtres et les lieux d'assemblées du peuple. Les TOME I.

rites de l'apothéose renferment l'idée que l'ame n'étoit complètement délivrée de ses liens mortels que par l'influence du feu. La vertu du bûcher funéraire étoit sunposée bien plus grande lorsqu'un bomme vivant s'y dévouoit. Cette superstition a été l'origine de l'usage des anciens gymnosophistes de l'Inde qui se brûloient eux-mêmes tout vivans, et qui exigent ce sacrifice de leurs fèmmes. Doctrine des Platoniciens et des Stoïciens sur la fin du monde actuel et sur la purification par le feu. Cette doctrine introduite dans la croyance deschrétiens. Purification par le feu de la souillure occasionnée par les morts, 4321, 337. On commencoit l'initiation par couvrir le sol du temple avec la peau des victimes immolées à Jupiter:on craignoit que sans cette purification le temple ne fût profané par le pas de quelque assistant souillé de crimes, c - 129. Le van mystique étoit l'emblème de la purification par l'air, formules magiques qui accompagnoient ces purifications, c 130, 131.

Pygmées ( V. Patæques et Cabires ). La fable des Pygmées ou hommes d'une coudée. tire son origine de ce que les prêtres égyptiens représentoient par seize enfans d'une coudée de haut les seize coudées de la crue que devoit

avoir le Nil pour la fertilité de l'Egypte. Interprétation du mot *Pygmées*, par Gutleberg, 4 192, 368, 369.

Pyramides d'Egypte; elles étoient regardées par les Sabéens comme le symbole du soleil, 4 133.

Pyrigène ou Ignigène, surnom de Bacchus. Enfant du feu. Etymologie de ce nom, c 419, 420,

Ayrrichus, ville de la Laconie, avoit pris son nom de Pyrrichus, un des Curètes, 4730. Ses babitans prétendoient que Silène, qui portoit sussi le nom de Pyrrichus, quitta Malée pour venir demeurer dans leur ville, à laquelle il donna son nom, c 559.

Pythagore (V. Cyamite). Les nouveaux Pythagoriciens et les nouveaux Platoniciens créèrent de nouvelles idées métaphysiques, lorsque les chrétiens attaquèrent le paganisme, B 18. La philosophie de Pythagore avoit pour objet de dégager l'ame des sens, et ses idées approchoient de l'immatérialité. Sa monade est le dieu Un de Platon. Il subordonne toujours la multiplicité à l'unité qui est placée au-dessus de l'échelle graduée des êtres. Les principes de Pythagore, à quelques exceptions près, ont été adoptés par les pères de l'Eglise, B 407.

R.

Rapsodes, introduits sur le théâtre par Démétrius de Phalère. Ils disputoient le prix en récitant les tirades les plus intéressantes des grands poètes, c 176, 177.

Religion primitive des Grecs et des Egyptiens, commune à tous les peuples anciens et modernes. Nos voyageurs modernes ont trouvé ce culte établi chez toutes les nations sauvages de l'Afrique et de l'Amérique. Elle est inhérente à la nature de l'homme, qui est dans la dépendance de tous les objets qui conservent sa vie ou menacent son existence, ce qui explique les objets multipliés du culte des sauvages. Le polythéisme est la religion qui appartient à l'enfance de toutes les sociétés humaines. L'histoire de tous les peuples nous les présente s'élevant peu à peu d'une croyance grossière à un meilleur culte ( V. l'art. Pélasges), B 4, 13. Il y avoit chez les Anciens la religion vulgaire ou poétique, qui étoit rejetée par les hommes raisonnables, et la vraie religion théologique qui étoit reconnue par les sages du paganisme, et qui faisoit partie des mystères, # 22, 23. Les religions anciennes n'étoient fondées que sur un fait d'observation, le principe de vie

et d'intelligence répandu dans toutes les parties du monde, et la distinction de la nature en partie active et en partie passive, # 23, 24, 25 V. l'art. Egyptiens ).

Repas. Les repas publics ont été abandonnés et repris à différentes époques. Cette coutume n'a été ni long-temps ni souvent en vigueur, et elle est enfin tombée en désuétude, c 115. Il y eut une époque où les repas publics se donnoient dans la salle des Thesmothètes, c 116. Il y eut aussi des époques où le premier archonte éponyme donnoit dans sa maison le repas consacré aux fêtes de Bacchus, c 116. Les premiers législateurs, pour tempérer les excès et la grossièreté des premiers habitans de la Grèce, admirent la présence des dieux à tous ces festins, c 268. Les Grecs, comme les Perses, traitoient leurs affaires à table. Les banquets publics étoient de véritables assemblées de sages, où l'on traitoit les affaires les plus importantes, c 269.

Rhainnus, bourg de l'Attique, où Némésis avoit un temple et une belle statue, ouvrage d'Agoracrite, élève de Phidias. Némésis étoit appelée Rhamnusia, B 156.

Rharos, le champ Rharos fut le premier ensemencé par

Triptolème . B 116.

Rhéa, la terre adorée sous le nom de Rhéa dans la Phrygie par les Dactyles Idéens, 4 183. Différence de Rhéa déesse Phrygienne, de Rhéa telle que la donne la théogonie d'Hésiode. Différens noms de Rhéa déesse Phrygienne. Étymologie du mot Rhéa. La fable de Rhéa qui porte dans son sein eing enfans, ne peut avoir de sens qu'en supposant que Rhéa est l'état primitif des élémens d'où sortirent les principes auteurs de l'univers. Cette Rhéa est la même divinité que l'ancienne déesse des Egyptiens Athyr. Cette fable de Rhéa est une allégorie récente inventée par les prêtres Egyptiens depuis les Ptolémées ( V. les art. Égyptiens, Sabazius ). Identité de Cybèle et de Rhéa déesse de la terre, et 'mère des dieux ( V. l'art. .Cybele ), 4 264', 271. Rhéa avoit pour attribut un cratère. comme distributrice des dons et des grâces. Rhéa Kernophore, 4 284. Rhéa épouse de Jupiter Ammondans les fables libyennes. Traditions, c 78. 79, 80. Donne à Bacchus la robe longue, c 321. Bacchus fut nourri par Rhéa, Ce qui explique la partie de la fête de Bacchus à Alexandrie où l'on voit ce dieu se réfugiant à l'ombre de l'autel de Rhéa pour éviter la poursuite de Junon, c 314. Bacchus. dans son voyage en Phrygie fint purifié par Rhéa, c 320. Rhésus, plaintes sur sa mort faites à Minerve par Terpsichore sa mère, c 6, 7.

Rhètes, ruisseaux consacrés à Cérès et à Proserpine. Servoient à la purification des initiés, les prêtres seuls pouvoient y pêcher. Ils formoient la limite entre le pays des Elcusiniens et le reste de l'At-

tique , 1 20.

Rhodes, cette ile fut d'abord appelée Ophiusa, ensuite Telchinis, a 236, ( V. l'art. Telchines ). Temple de Bacchus dans la ville de Rhodes. Inondations de cette ville pendant lesquelles le temple de Bacchus devint inabordable. On voyoit dans ce temple un grand nombre des monumens dont cette ville étoit décorée. Passage de Lucien sur les peintures qui décoroient les portiques de ce temple. Elles étoient de Protogène. Les Rhodiens célébroient les dionysiaques, c 451, 452, 453. Roi des sacrifices. Lorsque

toi des sacrifices. Lorsque Théaée cut réuni les habitas de l'Attique à Athènes, on choisit un roi des sacrifices, entre les personnes les plus recommandables. Son épous étoit-reine des sacrifices, conditions exigées, c. 90. A Athènes il y eut à toutes les époques un roi des sacrifices, conditions exigées, c. 90. A thènes il y eut à toutes les époques un roi des sacrifices, c'est-à-dite, un personnage chargé de présider à cette partie de la religion exté

rieure, qui avoit trois parties principales, les sacrifices, les pompes et les jeux. Jusqu'à Thésée les rois furent chargés des sacrifices, et la reine, à titre de reine, avoit les plus scercts et les plus respectables dans ses attributions. Sous le gouvernement républicain, le roi des sacrifices fut donné par le sort. Il présidoit aux mystères avec les Parèdres ou assesseurs, qu'il se choisissoit luimême, et dont il étoit le maître de fixer le nombre. Erreur des écrivains modernes, qui tous ont cru que l'archonte-roi d'Athènes étoit le roi des sacrifices, et son épouse la reine des sacrifices. l'onctions du roi des sacrifices. Ses prérogatives. Mariage mystique de la reine des sacrifices, c 121, 128. Rome, La différence des Dio-

étôit très marquée à Rome. Les premières y furent toujours en grande vénération. Les Bacchandes furent proscrites par un décret dis sénat. Elles avoient passé de l'Etrurie à Rome, mais elles n'avoient jamais été introduites dans le eulte public. Rites et procession der 30 lionysiaques à Rome, c 471, 472, 475. Rose. La couronne de rosse étôit la couronne des buveurs, Cette fleur, clanatée par Ama-

créon, leur plaisoit par la

nysiaques et des Bacchanales

beauté de son aspect, par la suavité de son odeur, et par sa force refrigérante. Origine que lui donnoient les poètes. Elle étoit le symbole de la discrétion, c 111.

Routren, troisième membre de la triade indienne. Dispensateur des peines et des châtimens, auquel le premier Etre donna le pouvoir sur toutes les choses qui peuvent causer la destruction des créatures vivantes. Anéantit les hommes du premier âge, £ 301.

٥.

Sabazius, surnom de Bacchus pouvoir générateur. 4-14. Son histoire est la même que celle de Zagréc. Sabazius, principe actif de la nature. Le nom de Sabazius donné à Jupiter, comme principe générateur ( V. l'art, Serpent ). Etymologie du mot Sabazius. Origine etrangère du culte de Sabazius. Sa monstruosité s'accorde peu avec le goût pur des Grecs: mais ils avoient un goût décidé pour les modes étrangères, et ils ont adopté beaucoup de rites des Barbares. Identité du culte de Cérès et de Bacchus, de Sabazius et de Rhéa. Dithyrambe de Pindare. Passages d'Euripide. La même conformité de'rites se trouve dans les fètes particulières aux Thraces (V. les art. Musique, Thraces , Rhéa , Crète ). Sabazius joue dans les mystères Idéens ou de la Phrygie occidentale, le même rôle qu'Iacchus dans les mystères d'Eleusis. Ccs mystères ont été réunis à ccux d'Atys et de Cybèle, qui appartenoient à la Phrygie orientale, a 253, 269. On trouvoit dans le dieu qu'on adoroit à Hiérapolis plusieurs traces du Bacchus des mystères, 1 276. Sabazius dieu soleil étoit appelé Ménotyrannus. Les Phrygiens etles Bithyniens quidonnoient à leurs mois des noms tirés de leurs dieux, avoient le mois Sabazins, 4 288. Dieu Sabus des Arabes. Ils lui dédioient la dime de l'encens. Nouvelles interprétations du mot Sabazius. Le dieu Sabus étoit le soleil. Le cinnamome lui étoit consacré. Le dieu Sabis, le même que Jupiter. Dieu Sabus des Sabins, étoit le Sabazius des Grecs ( V. l'art. Mithra), A 355, 356, 357.

Sacerdotales (fonctions). Lear hére-fitté étoit une coutume égyptienne. Elles appartenoient à la première caste de l'Egypte. Moise consacra la triba de Lévi au ministère sacré. Chez les Grees la succession au sacerdoce supposoit l'illustration très ancienne d'une famille. Tribunal des Eunolpides. Il s'as457.

sembloit à Eleusis, c 479, 480, 481. Saliens, prêtres à Rome. Leur danse étoit une imitation de

celle des Curètes, 2 254. Samos. Le culte de Baechus étoit en grand honneur dans ectte ile. Combat de Baechus coutre les Amazones qui s'enfuirent d'Ephèse à Samos. Bacchus adoré à Samos sous le nom d'Enorchos. Sacrifices, fêtes et combats des chœurs de possie et de musique, ordonnés par Antoine

dans l'île de Samos, c 456,

Samothrace (l'ile de) (V. les art. Cabires , Dardanus ), Les habitans indigènes de Samothrace avoient une ancienne langue qui leur étoit propre, et dont plusieurs mots s'étoient conservés dans leurs mystères, A 187. Ils étoient autochthones Les Pélasges qui vinrent demeurer avec les Athéniens , habitoient auparavant l'île de Samothrace . 4 195. Personnages illustres qui se sont fait initier aux mystères des dieux de Samothrace, # 360.

Sanchoniaton (cité). Il a le mérite d'une haute antiquité. Il a cu sous les yeux des écrits antérieurs aux siens, qu'il dit avoir tirés, partie des annales particulières des villes de Phénicie, partie des archives conservées dans les temples. Il a recherché avec soin les écrits de Thoth l'Egyptien, c'est-à-dire, qu'il a recherché les plus anciens écrits des prètres de l'Egypte, s 11.

Saturne, emblême du temps, ▲ 58. Les Dactyles Idéens trouvèrent son culte établi à Olympie, 4 242, Principe actif. Mari de Rhéa, terre mère, principe passif, 4265. Saturne est le temps qui fait éclore toutes choses, a 03, Saturne, un des Titans, époux de Rhéa, Fables libvennes, c 79 , 80. Saturne enseigna l'usage du vin à Icarius, c 347. Nombreux rapports entre les Dionysiaques et les Saturnales, Saturne et Bacchus. c 418.

Satyres, personnages fabuleux qui étoient représentés allégoriquement dans les cérémonies du culte de Bacchus par ecux qui les célébroient. Ancienneté de cette fable chez les Grecs, c 354. Dieux de la classe subalterne, compagnons de Bacchus. Ils formoient les troupes légères de ses armées lorsqu'il combattoit, on ils contribuoient à ses paisibles succès par leurs jeux, leurs chœurs, leurs plaisanteries , etc. La joie des habitans des campagnes dans les fêtes des premiers âges, paroît avoir donné l'idée de ces personnages mythologiques. Ils n'ont été d'abord que des divinités champêtres.

Ce n'est que postérieurement qu'ils ont été réunis an culte de Bacchus, C'est alors qu'ils ont été confondus avec les Silènes. Ils étoient de race mortelle. Leurs tombeaux. Les mythologues ont peuplé de Satyres tontes les parties du monde. Iles Satyrides situées dans l'Océan. Opinions des naturalistes sur ces êtres fabuleux. Satyre de Praxitèle. Genre de beauté des Satyres, Leur vêtement. Etymologie du mot Satyre, c 370, 371, 372, 373, 374.

Satyrique (drame), spectacle uniquement consacré à Bacchus, c 166. Objet et origine du drame satyrique, c 196, 197, 198, 511.

196, 197, 198, 511. Scarabée, emblême de la vie nouvelle qui est donnée aux morts. Emblème d'Isis régénératrice ( V. Accipiter ) , A 44. Après la retraite du Nil, le limon en Egypte est couvert d'une multitude de scarabées. Un pareil phénomène a paru aux Egyptiens le plus propre à peindre une nouvelle existence; ils ont ensuite généralisé cette idée et appliqué cette image simple au changement d'existence des corps, au passage de l'ame dans un autre lieu, à la naissance et à la mort, # 95, 96. Les Egyptiens représentaient le soleil par un scarabée. Il étoit l'emblème de la divinité génératrice. Explication de cet hiéroglyphe par Horus Apollo. Il occupoit un des premiers rangs parmi lessymboles égyptiens, Diversesmanières de le représenter. Tradition sacerdotale sur le scarabée. Cette fable attribuée par Pline au grammairien Appion, mais elle est plus ancienne. Erreur de Plutarque, d'Elien, de Horus Apollo, qui prétendent que tous les scarabées sont mâles, et qu'ils se reproduisent sans femelles. Le scarabée roule sa boule et s'élève au-dessus d'Horus. lors de la naissance de ce symbole des productions terrestres, B 21, 394, 395, 396.

Scirades, fêtes particulières à Minerve. Cérémonies observées dans ces fêtes. Sont diférentes des oscophories, fêtes particulières à Baechus, C 274, 275, 276.

Scolies, sur Cérès mère de Bacchus Chthonien ou Pluton, 451. On chantoit des scolies dans les repas des Dionysiaques. Usages qui étoient observés pour ces chants. Etymologie du mot scolies, c 111,

Semachus. Donna l'hospitalité à Bacchus lors de son arrivée dans l'Attique sous le règne d'Amphictyon, c 347.

Sémélé. Le lit de Sémélé étoit porté dans la procession dionysiaque, c 147. Son histoire d'après les mythologues grees, c 511, 512. Elymologie du mot Sémélé, c 517, 518, 413. Sa chambre nuptiale à Thèbes, c 329. Sa statue dans le temple de Bacchus Lysius à Thèbes. Près de là on montroit un tombeau de Sémélé, c 530. Bacchus la ramena des enfers, et monta au ciel avec elle, c 55.

Sérapis. A la souveraine puissance de toutes choses ( V. serpent ). Sa statue donnée par Montfaucon. Le même Dien que Jupiter, Pluton, Eseulape, Osiris, 1 115, 116, 117. Les prêtres de l'Egypte vouloient que le nom de Sérapis fût composé de ceux d'Apis et d'Osiris, et que lorsqu'Apis étoit mort, on lui donnoit le nom de Sérapis, On enterroit le bouf Anis dans le temple de Sérapis qui étoit dans l'île de Philé près Memphis, et qui ne s'ouvroit que dans cette seule oceasion, 4 357. Enceinte consacrée à Corinthe, à Sérapis de Canobe, \$ 348. Temple de Sérapis près le temple et la fontaine des divinités d'Eleusis à Patres, B 359. Temple de Sérapis en Egypte. Nouvelle divinité greeque, sur laquelle il existe un grand nombre de traditions. Son culte fut apporté de Sinope en Egypte par les Ptolémées. Aueun auteur antérieur à Alexandre n'a fait mention de cette divinité, B 422.

Serpent. Bacehus adoré sous le symbole du serpent. Rôle que joue le serpent dans l'histoire de Bacchus et dans ses mystères. Le premier Être adoré dans la Thébaïde et en Phénicie sous le symbole du serpent. Les Phéniciens l'appeloient Agatho-Dæmon, bon génie; et les Egyptiens Cneph, bon par excellence. Ophionée, e'est-à-dire, serpent, nom donné à la divinité par Phéréeydes. Ophionides,adorateurs de la divinité sous le symbole du serpent. Cette doetrine des Egyptiens a passé chez tous les peuples. Le grand nombre de dienx qu'admettoit le polythéisme, n'étant que des attributs de la divinité suprême, avoient tons le serpent pour symbole. Symbole d'Osiris, Sérapis, Mithra, Apis, Saturne, Jupiter, Neptune, Pluton, Hercule, Apollop, Esculape, Mereure . Isis, Cybèle, Ops. Junon. Minerve, la bonne déesse, Cérès, Proserpine, Diane, la Fortune. Le serpent symbole de la fertilité et de la fécondité. de la sonveraineté, de la santé, de la victoire, de l'héroïsme. Pronostie d'une grande renommée ou d'une grande fortune. Personnages qui ont tenu à honneur d'être nés du serpent. Avoit le don de la divination. Avoit des ailes. Étoit le génie tutélaire des lieux où ou le rencontroit,

Serpent sorti du tombeau d'Anchise. Gardien des vierges, des trésors, de la toison d'or, de la grappe d'or. Le serpent divinité des enfers. Il servoit à évoquer les ombres. La pécromancie inconve aux Egyptiens.Les Hebreux y restèrent attachés pendant longtemps. Hymne d'Orphée qui considère le serpent comme divinité bienfaisante qui répandles biens sur les mortels, et comme divinité infernale qui préside à la mort et qui charge leur vie de douleurs et de manx. Symbole des élémens, du soleil et de Bacchus. Symbole de Bacchus dieu du vin. Serpents privés servant aux bacchantes, 4 113, 157. Culte sulennel rendu au serpent en un licu de l'Egypte appelé Mélite. Passage d'Elien. Le serpent adoré par les Babyloniens. Le serpent symbole de Bacchus daus l'Indc. Médaille d'Adrien avec un serpent portant sur sa queue entrelacée un sistre et un Caducée. Emblème d'Osiris. Autre serpent portant sur sa queue un épi et nn Caducée, ( V. l'art. Ame ), 4351, 352, 353. Sésostris. Ses conquêtes dans l'Asie Mineurc et dans la Thrace, rapprochent les peuples et mélangent leur culte et leurs mœurs, 1 182. Elles rendent raison de la conformité frappante entre le langage, les usages civils et religieux des Egyptiens, des

Thraces, des Phrygiens, de l'Asie Mineure et des Grees. État de l'Egypte avant Sésostris. Les Arabes qui s'étoient emparés de l'Egypte et qui sont connus sous le nom de Pasteurs, sont vaincus et détruits par Sésostris. Le règne de Sésostris fut une époque beureuse pour l'Egypte, et ses conquêtes tirèrent de la barbarie une partie de l'Asie. Vers ce temps commencèrent les royaumes de Phrygie et de Lydie. L'époque de Sésostris est celle des grandes émigrations et des conquêtes qui changèrent la face de l'Asie Mineure, de la Grèce et des régions voisines . 4 201, 202. 293, 294, 295. Cadmus et Danaus contemporains de Sésostris. Passage d'Hécatée d'Abdère conforme à l'opinion de Manethon, 4 298, 299. Sésostris fit dresser des cartes de ses voyages, ∡ 378, 379. Sicile, barbarie des habitans de la Sicile dont ils ne furent tirés qu'un siècle ou deux avant Cyrus, # 387, 473, 474, ( V. l'art. Eleusis ). Culte de Bacchus en honneur dans la Sicile. Son temple à Syracuse, le Morychium. Sa fête à Arbelle étoit appelée Agrypnis. Son culte à Catane. Statue de Bacchus consacrée à Olympie par les babitans de Selinunte, c 461, 462, 463.

Sicinnis, danse des Phrygiens en l'honneur de Bacchus, « 90. C'étoit la danse particulière des satyres. Étymologie de ce mot, c 196, 197 ( V. l'art. danse ).

Sicvone, culte de Bacchus à

Sicyone, c 432. Silène. Son histoire n'appartient pas aux anciennes fables de la Grèce. Hymne d'Orphée où l'on trouve la première mention qui en ait été faite. Incertitude de l'histoire de Silène. Les écrivains de l'antiquité en ont parlé, tantôt comme d'un personnage unique, tantôt comme d'une certaine espèce de dieux, de démons, de monstres et d'hommes. Le chef des Silènes nourricier, précepteur et compagnon de Bacchus. Etymologies de ce nom, Passage de Lucien. Diversité sur l'origine de Silène ou des Silènes. Culte de Silène, Monumens élevés en son honneur dans la Grèce. Forme et figure de Silène. Passage de Némésianus. Socrate comparé à Silène. Plaisanteries des Grecs assiégés par Antigonus, qu'ils comparoient à Silène. Silène, emblème de la sagesse et de l'éloquence. Commanda l'aile droite de l'armée de Bacchus dans la guerre des Indes, et il fut l'ame de son conseil. Passage de Lucien. On voit sur quelques monumens Silène conduit par les amours. Les Anciens pensoient avec raison que la véritable sagesse n'est pas l'ennemie des plai-

sirs modérés. Passages d'Eschyle, de Plutarque et d'Horace sur ce sujet. Un des principaux caractères de la haute sagesse chez les Anciens, étoit le don de la divination. Silène l'avoit. Hommage rendu par Virgile à la sagesse de Silène. Un caractère commun à Socrate et à Silène étoit celui de la raillerie. On donnoit à Xénocrate la figure et la monture de Silène. Caractère de Silène dans les statues et les bas-reliefs antiques , c 354 , 370. Tombeau d'un Silène à Pergame et dans le pays des Hébreux. Erreur de Vossius, qui crovoit que ce monument, cité par Pausanias, étoit le monument de Moïse. Passage de Diodore de Sicile. Longue controverse qui s'est élevée pour savoir quel étoit ce monument, c 372. Vêtemens des Silènes, c 374. Caractère de Silène dans le Cyclope d'Euripide et dans les pièces de ce genre, c 319.

Sistre, Le sistre appartenoit à Isis. Il figuroit l'action imprimée aux eaux du Nil, dans ses divers mouvemens de crue ou de diminutiou. Cérémonies religieuses qui se faisoient au son du sistre en l'honneur d'Isis et d'Io, 4 167, 286. Il étoit l'emblème de la fécondité. Sa description, # 442, 443.

Sito et Simalis, noms de Cé-

rès en Sicile, a 385. La cosmogonie phénicienne donne à Dagou, premier inventeur du bled, le nom de Sito, B 387. Etymologie de ce nom, в 435.

Skieria, nom d'une fête de Bacchus, qui ctoit célébrée à Aléa, ville d'Arcadie. Etymologie de ce nom et rites de cette fête, o 430.

Smyrne. Culte de Bacchus à Smyrne, Récit de la manière dont les Eoliens perdirent Smyrne en célébrant la fête de Bacchus. Smyrne produisoit de très bon vin et en abondance. Médailles Smyrne représentant Bacchus. c 466, 467.

Socrate, La morale n'a commencé à être cultivée chez les Grecs, comme science, que du temps de Socrate, 4 9. Alla à la représentation de la comédie des Grenouilles. sachant bien qu'il en étoit le bouffon. Marques de mépris qu'il donna pour cette satyre et pour tous les Athéniens assemblés, c 224.

Soleil ( V. les art. Osiris . Apollon, Osiris, Bacchus et Apollon, symboles de la force, de la puissance, de la beauté et des heurcux effets du soleil. Distinction entre le corps visible du soleil et son intelligence invisible. Dans le soleil les anciens adoroient le génie ou la partie intelligente dont ils le supposoient animé.

Le soleil fut regardé, dans la théologie des Anciens, comme le symbole le plus expressif de la divinité. Passages de Plutarque, de Julien, B 60, 62. 73. Dans toutes les religions anciennes on a adoré le solcil comme contenant une portion de l'ame universelle, ou comme agent du premier principe, ou comme symbole du premier Etre : les Anciens adoroient le soleil comme ils adoroient les autres attributs de la divinité. Le culte du soleil et des corps célestes n'a pas été la religion universelle et exclusive. Preuves, B 73 . 04.

Sothis, étoile dont le lever héliaque conconroit exactement avec les crues du Nil. Elle étoit l'annonce de l'inondation, c'est-à-dire, de la fertilité en Egypte. Ce qui lui a fait donner la faculté génératrice. L'étoile Sothis fut consacrée à Isis, comme mère des gérérations. Elle fut appelée l'étoile d'Isis. Et on appela Sothis la déesse Isis . qui étoit l'ame de cette étoile. Le mot sothis signifie dans la langue égyptienne xvíw, id est, gravida sum; d'où, avec le temps est venu le mot xvwv, chien. Le mot sothis significit proprement l'union d'Isis avec Osiris, union après laquelle elle devenoit enceinte ; c'est le débordement du Nil qui couvre toute l'Egypte. Autre étymologie du mot sothis, qui signifie principe des choses. Sothis étoit le commencement de l'année, du mois, du jour, du monde. Il étoit aussi appelé Thoth. Au lever de l'étoile Sothis. les Egyptiens tiroient des pronostics relatifs à la fécondité de l'année. L'ame d'Isis étoit entrée dans l'étoile Sothis après sa mort, B 136, 140. Pythagore de Samos observa le premier la double fonction de l'étoile Sothis, Passage de Pline, B 437, 438, 439.

Staphylus, fils de Bacchus et d'Erigone. Son nom signifie uwa, grappe de raisin, c.547-Sthénies, fêtes que les femes celébroient entr'elles au commencement du printemps, dans le temps que les bleds donnoient de grandes espérances; c'est pourquoi on se livroit pendant cette fête à la joie et aux railleries, c.276,

Syélés, nom donné la Bachna pour avoir donné le figuier aux hommes, c 257. Bacchus étoit adoré sous ce nom par les Laceldimonicos. Le figuier étoit employé pour représenter les divinités comme symboles de la force reproductive de la nature, c 459, 440.

Syduc, dieu phénicien, le même que Phta d'Egypte, 189 (V. l'art. Cabires). Sýlvain, le même dieu chez les Romains que Priape chez les Grecs, le dieu de la fécondité, portoit le calathus, 447.

A 47.

Sypilus, ville des Magnètes, qui fut détruite sous le règne de Tantale. Adoroit Cybèle.

Cette religion resta en vigueur chez les Magnètes après la destruction de Sypilus. Elle est conséquemment plus ancienne chez ces peuples que le règne de ce prince,

## T.

A 275.

Tanagre, ville de Béotie. Son territoire échu en partage aux Géphyréens, Phéniciens d'origine ; qui avoient accompagné Cadmus, 4 26, 27. Fable de Triton qui fondit sur les dames de Tanagre initiées aux mystères de Bacchus. Le dieu les secourut, A 31. Temple de Bacchus à Tanagre. Belle statue de ce dieu; elle étoit l'ouvrage de Calamis, Statue du Triton. Autre tradition plus vraisemblable sur le Triton et sa statue, c 3324 333.

Taureau, symbole de Bacchus (Y. l'art. Osiris). Hymne chanté par les Elécanes en l'honneur de Baechus Bougènc. Emblème de l'agriculture. Evocation du sein des caux par les Argiens, de Bacchus fils du Taureau, dieu des enfers et principe de la substance humide. Les fleuves

peints avec des cornes de taureau. Taureau symbole de Bacchus Protogonos. Le taurean Génie générateur des anciennes cosmogonies de l'Orient, et symbole du demiourgos dans toutes les anciennes religions ( V. l'art. Apis ). Symbole du Soleil. Le taureau remplit dans toutes les théologies les fonctions relatives à la génération des êtres. Passage du Zend Avesta. Le taureau dieu de la substance humide. Le bœuf Opime, symbole de tous les fruits, avoit une queue composée d'épis. Divers emblèmes du taureau sur les monumens anciens. Les rapports du taureau emblème du principe fécondant et du bœuf emblème de l'agriculture , sont inséparables. Le bœuf du labourage regardé comme sacré et inviolable, # 64, 65, 66, 137. 154. Le taureau emblême du dieu du vin. Son culte à Cyzyque.Lesang dú taurcau étoit mystérieux. Les tauroboles, # 176, 177, 178, 179, 180. L'empreinte du taureau marquée sur la monnoie de plusicurs peuples auciens. Sur celle des Crétois et des Athéniens. Incertitude de l'époque où les Grecs commencèreut à faire usage du monnovage . 🖈 350. Taureau à face bumaine, emblème fréquent sur les monumens de la Grande Grèce et de la Sicile. Opinions diverses des antiquaires sur ce monstre. Aucuu auteur de l'antiquité ne parle du taureau à face humaine dans l'ancienne Grèce, qui ne l'a pas connu. Les Romains, du temps des empereurs, adoptèrent les superstitions égyptiennes, et particulièrement celle du taureau à face bumaine. De Rome elle se répandit dans le reste de l'Italie. Cette forme appartient au dieu générateur, inventeur de l'agriculture, 4 360. 361, 362, 363. La fête Buphonia est une des plus anciennes des Athéniens. Rites de cette fête. Ils prouvent quelle importance les Anciens attachoient à la vie du bœuf agriculteur, A 363. Taurcau Dionysiaque, c 461.

Telchines, premiers prêtres et premiers instituteurs des peuples. On leur donna dans la suite le nom des divinitée dont ils avoient été les ministres, a 182, 183, 184. Telchines étoit un nom appellatif qui significit soulager, guérir. Avoient la connoissauce des enchantemens et de la médecine. Cc mot étoit devenu injurieux. Avoient inventé l'art de la métallurgie. Civiliscrent l'îlc de Rhodes et en furent les premiers pratres. Ils avoient été charges par Rhéa de l'éducation de Neptune. Ils babitèrent successivement les trois îles

principales de la mer Egée. Obscurité de l'histoire des idées religieuses qu'ils apportèrent dans l'île de Rhodes, et celles qu'a conservées cette île jusqu'au temps où Danaüs introduisit les mystères de Saïs. Les Telchines vaincus cherchèrent un asyle sur le continent. Leur mauvaise réputation due à cette défaite. Les noms des trois Telchines, Lycus, Damnanéa et Scelmis , sont les mêmes que ceux des Dactyles, qui forment la triade dactylique, 4 234, 239.

Temples. On avoit égard, dans la construction des temples, à la nature et aux fonctions des dieux pour lesquels ils étoient élevés. On observoit cette même convenance dans les ordres d'architecture. Tous les ornemens d'archifecture des temples faisoient aussi connoître la divinité qui y présidoit, ¿ 6 460.

Ténos. Culte de Bacchus dans cette île , c 461.

Téos, ville d'Ionie rendoit unculte particulier à Bacchus. Médailles de Téos, représentant Bacchus. Décret qui déclare leur ville consacrée à Bacchus, sacrée et inviolable. Théâtre de Téos. Temple de Bacchus, ¢ 463, 464.

de Bacchus, c 463, 464. Térence. Ses pièces ont été jouées pendant les jeux mégaliens ou les Hilaries, solennités consacrées à la mère des dieux, excepté les Adelphes qu'on a représentés aux jeux funèbres de Paul Emile, et le Phormion qui le fut aux jeux romains, 2273.

Terre (V. Cybèle, Cérès). Laterre adorée sous le nom de Tellus dans les premiers temps de la fondation de Rome, 1 270. Les premiers hommes, dans l'état de barbarie, adoroient la terre comme donnant les productions qui étoient nécessaires à leur existence. Elle sut la première divinité des Phrygiens, # 285. Ces idées pénétrèrent dans l'Attique. La vénération des Athéniens pour Cérès et les mystères d'Eleusis, leur fit adopter le dogme de l'immobilité de la terre, et leur fit conserver l'idée qu'ils s'étoient formée de l'univers, quand ils étoient encore barbares. Leurs philosophes furent forcés de respecter la croyance populaire. A 376, 377.

Tétralogies. Les poètes tragiques disputocient le prix, dans les dionysisques, par quatre pièces, dramatiques qui étioeite comprisce sous le nom général de tétralogies. Ces pièces étioient trois tragédies, et une quatrième qu'on appeloit satyre, telle que le cyclope d'Euripide, 13 seule de ce genre qui nous soit restée. Les tétralogies qui rouloient sur lo mème sujet, étoient les plus estimées, 00 donnoit à est

tétralogies nn seul nom, celui du héros qui en étoit le sujet, c 186, 187, 188. Il y avoit ordinairement plusieurs prix dans les combats entre les poètes tragiques et comiques. D'après les lois de l'Athénien Lycurgne , on inscrivoit sur le tableau des citoyens, ceux qui avoient remporté la victoire. On ne combattoit que pour la gloire dans les jeux publics de la Grèce, Les vainqueurs ne recevoient qu'une simple couronne, un vase plein d'huile ou du vin nouveau dans les panathénées ou les dionysiaques. Ces prix étoient recherchésavec ardeur et les vainqueurs donnoient nn grand festin, c 190, 191. Thalysies, fêtes celébrées après la récolte des fruits, en actions de grace de la fertilité de l'année, B 124; c 252, 253. Thasos, le vin de cette île étoit un des plus renommés de la Grèce. Médailles des Thasiens représentant Bacchus, c 454, 455.

Théaires, inventés par Bacchus, a fo. Le jeux seémiques qui avoient lieu le jour des chytres, se célébrrent au lénœum, d'abord sur de simples planches que l'on dressoit pon cet usage, et ensuite sur le théitre quel'on construisit en pierres, à l'angle sud-est de la citadèle, a 194, 195. Le thêtre's duvroit de très bonne heure. On donnoit par jour beaucoup de pièces dont on ne peut évaluer le nombre d'une manière précise. Le prêtre de Bacchus occupoit, dans le thestre, la place la plus distinguée, c 200, 201. Thèbes, capitale de la Béotie, fut le sanctuaire du culte de Bacchus dieu du vin, c 324, 325.

Théodésies , fêtea de Bacchus , les mêmes que les dionysiaques , elles étoient célébrécs dans la Crête, a 578 ; c - 266 ; V . astydromie ) . Les théodésies se célébroient chez les Libyens. En Crête Bacchus , appeloi Théodésius , c - 269 ; Théonies. Les fêtes que les habit tans de la ville d'Authens appeloient dionysies, les peuples de l'Attique les célébroient sons le nom de théonies , c - 254, - 255, 4 - 254, - 255, 4 - 254, - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4 - 255, 4

Théophanie, apparition d'une ancienne divinité dans un corps humain. C'est une des manières dont les Grecs ont mis les hommes au rang des dieux, c 308. Théophanie de Bacchus fáite par Cadmus, c 307, 311.

Théorica, nom donnet aux distributions d'argent qui se faisoient au spectacle, pendant les fêtes de Bacchus à Athènes. On appeloit aussi Théoricon le derachme que payoit chaque citoyen pour sa place au spectacle. On étendit le nom de Théorica à l'argent que l'on distribuoit au peuple pour les spectacles, pour les sacrifices et pour les jours de fêtes, c 208, 200.

Thériclée, vase dont se servoit
Bacchus pour presser les panthères attelées à son char.
Au lien de les fouctter il leur
versoit du vin sur le corps,
c 612.

Thermuthis, serpent qu'isis envoyoit contre les scélérats. Symbole de la justice et révéré comme un animal sacré.

1 -s Egyptiens appelèreut Isis Thermuthis. Sous ce nom elle étoit la même qu'ifécate et Cérès Despoina, B 146.

Thésée. Institue les Oscophories

à l'occasion du retour de son heureuse expéditon contre le Minotaure de Crète, c 272, 273, 275, 276.

Thesmophores. Temple de Cérès Thesmophore à Athènes, où l'on conduisoit le calathus après la descente d'Elcusis, 49. Proserpine et Cérès portoient le nom de Thesmonhores . A 50. Dans les Thesmophorics de Syracuse, on portoit le Myllos, figure de l'organe sexuel des femmes, qui étoit fait avec de la pâte de sesame et du miel. Cette fêtc étoit la même que les Théogamies ou Eugamies. Etymologie de ces noms. Le troisième jour de ces fêtes, comme le troisième jour des noces, s'appcloit Anacalyptérie. C'étoit le jour où on faisoit à la nouvelle mariée des présens qui étoient appelés Anacalyptérics. Jupiter donna à Proserpine la Sicile comme présent d'Anacalyptérie, 2 107 (V. l'art. Cerès). Surrom douné à Bacclus, 2 119. Cérès étoit adorée sous le nom de Thesmophare en Sicile, 2 586.

Thesmophorics. Le jour de ces fètes où les Athéniennes montoient à Eleusis pour aller chercher le ealathus, s'appeloit avodos, jour de la montée; elles portoient sur leur tête les livres sacrés appelés Thesmoi, A 48. Objet et rites des Thesmophories , B 119, 121, 122. Les Thesmophories ont été portées dans le Péloponnèse par les Danaides. Après la conquête des Doriens, ces fêtes ne se conservèrent que chez les Areadiens. Elles furent dans la suite rétablies dans tout le Peloponnese, B 338. Thesmophorion. Temple sur

les bords de l'Illyssus, consacré à Cérès et à Proserpine, 482.

The smothètes. Etoient les six derniers magistrats d'Athènes, c 116.

Thespies, ville de Béotie, avoit une statue de Bacchus, c 333. Thessalie. Culte de Bacchus dans la Thessalie. Ses fêtes celebrées au pied du mont Drios, Le territoire de Lamia fertile en vins, étoit consacré à Bacchus. Médailles de cette ville. Les fables des Titans appartenoient à la Thessalie. Le mont Olympe theatre de leurs exploits, c

442, 443. Thétis et Péléc. Leurs noces décrites par Catulle, 251,

52.

Théurgie. Différence de la Théurgie et de la Théopée. Jamblique défenseur de la Théurgie, initia Julien à ses mystères, \$ 400, 401.

Thiases. Réunions où chaeun contribuoit pour le repas, La troupe qui effebroit les fètes de Bacchas portoit le nom de Thiase. En général les Thiases étoient, chee les Grecs, une assemblée institute pour le culte des dieux. Etymologie de ce mot, e 106, 604.

Thoth ( V. Sothis et Mercure ). Thraces ( V. les art. Sabasaus, Musique, Lycurgue). Le culte de Bacchus a été porté dans la Thrace pa: les Egyptiens. Il y portoit le nom de Sabazius. Détails sur ce culte , & 260, 261; # 445. Culte de Bacchus chez les Agathyrsi, peuple du mont Hémus. A Dionysiopolis. A Maronée. A Adrianopolis. A Périnthe. Fêtes célébrées sur les monts Hémus, Rhodope et Orbelos. Divinités des Thraces, Mars, Bacchus, Diane et Mercure. Bacchus appelé Edonius, à cause des Edoniens, peuple

TOME I.

de Thrace, Les Bacchantes étoient appelées Edonides, Bacchus surnommé Gigon, du promontoire Gigonida et de la ville de Gigonne en Thrace, c 445, 446, 447.

Thriambus , nom de Bacchus , parce qu'en revenant des Indes, il est le premier qui ait recu dans sa patrie les honnears da triomphe, Etymologie de cc mot, c 415, 416. Thriasia, porte d'Athènes, appelée sacrée, par laquelle la procession d'Iacchus sortoit pour se rendre à Eleusis; elle étoit encore appelée porte Dypile, ou porte du Ceramique, A 20. Les initiés rentroicnt d'Elcusis à Athènes par cette même porte, 4 27 28.

Thyades. Réveillent le Licnite à Delphes, « 62. Célèbrent tous les ans sur le at Parnasse les mystères sacrés de Bacchus, « 67.

Thymelé. Autel de Rachus placé dans l'orchestre de l'O déum. On appeloit aussi Thymelé le porte autérieure du Pulpir. no. ou Logeam où éloient assis les musicens et les choristes, qui prenoient le nom de Thymelén (e 2003. Thyoné, nom de Simélé, e 2013. Ce nom fut donné à la terre à cause des fréqueus sacrifices qu'on lui bisoit, et des prémices de fruits qu'on lui offroit, e 317, Bacchus appelé Thyonényà à cause de sa

mère qui portoit ce nom. Quelques-uns ont fait Thyoné nourrice de Bacchus, et non pas sa mère. Autres étymologies dounés à ce suruom de Bacchus, c 412, 413.

Thyrse, funcc dont la pointe dioit cachée par le lierre, a rof. Le thyrse étoit la verge de Bacchus. Il étoit aussi porté par les Bacchantes. Diverres interprétations données à éc symbole. Médailles des empereurs romains reprétant Bacchus uvec le thyrse. Vertu magique attribuée aux thyrses. Yet utyrse charter, le symbole de la tragédie, c 38, 750: Thysia des. prétresses de Provinces de la tragédie, c 38, 750: Thysia des. prétresses de Provinces de la tragédie, c 38, 750: Thysia des. prétresses de Provinces de la tragédie, c 38, 750: Thysia des. prétresses de Provinces de la tragédie, c 38, 750: Thysia des. prétresses de Provinces de la tragédie, c 38, 750: Thysia des. prétresses de Provinces de la contraction de la contrac

serpine, B 436.

Thytha, verge de Bacchus faite de branches et de feuilles de figuier. On a aussi donné ce nom à tout ce qui étoit posé sur les autels de Bacchus et à tout ce qui étoit fait en l'honneur de ce dieu, c 387.
Tigre. Bacchus étoit monté sur

destigres, parce que l'ivresse conduit à la férocité, c (ozlimée de Locres, donne un idécelaire et succincte du système philosophique et religieux des Auciens, dans l'ouvrage intitulé, De l'Ame de monde. Conformité de la doctrine de Timée avec la reli-

gion des Egyptiens, B 27. Timothée, poète, fut puni avec sévérité, pour s'être permis quelqu'altération à l'histoire des divinités d'Eleusis, à l'occasion des jeux publics établis en leur l'honneur à l'Eleusinium de Laconie, B 364.

Titans, Leur combat contre Bacchus Zagréc, 461, 62. Cette fable introduite dans le culte de Bacchus Thébain par Onomacrite, qui a emprunté d'Homère la fable des Titans, 4 64. Cette fable appliquée à l'ancienne théologie des Egyptiens, B 101, 102. La fable des Titans est étrangère aux mystères d'Eleusis. Elle est relative à l'établissement des cultes étrangers dans la Grèce, et aux obstacles qu'avoient éprouvés les ministres de ces dieux. Les Titans étoient, comme les Cabires, non-seulement les ministres des anciens dieux, mais ces dieux eux-mêmes. Les philosophes éclectiques ont voulu faire regarder la guerre des Titans ou des Géans contre Jupiter, comme l'emblème du choc du bon principe contre le mauvais, mais cette idée appartenoit à leur philosophie, et nullement à la religion des mysteres, # 306, 307, 308. Tithrambo , nom d'Isis ven-

geresse des crimes, la même que Brimo, nom de Cérès, considérée comme divinité infernale. La même que Proserpine, Hécate, ou Némésis. C'étoit la lune dans son déclin, on parcourant les signes inférieurs. Etymologie du mot Tithrambo, 8 142, 146. Mystères et orgies de Tithrambo , B 147.

Tivaroum, livre des Indiens qui n'est qu'une liste des noms différens du souverain Etre , # 394.

Tortue, emblême de Cybèle, Attribut d'Atvs . 4 08.

Tragédie. Origine de la tragédie. Eschyle est l'inventeur de la tragédie et de l'art dramatique chez les Grecs, Les spectacles ne furent d'abord dounés à Athènes que dans les fêtes de Bacchus. La tragédie et la comédie restèrent toujours liées à la solennité de ces fêtes. Tous les théâtres ct tous les jeux scéniques lui étoient consacrés, c 161. 167. Dans la suite on donna des représentations dramatiques aux Panathénées et aux Thargelies , c 168 , 169, 170. La tragédie étoit uniquement consacrée à Bacchus, c 195. On avoit à Athènes, pour les auteurs de tragédics, une sorte de vénération qui tenoit du respect religieux, c 195, 196,

Trépied. Prix de la musique et de la danse disputé par les chœurs. Le chorège vainqueur consacroit ces trépieds à Bacchus. Nicias et ses frères avoient donné des trépieds qu'on voyoit rangés dans le temple de Bacchus, c 177, 178. Ce trépied étoit une espèce de cratère qu'on appeloit Lébétas. Il étoit le symholc de la vérité, et il étoit propre à Bacchus à cause de la vérité qui suit l'ivresse. Proverbe des Grecs, c 180. La Lanterne de Démosthène est un monument célèbre de ce genre de prix accordé aux vainqueurs des jeux bachiques. Grand nombre de monumens de cette espèce à Athènes. Il en existe encore un au-dessus de l'endroit où l'on croit que l'Odéon avoit été construit. Un autre monument choragique du même genre ferme encore l'entrée de la grotte que l'on trouve dans le rorber de l'Acropole. c 501, 502, 503.

Tribules. Dans l'Attique chaque tribu avoit ses dieux tribules . qui étoient adorés par chaque Phratrie . indépendamment du culte qui leur étoit rendu en public, c 260, 261.

Triétériques, fêtes propres à Bacchus fils de Sémélé, dien du vin , 4 11, 12, Leur célébrité dans la Grèce a cté une des principales causes pour lesquelles les Grees rapportoient an fils de Sémélé tout ce qui appartenoit au culte des autres Bacchus, c 324. Rites de ces fêtes. Elles se célébroient sur le mont Cithéron , c 326 , 327 ,

328. Elles furent, dit-on, établies par Bacchus à son retour des Indes. Elles ont été supprimées dans des temps postérieurs à Thèbes même, c 328, 329.

Trinité. De la trinité Platonicienne. Des trois hypostases. Cette doctrine étoit celle de l'antiquité. C'est le ternaire de Parménide. Différence entre la doctrine des anciens philosophes sur les trois hypostases et la doctrine des chrétiens sur la trinité, B 458, 459, 460, 461, 462, 463. Triptolème, qui apprit aux mortels à cultiver le bled, avoit le serpent pour symbole, ∡ 123. Compagnon de Baechus et d'Osiris, qui le chargea d'aller enltiver le territoire de l'Attique, B 100, 103, 104. Triptolème, dans le char que lui donna Cerès, alla, par l'ordre de la déesse, repandre ses bienfaits dans tout l'univers, ses attributs, B. 115, 116. Lois établies par Triptolême, 5 120, 121. Traditions sur Triptolême, et ses voyages, B 433.

Trophonius, son satre. On y voyoite temple du bon génie, 4 50. 1l étoit peu floigné de la ville de Lebadée dans la Béotie. Lapport entre le mythe de Lérès et clui de Trophonius, 25-50. Rapports entre Mercure et Trophonius. Trophonius étoit regardé comme une divinité chthonieine, 24 450.

Tutelina, divinité Romaine qui veilloit à la conservation des moissons et des fruits de la terre déjà recueillis, avoit le serpent pour attribut, # 123. Tyrbé. Fête célébrée en l'honneur de Bacchus et de Pan vers l'endroit du mont Lyconé où Tyrban, où l'Erasinus prend sa source, c 345, 431. Typhon (V. Hyes.). Embleme des vents du midi qui dessechent les campagnes d'Egypte et s'opposent à la végétation, 1.105, 106. Principe destructeur, génie du mal, 4 165; c 300. Cause de la sécheresse et de la stérilité, ennemi de l'humidité. La mer étoit pour les Egyptiens Typhon, en ce que ses eaux rendent incultes les terres qu'elles avoisinent. B 13,52, 53. La reine d'Ethiopie qui féconde les entreprises de Typhon est l'emblème des vents du midi qui soufflent de l'Ethiopie et qui desséchent l'Egypte, #53, 54. Isis triomphe de Typhon, mais elle ne le fait pas perir, afin que la sécheresse dont il est le type serve de tempérament à l'humidité, B 128. Typhon est vaincu par Horus qui ne put pas le détruire, mais qui l'enchaîna et qui lui ôta seulement sa force et son activité, B 197.

Tyrrhenicus, peuple de l'Italie chez lequel le culte de Bacchus étoit en grand honneur, c 325. Histoire des corsaires Tyrchénieus. Vengeance que tira Bacchus de lenr perfidie. Decenus furieux ils se précipitèrent dans la mer on ils furent changés en dauphins, c 551, 552, Les Tyrchénieus apprireut, pendant leur séjour dans la Grèce, les religions des Egyptiens, des Phrygiens et des Grecs qu'ils importèrent en Italie, c 470, 471.

U.

Urotal, Bacchus des Arabes. Même dieu que Dusarès autre nom de Bacchus chez les Arabes. Interprétation du mot-Urotal par Bochart. Principe actif et dieu Soleil, 476.

٧.,

Vaissean. Les Egyptiens placoient tous les dieux sur des vaisseaux. Origine de cet usage religieux. Dans le temps de l'inondation du Nil, on promenoit les divinités sur des barques, et elles se rendoient réciproquement visite. Chose simple qu'on a dans la suife appliquée à des idéesmétaphysiques. Les théologiens philosophes l'ont rattachée à leur système suivant lequel le principe humide qu'ils faisoient le père de tous les êtres, étoit répandu dans l'espace celeste, B 55, 56, 57. Les vaisseaux portoient le nom des divinités auxquelles ils étoient consacrés, B 171, ( V. Isis ).

Van Mystique, appelé en Grec λιχνός on langes d'enfant, A 17. En usage dans toutes les cérémonies religieuses, Symbole de l'établissement de l'agriculture, dans les mystères.Embléme de l'abondance des productions de la nature et de la nourriture qu'elles donnent aux hommes. Symbole de la purification des ames. Les anciens plaçoient les nouveaux-nés sur un van, pour attirer sur eux des augures favorables, 4 28, 20, 30. Le van Mystique appartenoit à la purification par l'air, qui se faisoit par la ventilation, 4.37.

Venus (V.les art. Nuit, Athyr). Le nom de Vénus ne fut connu des Egyptiens qu'après la conquête des Grees, A 169. La ciste parure caractéristique de Vénns Uranie. Temple de Vénus Cybèle en Phrygie. La planète de Vénus fut souvent appelée astre de la mère des dieux, 1 279. Vénus étoit adorée à Rome sous le nom de Libitine nom qui convient à Proserpine comme déesse des enfers et présidant aux funérailles. Il v avoit à Delphes une statue de Vénus Epithymbia auprès de laquelle on appeloit les morts aux libations. Vénus étoit dans les enfers, comme force génératrice de la nature qui est ré-

pandue partout. 4 345. Vénus née dans les caux de l'Océan, du sang d'Uranus. Cette fable paroît postérieure à Homère. Suivant Varron, une semenee ignée étant tombée du ciel dans la mer. Vénus naquit de l'écume par la combinaison du feu et de l'eau, emblême de l'union de ces deux élémens, qui selon plusieurs philosophes a tout produit. Leurs emblèmes étoient portés devant les maries, 4 348. Astarté futplacée a près sa mort dans la planète de Vénus, A 165, ( V. l'art, Lune ). Vénus étoit une divinité cabirique, l'antre de Zérinthe lui étoit consacré, B 156. Elle présidoit à la navigation, B 448, 449. Statue de Vénus à Chypre à laquelle on a attribué les deux sexes. Macrobe est le premier qui ait répandu cette opinion erronée. Sacrifices faits à cette déesse par les hommes avec des vêtemens de femme et par les femines avec des vêtemens d'homme. Cet usage tiroit son origine de la coutume des Parthes qui donnoient à la lune un nom masculin, c 302, 304. L'allégorie de Vénus, compagne du dieu du vin, a été appliquée à la doctrine des mysteres, c 406, 407.On sacrifioit à Vénus et à Bacchus en commun. Vénus déesse parèdre de Bacchus, c 465, 466. Vérités primitives. Leur certitude, B 463, 469.

Vichnou, est représenté enfant comme Horus et labehus. Il est posé sur une fleur, comme Horus sur le lotos, B 198. Présidoit à l'élément de l'eau, C 423.

Vierge. Le signe de la Vierge étoit consacré à Cérès, B

Vin. La religion des Egyptiens inspiroit l'horreur pour le vin. Ils ne commencèrent d'en boire que sous le règne de Psamméticus; auparavant ils ne l'employoient pas même dans les libations. Ces préceptes étoient commnns à les prêtres et à tous les philosophes de l'Orient. Ils furent adoptés par les Manichéens et les Gnostiques, par les anciens Arabes, par Mahomet et par les Brachmanes de l'Inde. Ils furent adoptés sans restriction par Pythagore. Canton d'Egypte appelé Marcote, célèbre par ses vins. Le vin de palmier, boisson ordinaire des Orientaux, servoit aux embaumemens en Egypte, B 431, 432, 433.

Voie saerée, chemin par lequel les iuitiés d'Eleusis se rendoient à Eleusis, 2 20. Sur la voie saerée il y avoit un temple des divinités d'Eleusis proche le figuier saeré, 8,555. Vuleain, le même que Phta, dieu des Egyptiens. Dieu du feu. Le même que l'Amour fils de la Noit, 2172, 175. L'île de Lemnos lui étoit conserée, 2111. Etoit un des principaux Cabires, 4221, 222. Il avoit eules faveurs de Cybéle. Le forceps qui appartenoit à Vuicain, appartenoit aussi à Atys. Vuleain se distinguottaussi par le piléus, honnet phrygien, 4 387, Les Grees avoient avili la divinité de Vuleain, comme ils l'avoient fait de la plupart des dieux d'Egypte, 9 425.

x.

Xénocrate, de Chalcédoine, dissiple de Leucippe et de Pyrrhon, ne s'occupit de théologie que comme d'un objet secondaire et d'après les principes de s's secte, suivant laquelle il n'y avoit rien de certain, a 93. Xénocrate le plus celèbre et le plus ancien des dissiples de Platon. Victoire qu'il remporta à la fête des conges. Comparé à Silene, c 569 ( V. 38/zer.)

z.

Zacinthe. On mêloit du plâtre de Zacinthe cuit au four avec le vin, pour lui ôter sa rudesse, c 521. L'île de Zacinthe fertile en vins. Médailles de Zacinthe représentant Bacchus, c 458.

Zagrée, nom de Bacchus, pou-

voir générateur, 4 14, 57. Fils du serpent et de Proserpine. Son histoire. Variétés de cette fable. Ses diverses interprétations. Appliquée au dieu du vin. Appartenoit au Bacchus des mystères. Interprétation par Plutarque de la fable de Zagrée, considéré comme force reproductive de la nature. Identité de Bacchus et d'Apollon d'après l'interprétation de Plutarque, Le mont Parnasse consacré à Apollon et à Bacchus, Le culte de ces deux divinités y étoit établi. Les antres bachiques et l'oracle de Delphes leur étoient communs. Preuves de l'ideutité de Bacchus et d'Apollon. Apollon soleil supérieur, Bacchus soleil inférieur. Culte de Bacchus dieu soleil, à Sylmisse dans la Thrace. Lc nom de Comaios commun à Apollon et à Bacchus, adorés sous ce nom par les habitaus de Naucrate ( V. Apollon , Dithyrambes ) , 4 61 et suiv. Etymologie du mot Zagrée, considéré comme divinité infernale, 4 83, 84.

Zérinthe, antre dans la Samothrace où se faisoient les cérémonies mystéricuses des Cabires. Consacré à Hécate et à Vénus comme divinités Cabiriques, 4 200.

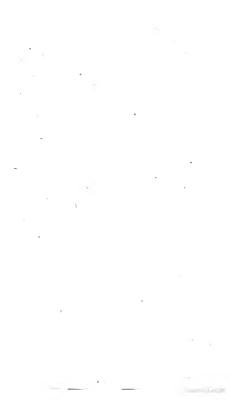

11.4.60

## RECHERCHES

SUB

## LE CULTE DE BACCHUS.

## QUESTION

PROPOSÉE PAR L'ACADÉMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Rechercher quelles étoient dans les différentes villes de la Grèce, cet particulièrement à Abbens, les différentes étées de Bacchus, fince le nombre de ces fêtes, et indiquer les lieux situés, soit dans la ville, soit hors la ville, où elles étoient étélebrées; et les diverses époques de l'année auxquelles élles appartenoient, distinguer les rites particuliers à chacune de ces fêtes, et détermines spécialement ceux qui faisoient partie des cérémonies mystiques.

Les historiens de l'antiquité nous apprennent que les premiers habitans de la Grèce étoient des sauvages, occupés uniquement du besoin de pourvoir a leur subsistance, et ne s'élevant pas au-dela du petit nombre d'idées que ce besoin suppose. Errans, sans connoissances, sans habitations fixes, sans subsistances assurées, toujours dans la nécessité de g'en procurer, exclusivement occupés de ce soin, n'ayant des lors aucune idée de beauté, d'ordre, d'harmonie, les peuples sauvages n'élèvent pas leurs regards Tone I.

au-dessus des choses sensibles qui sont placées sous leurs yeux, et qui sont nécessaires à leur subsistance; leur culte religieux prend sa source principalement dans la joie, le plaisir et la reconnoissance que leur in s, ire l'objet avec lequel ils satisfont leurs besoins physiques.

« t on ; l'homme regarda les germes qu'il voyoit se « reproduire sans cesse, comme autant de divinités

« bienfaisantes, desquelles il tiroit l'unique moyen « d'entretenir sa viu et de perpétuer son espèce (1).»

C'est ainsi que les Pélasges n'avoient d'autres dieux que les grands arbres qui les nourrissoient, les fontaines, les fleuves, les montagnes et divers autres corps terrestres et inanimés qui leur étoient utiles ou salutaires. Les vieux chênes de Dodone dont le culte se perd dans la nuit des temps, confirment cette tradition. On retrouve le même culte dans l'histoire des premiers âges de toutes les nations de la terre.

Les premiers Grees, ainsi que tous les peuples sauges, adoroient donc les objets qui les environnoient, comme dépositaires des forces qui avoient une grande influence sur leur existence: ces dieux faisant, pour ainsi dire, partie de leur intérieur, ils pouvoient facilement les distinguer et ils ne leur donnoient aucun nom <sup>(2)</sup>. Ils n'avoient non plus

<sup>(1)</sup> Sanchon. apud Euseb., 1, 10.=(2) Herod. lib. 2, cap. 52.

construit en leur honneur, ni consacré à leur culte aucun édifice. Ils les adoroient en plein air, dans un lieu soleunel et découvert, qu'ils appeloient temple. N'ayant aucune idée de l'être suprême, ils n'employoient pas de prêtres et ne faisoient ni vœux ni prières. Leur culte se bornoit à la danse, au chant, et aux mouvemens d'une joie immodérée.

Cette religion étoit conforme aux mœurs et aux sensations des hommes grossiers de ces temps. Les sentimens, les affections, les grands mouvemens del'ame, se manifestent chez les peuples sauvages ou barbares, par certaines postures du corps, par son action, par leurs gestes, par les mouvemens de leurs têtes, par leurs sauts et leurs bonds ; et s'ils rompent le silence. ces mêmes sentimens se manifestent par des exclamations, par des sons discordans, par des éclats de voix qui se font entendre à différens intervalles ; il n'est donc pas étonnant que les sants, la danse, et les hurlemens dont on a fait ensuite des invocations aux dieux, aient fait une partie essentielle de toutes les anciennes religions. A leurs danses et à leurs chants . les Pélasges joignirent les flûtes, les tambours, et d'autres instrumens, dont le son rauque, aigu, excitoit leurs sens, et portoit la joie dont ils étoient animés à un point d'exaltation qui les mettoit hors d'eux-mêmes. Tout contribuoit à ce délire . l'agitation continuelle et rapide du corps , la rotation de la tête, les cris immodérés.

Ce qui d'abord n'avoit été pratiqué que d'après l'impulsion de la nature et au milieu de la joie publique, acquit par son ancienneté même, de l'antorité et de la sainteté, de manière que dans des temps plus modernes, et quoique la civilisation eut fait des progrès, on admit, comme faisant partie de la religion, la folie des hommes grossiers des premiers âges. A la vérité, les progrès naturels à l'esprit humain ennoblirent ce culte; on lui donna plus d'appareil et de splendeur; les cérémonies publiques et privées, les pompes, les fêtes présentèrent plus d'éclat, et curent plus de décence. Cependant on conserva les anciens rites avec scrupule ; car tout ce qui est ancien a une grande importance parmi les hommes. Les opinions religieuses différentes suivant les hommes, les temps, et les lieux, furent mises à l'ombre de ces rites ; ces folies même concilièrent un grand respect aux religions et aux fêtes solennelles, puisqu'elles avoient la faculté de jeter, pour ainsi dire, l'homme hors de sa nature, et de lui aliéner l'esprit. (1)

Ce culte antique, et celui qui est né postérieurement d'une meilleure philosophie, ont fait le fonds commun de toutes les religions anciennes qui reçurent un grand nombre de changemens par la succession

O Cétoit une opinion des anciens, que les hommes, doués de la raison pour se conduire, n'en étoient écartés que par un pouvoir surraturel. La raison s'annonce par la suite du discours, par la liaison des idées: dès que cette liaison étoit rompue, on croyoit que l'intelligence divine agissoit à la place de la raison ; ainsi tous ceux qui ne savoient ce qu'ils dissionte floient inspirés; c'est par une suite du même principe que, chez les Turcs, les fous sout encore regardés comme des saints. (Builly, Essai sur les Publes, l. 1, p. 161.)

des temps, et par l'introduction des cultes étrangers; mais ces interpolations, quoique dues à des causes diverses, n'ont pu changer entièrement la nature des religions du premier âge. Ç'a été sans doute une grande révolution dans l'histoire de l'esprit humain, que la religion ait été appelée des simples rites et des cérémonies extérieures aux contemplations spirituelles, à la doctrine religieuse et aux principes de piété; mais la religion, chez les Grecs, a conservé ess anciens rites et son premier esprit qui en ont fait, dans tous les temps, la principale partie, et le caractère qui leur étoit propre est toujours resté le même.

C'est plus particulièrement dans le mythe de Bacchus que l'on retrouve cet esprit des premiers âges. Il n'est aucune fable qui présente des rites plus reculés, et qui ait, pour ainsi dire, une physionomie plus antique; il n'en est aucune où le mélange des cérémonies et des divinités particulières aux Pélasges, avec les fibles étrangères apportées dans la Grèce, soit plus palpable.

Pour bien connoître tout l'amas de fables qui composent le mythe de Bacchus, il faudroit ponvoir distinguer les parties de ce mythe qui appartiennent aux religions primitives des Grees, celles qui ont été apportées des pays étrangers, les peuples divers où elles out été puisées, les époques différentes de leur introduction dans la Gréee, les diverses modifications qu'elles ont reçues du caractère, des mœurs, de la position des colons, et des Grees indigênes: il faudroit connoître les parties de ce mythe,

qui ont été adoptées d'après des opinions nouvellement établies par les poètes ou les philosophes, celles dues aux superstitions du vulsaire, aux fourberies des prêtres, et aux réveries des nouveaux Platoniciens et des nouveaux Pythagoriciens, les nombreux accroissemens qu'elles ont reçus de la science de siècles plus éclairés, et de la philosophie des époques plus récentes; mais le défaut de monumens rend cette tàche impossible à rempir, et l'étude la plus opiniatre de l'origine de ces fables, de leurs vicissitudes, conduiroit à peine à oser proposer quelques doutes.

Aussi l'académie, bien convaincue que dans l'état actuel de nos comnoissances historiques, on ne peut fixer la nature si multiple et si variée des fables, n'a pas pense à porter la lumière daus cette muit profonde: sachant qu'il est peu de sujets où l'imagination abandonnée à elle-même, s'égare avec autant de facilité que dans les discussions mythologiques, l'académie a seulement imposé la loi-de rassembler tout ce que l'antiquité nous a transmis de positif sur le culte de Bacelus, pour ne marcher dans cette route incertaine, qu'éclairé par le flambeau de l'histoire.

Lorsque les colouies étrangères apporterent aux sauvages de la Grèce le bienfait de l'agriculture, cette heureuse innovation améliora leur existence; le blé et le vinsont le meilleur produit de la culture des terres, cesontles fruits les plus nécessaires et les plus agréables à l'homme. Les Grecs adorèrent les symboles de ces productions dans Cérès et dans Bacehus, et ils requent les idées qui leur étoient apportées par les colons sur ce nouveau culte, avec d'autant plus de

facilité, qu'elles avoient la même source que leurs anciens rites, la reconnoissance envers les objets qui leur donnoient la nourriture. L'état de civilisation fut la suite nécessaire de l'établissement de l'agriculture; les fêtes de Bacehus eurent d'abord pour objet de rappeler à la mémoire le premier des arts ; elles présentèrent ensuite le symbole du passage de la vic sauvage à une meilleure vic, à la vic civilisée : mais si dans le principe le mythe de Bacelius tint moins aux mythes philosophiques qu'à cette classe innombrable de fables qui avoient pour objet l'établissement des arts, il s'est dans la suite enrichi de toutes les additions que durent amener les progrèsde la civilisation et la propagation des lumières. Ce mythe, plus qu'aueun autre, réunit donc une foule d'objets qui n'ont pas été amalgamés par une tendance naturelle et réciproque; leurs sources diverses ontété, pour ainsi dire, amenées et rapprochées par le hasard; cependant, réunis par une chaîne ingénicuse, leur liaison présente un tout homogène, Les parties de ce tout, examinées séparément, sont fort étrangères les unes aux autres, mais agglomérées, pour ainsi dire, sous un même type, elles paroissent sortir d'une source commune, et en effet l'on ne sauroit mer que, vues dans leur ensemble, elles presentent le mythe de Bacchus comme le symbole de la force reproductive de la nature. Bacchus est cette force même qui a été réalisée aux yeux des hommes par une personne, ou si l'on veut, par un Dien, création parfaitement dans la nature de l'esprit humain. Ainsi, Bacchus renferme toutes les

choses sur lesquelles agit immédiatement cette force reproductive, la culture des champs, celle des esprits, le génie des inventions; de là, les rites relatifs aux fêtes, aux mystères, aux pompes qui distinguent ce mythe; de là, tout ce qui tient à l'instruction, aux arts, aux sciences qui en font également partie, tels que les choeirs, les drames, la danse, la musique et toutes les institutions bachiques : c'est ainsi que Cérès, inventrice de l'agriculture, et Mercure, génie de l'invention, dieu de l'éloquence et des lettres, font partie de ce mythe.

Mais si dans la fable de Bacchus , et dans les mystères qui l'accompagnent, on remarque le désir manifeste d'envelopper, sous le voile de la religion, les idées sur la nature ; si évidemment on a voulu faire de ce mythe le symbole de la nature procréatrice et génératrice, ces idées métaphysiques ne peuvent appartenir aux hommes grossiers des premiers âges. Une règle de critique extrêmement importante dans les discussions mythologiques, c'est de n'admettre que les idées religieuses qui sont conformes au caractère et à l'état de civilisation des peuples; or, peut-on prêter des idées métaphysiques à des hommes grossiers, encore dans les ténèbres de la barbarie, qui n'obéissent à d'autre impulsion qu'à celle de leurs besoins physiques. Les religions des Grecs des premiers temps ne consistoient que dans des cérémonies extérieures, extrêmement simples. La création du symbole de la force reproductive de la nature, sous le nom de Bacchus, appartient done à un siècle plus éclairé; il ne faut

pas croire cependant que pour l'établissement du symbole de la force reproductive sous le nom de Bacchus, il ait fallu que la civilisation et les lumières fussent parvenues à un haut point de perfection. Il seroit naturel de penser sans doute, que l'attention des premiers observateurs ne s'est pas portée d'abord sur ces idées métaphysiques, et qu'elle s'est fixée sur des sciences d'une utilité plus analogue aux besoins des états et au bonheur des individus. La médecine, la morale, l'économie publique et privée, l'éloquence, les sciences mathématiques et physiques, le perfectionnement des métiers, les progrès des arts, devroient, à ce qu'il semble, avoir fait l'objet des premières recherches, puisque ces sciences tendent à améliorer notre existence. Cependant l'histoire nous apprend que les premiers philosophes ont négligé toutes ces connoissances, et se sont appliqués aux recherches, si difficiles, si abstruses, si inutiles sur l'origine des choses, sur la nature des dieux, sur leur classification, sur l'ame universelle du monde, sur les causes des grands phénomènes de la nature. La morale elle-même n'a commencé à être cultivée comme science chez les Grecs que du temps de Socrate. Quelque étrange que paroisse cette marche de l'esprit humain, elle est cependant naturelle, en ce qu'elle tient à notre caractère et à notre organisation morale; notre imagination nous porte toujours au-delà des bornes qui nous sont imposées par nos sens et nos facultés; notre amourpropre s'en irrite, notre curiosité veut en triomplier; cette investigation est le fruit de l'inquiétude qui

ne nous permet jamais de consentir à ignorer ce qu'il ne nous est pas permis de connoître, passion qui ne peut être modifiée que par l'instruction et les lumières, compagnes inséparables du bon sens. Aussi voit-on que tous les peuples se sont d'abord occupés de ces recherches impénétrables auxquelles s'étoient livrés les premiers philosophes grecs ; et même après la destruction de l'empire romain, lorsque les artset les sciences s'éteignoient entièrement, les connoissances les plus inutiles, les subtilités les plus vaines, surtout celles qui avoient occupé les premiers plulosophes , survécurent à la destruction générale. Ces exemples démontrent combien il est dangereux d'abandonner le flambeau de l'histoire, et de se livrer à des conjectures , même à celles qui paroissent les plus raisonnables, lorsqu'elles ne reposent sur aucune base.

Quelle que soit l'époque où le symbole de la force reproductive fut créé sous le nom de Bacchus, il n'est pas moius vrai que dans l'état actuel, ce mythe présente le pouvoir générateur; c'est là son type commun, soit qu'on le considère dans sa généralité comme dans les mystères d'Eleusis, ou dans ses applications particulières comme dans les fables du dieu du vin, du dieu des fruits, etc.

Je m'étois d'abord proposé de présenter Bacchus sous chacuit de ces aspects: cu premier lieu, sous celui du pouvoir générateur embrassant la nature entière, ct ensuite dans chacune de ses applications; mais une étude plus approfondie m'a convaineu que l'exécution de ce plan étoit impossible. Il y a dans toutes ces fables une inextricable confusion. Toutes celles qui ont formé le mythe du pouvoir générateur, out été étendues à chacune de ses applications particulières; c'est ainsi que le mythe de Baechus Thébain a fini par embrasser toutes ces fables, de quelque nature qu'elles fuseaut, lors même qu'elles lui étoient le plus étrangères; d'ailleurs, ce plan n'eut pas répondu peut-être à la sagesse des vues de l'académie qui demande simplement la recherche des faits, et qui laisse à en tirer les conséquences.

J'ai divisé les fables et les fêtes de Bacchus en deux parties principales: 1º celles relativesau culte d'Eleusis, qui lui sont communes avec Cérès; 2° celles partieulières à Bacchus. Ces dernières ont été divisées en deux sections, les Dionysiaques et les Triétériques.

Quoiqu'on retrouve dans chaeune de ees trois parties les rites et les fables qui appartiennent aux deux autres, cependant chaeune d'elles a un cachet qui lui est propre. La première, celle relative au mythe de Bacchus dans les mystères d'Eleusis, a principalement pour objet le symbole de l'établissement de l'agriculture, et du pouvoir générateur pris dans sa généralité; les Dionysiaques, tout en présentant les mêmes rites que les Eleusiniennes, sous le rapport de l'agriculture et du pouvoir générateur, et que les Triétériques dans les applications particulières de ee pouvoir aux productions terrestres, appartiennent plus partieulièrement à la culture de l'esprit et au génie des inventions. Enfin, les Triétériques sont les fêtes de Bacchus, fils de Sémélé, c'est le mythe de Bacchus gree, du pouvoir générateur dans ses applications particulières au vin , aux fruits, etc. Je placerai dans chacune de ces parties les différens noms de Bacchus; chaque rite, chaque fête, chaque mystère, chaque fait, viendra naturellement se ranger sous chacun de ces noms, comme sous autant de bannières, qui serviront à le faire connoître. Les noms renferment nécessairement les attributs des choses , qui rerum nomina norit , etiam ipsas res facile pernoscet, dit Platon dans le Gorgias. Suivant Epictète, Socrate appeloit nominum contemplationem eruditionis principium.

J'ai cherché la vérité avec bonne foi, et sans m'être fait d'avance aucun système particulier ; j'ai rencontréfréquemment des ténèbres; mais peut-on proposer autre chose que des doutes dans un sujet dont l'obscurité doit être impénétrable pour nous, puisque le secret étoit imposé aux Grecs, sous peine de mort?

# PREMIÈRE PARTIE.

## CULTE

## DE BACCHUS ÉLEUSINIEN.

Le mythe de Bacchus est, en quelque sorte, le complément de celui de Cérès ; jamais leurs mystères ne furent séparés. Pindare nomme Bacchus l'assesseur de Cérès, le Parèdre de Déméter (\*\*); Strabon l'appelle le conducteur des mystères, le génie de Cérès (\*\*). A Athènes et à Rome, Bacchus et Cérès (\*\*). A Athènes et à Rome, Bacchus et Cérès toient honorés dans le même temple (\*\*). C'est dans le temple de Cérès, à Rome, que le vainqueur de la Grèce, L. Mummius, déposa le tableau d'Aristide de Thèbes, contemporain d'Alexandre, représentant Bacchus (\*\*). Une ancienne inscription réunit leur culte (\*\*). Nonnus appelle ces divinités Eleusinennes. Servius dit que Virgile leur a fait, au commencement de ses Géorgiques, une invocation commencement de ses Géorgiques, une invocation com-

(1) Pind. Isthm. VII, v. 3, 4,=(2) Strab. ib. 10, p. 468.=(3) Tit. Liv. lib. 3, cap. 55.=(4) Plin. Hist. nat., lib. 35, cap. 4.— Strab. lib. 8, cap. 7.

<sup>(\*)</sup> Cereri frugiferæ et Libero patri consenti sacrum.

mune, parce que leurs temples étoient communs, et que leurs fêtes étoient les mêmes <sup>ω</sup>. Cérès étoit le principe passif. Elle représentoit la terre dans le sein de laquelle tout reçoit les premiers principes de la viu, et on lui donnoit le nom de mère, demeter. Bacchasétoitle principe actif, ou le pouvoir générateur. Il représentoit les influences célestes, et cette force motrice répandue dans toute la nature, qui vivifie les germes.

Dans celles des traditions d'Eleusis qui appartenoient plus particulièrement aux religions helléniques, Bacchus étoit fils de Jupiter et de Cérès; c'étoit comme fils de Cérès que ce Dieu étoit adoré par les Romains qui avoient conservé les anciennes traditions grecques (2): ainsi Jupiter étoit, dans les religions helléniques, l'emblème du pouvoir générateur, tandis que Bacchus n'étoit que l'emblème du produit, du résultat des opérations de ce pouvoir; et sous ce rapport , il étoit adoré dans les mystères , sous le nom de Bacchus Iacchus. Mais la mythologie orientale, et particulièrement les religions pluygiennes, étant adoptées dans les mystères d'Eleusis. le même dieu Bacchus y fut adoré sous deux rapports, et comme produit du principe fécondant, et comme pouvoir générateur. Ce dernier caractère est celui de Bacchus Zagrée, de Bacchus Sabazius, de Baeehus Eubule, en un mot du fils du serpent

<sup>(</sup>i) Simul Cererem et Liberum posuit, quia eis templa simul posita sunt et ludi eduntur. (Servius ad Georg., lib. 2, 7.) = (i) Cicer. de Nat. deor., lib. 2, cap. 4.

qui joue un si grand rôle dans les mystères d'Éleusis; ce Fils du serpent y étoit considéré d'abord comme la force reproductive de la nature; en second lieu, comme Eubule ou germe caché du principe fécondant, il est son propre fils, sous le nom d'Iacchus.

C'est ainsi que dans la mythologie égyptienne. Osiris étoit le père d'Orus, et cependant l'un et l'autre étoient le Bacchus des mystères, Suivant cette doctrine des Egyptiens, qui avoit servi de base aux mystères d'Éleusis, Osiris ou Baechus, étoit la force reproductive de la nature; Isis étoit la substance qui en recevoit les influences, et Orus, le même que Bacchus Iacchus, étoit cette force reproductive réalisée, ou si l'on veut, l'effet qui résultoit de l'opération de l'un et de l'autre (1). La doctrine de Platon étoit fondée sur ce système. Suivant lui, la nature étoit composée de trois êtres ; la substance intelligente , la matière et le produit de ces deux causes. C'est ce qui composoit son triangle; la perpendiculaire désignoit la nature mâle ; la base , la substance femelle, et la sous-tendante le produit des deux. Bacchus pouvoit donc devenir son propre fils, en le considérant comme l'une des deux espèces d'êtres qui composent la nature entière. D'ailleurs les anciens employoient souvent cette manière de parler dans le langage allégorique, comme l'exprime ce passage de Julius Firmicus Maternus, où il dit à l'Etre suprême : Tu es également le père et la mère de toutes choses, tu es à toi-même le père et le fils..

<sup>(1)</sup> Plut, de Isid. et Osir,

## PREMIÈRE SECTION.

## CULTE DE BACCHUS IACCHUS.

#### CHAPITRE PREMIER.

§ 1. Étymologie du mot Iacchus.

§ 2. Les Icades ou le sixième jour des mystères consacré à Incchus.

§ 5. Procession d'Incchus. — Rhétes de Cérès et Proserpine. — Pertification dans le Rhéte de Proserpine. — Marche de la Procession. La Porte sacrée et la Voie sacrée. La Maison de Polytion. Le temple de Bacchus Cyamite. Le Figuier sacré. Le Pont du Céphyse. Les Géphyrimes.

§ 4. Objets mystérieux qui étoient portés dans la procession d'acchus. Le Van mystique, symbole de la purification. Trois espèces de purification par l'air, par l'eau et par le feu. — Le Calatins. — Les Cistes.

## § I. Étymologie du mot Iacchus.

Le nom d'Iacchus prouve la vérité de cette théorie; çar, suivant Bochart, il signifie proprement, dans les langues orientales, un enfant à la mamelle <sup>10</sup>. On trouve dans Suidas la même définition <sup>20</sup>. Sophocle nous représente le jeune dieu sur le sein de Cérès éleusinienne <sup>10</sup>. Lucrèce donne à Cérès l'épi-

<sup>(</sup>i) Bochart., Geogr. sacr., lib. I, cap. 18. = (2) Suidas, v. iακχος. = (3) Sophoc., Antigon., v. 132.

thète de Mammosa. Orphée cité par saint Clément d'Alexandrie <sup>10</sup>, et Suidas appellent Iacchus, infaîns mammis sive uberibus Cereris admotus <sup>10</sup>. Suivant les traditions athéniennes, Cérès allaitoit Iacchus, lorsqu'elle aborda dans l'Attique, allant à la recherche de Proserpine. On trouve Cérès allaitant Iacchus, sur un grand nombre de monumens anciens <sup>10</sup>. Iacchus étoit appelé ×ωρος, nom que les Grees donnoient aux dieux enfans <sup>10</sup>: Démétrius étoit aussi, par la même raison, un surnom de Bacchus <sup>10</sup>. Cérès étoit appelée ×ωνρότρορος, qui nourrit des enfans. Elle a été représentée avec deux enfans qui tiennent une corne d'abondance, et qui sont placés chacun auprès d'une de ses mamelles.

Bochart donne le van mystique d'Iacchus, comme une preuve de la vérité de cette interprétation. Car ce van est appelé en grec Λέωνε; ce mot ne signifie pas seulement un van, mais des langes d'enfans. Suivant Hesychius <sup>30</sup>, l'épithète de Lichnites donné à Bacchus, venoit de Λέωνε, langes d'enfans. Dans Plymne à Jupiter <sup>40</sup> par Callimaque, Adrastée enveloppe Jupiter dans les langes (Λέωνε) d'or après sa naissance. Aratus en dit autant de Mercure <sup>50</sup>. Un

TOME I.

Lacret., Ib. IV, v. 162. = <sup>60</sup> S. Clem. Alex., Prorept.
 Suidas, Loc. cit. = <sup>60</sup> Wrieles!, Mon. ined., T. I, p. 28;
 71. = <sup>60</sup> Salm. al Inser. her. attic. et Reg. de ann. climiet.
 p. 566, 567—Sainte-Croix, Mystères du pagan., T. I, p. 199.
 90 Sainte-Croix, ibid., p. 200. = <sup>60</sup> Heystelmis, v. Arvières.
 90 Callim., in Jov. hymn., ver. 48. = <sup>60</sup> Aratus, Phenom., v. 268.

ancien glossaire rend le mot de Aíxvo; par celui de cânabulum; Servius observe que le Aíxvo; est le van sur lequel, chez les anciens, les mères avoient contume de placer leurs enfans lorsqu'ils avoient cessé de teter ""; mais le van mystique avoit hien d'autres significations dans les mystères d'Eleusis, comme nous le verrons dans la suite (a).

§ II. Les Icades, ou le sixième jour des mystères, consacré à Iacchus.

Le sixième jour des fêtes Eleusiniennes étoit le plus célèbre; il étoit spécialement consacré à lacchus; c'étoit le vingt du mois boedromion <sup>60</sup>, les mystères commençoient le 15 de ce mois (b).

On appeloit Icades, ce sixième jour des fêtes Eleusiniennes, auxquelles les enfans illégitimes, ni les étrangers, ne pouvoient assister : « Quelle honte, « dit le chœur dans la tragédie d'Ion <sup>(n)</sup>, pour le

- « Dieu qu'Athènes honore par des hymnes saints, si
- « ce jeune inconnu (Ion) se mêle à ses mystères, « s'il voit briller le flambeau des Icades, près des
- « sources pures où l'on célèbre les danses sacrées,
- a l'ombre de ces nuits solennelles, où l'Ether ra-
- « dieux, sorti du sein de Jupiter, conduit le chœur « brillant des astres lumineux! »

Le mot Icades vient du terme grec exxost, vingt. Eixades étoit proprement la vingtième lune, ou le

<sup>(1)</sup> Ennius - Etymol. magn. = (2) Schol. Aristoph, Ran. ad v 526. = (3) Enripid Ion, v. 1074.

vingtième jour du mois, d'où les Epicuriens ont été appelés Eixzéiçai, parce que le vingtième jour de chaque mois étoit un jour solennel, où ils célébroient la naissance de leur maître.

Les Athéniens donnèrent le nom d'Icades à toute la fête d'Eleusis, en raison de la solennité d'Iacchus. <sup>(1)</sup>

#### § III. Procession d'Iacchus.

Le jour des Icades , Cérès et Iacquus étoient placés sur des siéges magnifiques; on portoit en cérémonie , au bruit de l'airain sonnant <sup>60</sup>, une statue d'Iacchus , couronné de myrte et tenant un flambeau à la main <sup>60</sup>. Cette pompe sacrée, après être partie de l'Elcusinium s'arretoit au Céramique <sup>60</sup>, près l'autel d'Eudanemus, et près d'autres monumens , jusqu'a ce qu'elle arrivât à l'Anactorum, ou temple d'Elcusis , après avoir parcouru treize milles de chemin.

L'Iacchagogue, un des ministres intérieurs des mystères d'Eleusis, étoit chargé de la conduite des mystes, qui étoient couronnés de myrte, comme la statue du dieu, et il présidoit aux chants en l'honneur d'Iacchus. (6)

La multitude qui portoit Iacchus, faisoit des ablutions, et se purifioit dans les caux du Rhete de

<sup>(1)</sup> Aristoph. Nub., v. 16. = (2) Velleius Patercelus, lib. I, cap. 4. = (3) Aristoph., Ran., v. 343. = (4) Schol. Aristoph. Ran. ad, v. 402. = (5) Pollux, lib. I, p. 35.

Proserpine. Il y avoit proche Eleusis deux ruisseaux, appeles Rhètes Prires, l'un étoit consacré à Cérès, et l'autre à Proserpine : celui de Cérès couloit à la mer, celui de Proserpine couloit vers la ville. On trouvoit ces ruisseaux, dont les eaux étoient courantes, mais salées, avant de traverser le Céphise; Pausanias croit que c'étoit de l'eau de la mer <sup>(1)</sup>. Les Rhètes étant consacrés aux divinités d'Eleusis, les prêtres seuls y pouvoient pêcher; ils formoient anciennement la limite entre le pays des Eleusiniens et le reste de l'Attique.

La porte d'Athènes, par laquelle la procession des initiés sortoit pour se rendre au temple d'Eleusis, s'appeloit iɛpā, sacrée, ou, suivant l'usage des Athèniens, qui aimoient le pluriel, ispai πώλαι, pyles sacrées.

- Cette porte s'appela aussi Thriasia, et ensuite Dypile<sup>(2)</sup>. Elle étoit dans le voisinage du Céramique; c'est pourquoi on lui donnoit le nom de céramique.

Le chemin par lequel les initiés se rendoient à Eleusis, s'appeloit la voie sacrée. (3)

On trouvoit sur la voie sacrée un grand nombre de monumens qui, pour la plupart, avoient quelques rapports avec les mystères d'Eleusis. (1)

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Fousanias, jib. 1, cap. 38. = <sup>60</sup> Plut. Vit. Pericl. = <sup>60</sup> Elyndo, magn—Suidas, V. ispɨ öös, = <sup>60</sup> Polémon avoit fait um livre particulier pour décrire cette voie (Harpore. in Voc. ispɨ öös,). Sons doute il faisoit comoditre dans cet ouvrage l'état des lieux, avant le ravage de l'Attique par Sylla. (Sainte-Croix, Recherches sur les Mysteres, T.1, p. 1/2.)

Près des portes thriasiennes ou remarquoit le monument consacré à la mémoire du héraut Anthémocrite, qui fut tué par les Mégariens, auxquels les Athéniens avoient euvoyé ce héraut, leur dire de ne plus cultiver à l'avenir le terrain consacré aux grandes déesses (c).

Depuis les portes d'Athènes jusqu'au Céranique, régnoient quelques portiques, dont l'un rensermoit la maison de Polytion "0, où Alcibiade et quelques Athènicns d'un rang distingué, furent accusés d'avoir parodié les mystères d'Eleusis. Elle fut dans la suite consacrée à Baechus Melpomémus, lorsqu'Alcibiade eut la noble audace de rétablir la procession d'Iacchus, expédition brillante dont Plutarque nous a conservé ce récit:

Pendant la guerre du Péloponnèse, les Lacédémoniens s'étant emparés de Dévelie, qu'ils avoient fortifiée, et étant maîtres des chemins qui conduisoient à Eleusis, la procession solennelle qu'on avoit été obligé de conduire par mer, n'avoit' pu être faite avec la pompe ordinaire; on fut force d'omettre les sacrifices, les danses, et les autres cérémonies jusqu'alors pratiquées. Alcibiade qui étoit revenu à Athènes la première année de la quatrevingt-treizième Olympiade (407 ans avant J. C.), voulant dissiper les soupçons d'impiété qu'avoit laissés dans l'esprit du peuple l'accusation qu'on lui avoit intentée, d'avoir mutilé les states de Mercuer,

<sup>(1)</sup> Plut., Vit. Alcib., cap. 23.

et profané les mystères d'Eleusis, entreprit de rendre aux mystères leur solennité accoutumée, en conduisant la procession par terre, et l'accompagnant avec ses troupes pour la défendre contre les ennemis. Il pensoit qu'Agis feroit un grand tort à sa réputation et à sa gloire, s'il la laissoit passer tranquillement, et que lui-même, en cas qu'il fût attaqué, trouveroit une occasion de signaler sa valeur. à la vue de sa patrie, en présence de tous ses concitoyens, à qui le motif d'un combat si noble et si saint seroit très agréable. Cette résolution prise, il en fit part aux Eumolpides et aux hérauts, plaça des sentinelles sur les hauteurs, et des la pointe du jour envoya des coureurs à la découverte : ensuite il fit mettre la procession en marche, et la couvrant de ses troupes en armes, il la conduisit en bon ordre, et dans un grand silence. C'étoit le spectacle le plus auguste que cette expédition religieuse; tous ceux qui ne portoient pas envie à Alcibiade, ne purent s'empêcher de reconnoître qu'il remplissoit dignement, dans cette occasion, le ministère de grandprêtre autant que celui de général. Aucun ennemi n'osa remuer, et il ramena toute la procession en surcté dans la ville; ce succès donna tant de confiance à ses troupes, qu'elles se crurent invincibles tant qu'elles l'auroient pour chef. Il lui gagna tellement l'affection de peuple (1), que les plus puissans d'entre les citoyens crurent prudent de presser son

<sup>(1)</sup> Plut. Vit. Alcibiad. \$ 42.

départ, en lui accordant tout ce qu'il voulut pour son commandement, et en lui donnant les collégues qu'il désiroit (d).

Sur le bord de la route sacrée il y avoit un temple nommé le temple du Cyamite. C'étoit sous cette dénomination que Bacchus (1) étoit adoré dans ce temple. Pausanias pense que les Athéniens ont honoré sous ce nom l'inventeur de la culture des fèves, ou Cyames. Ce culte auroit pu être rendu à Bacchus comme emblême de la reproduction appliquée à cette plante; mais le culte du Cyamite appartient à Iacchus, l'emblême de la reproduction universelle, ou plutôt le Cyamite étoit le même qu'Iacchus. D'après les ouvrages d'Empedocle, ce fameux disciple de Pythagore, Cyame, dans cette occasion, ne signifioit pas fèves, mais testiculi, que les Pythagoriciens appeloient symboliquement, suivant leur usage, κυάμους, cyamos, parce qu'ils sont είς τὸ κυείν δείνοι και αιτίοι το κυείν, ad implendum uterum validi, atque adeò feturæ, et genituræ humanæ vim præbeant (a). Ainsi ce vers connu d'Empedocle:

> Δείλοι, πανδείλοι, κυαμών ἀπό χείρας ἔχες ει Oh miseri, miseri, tactum vitate cyamun.

Nc contient pas, comme on l'a cru, la défeuse de manger des fèves, maisilordonne d'éviter les excès du libertinage (e). Aristote, dans Diogène Lacrce, dit que les parties sexuelles de la femme avoient la

<sup>(1)</sup> Hesych., V. Κυπμήτης. = (2) Plut., in Isocr.

forme d'une cyame, faba, et qu'elles en portoient le nom chez les Grecs : c'est pourquoi on disoit d'une jeune fille nubile, que les désirs tourmentoient, χυαμίζειν: aussi quelques auteurs, et entr'autres Hésychius, disent-ils qu'lacchus s'appeloit cyamites, a muliebris membri contrectatione. Hésychius fait allusion à la fâble obscène de Baubo, dont on ne trouve aucune trace chez les auteurs anciens. Saint Clément d'Alexandrie, Arnobe et quelques autres écrivains ecclésiastiques sont les seuls qui en parlent ; ils ont cité de prétendus vers d'Orphée, vers que l'on regarde avec raison comme controuvés par ces défenseurs du christianisme, qui croyoient ccs fraudes pieuses permises, pour combattre les payens. Quoiqu'il en soit de l'histoire de Baubo, si les lexicographes grees traduisent xvauo; par faba, planta, fructus, ils le traduisent aussi par testiculus, papilla extumescens in pubescentibus. Du reste, il est certain qu'il n'étoit pas permis de prononcer le nom de cyames dans les cérémonies sacrées d'Eleusis.

Les initiés, à leur retour, se reposoient à un lieu, appelé le figuier sacré. Ce lieu, où il y avoit un temple de Cérès et de Proserpine, avoit reçu le nom de figuier sacré, parce que, suivant la tradition, Phytalus y donna l'hospitalité à Cérès, qui pour le récompenser lui fit don du figuier. L'iuscription suivante, qu'on lisoit sur le tombeau de Phytalus, attestoit cette tradition:

Le héros Phytalus reçut jadis ici sous son toit la vénérable Cérès; la déesse fit alors connoître pour la première fois le fruit divin, connu par les mortels sous le nom de figue; on rend à la race de Phytalus des honneurs éternels en mémoire de ce don. "

La culture du figuier, arbre si précieux dans l'Attique, devoit avoir sou origine fabuleuse: ce lien fut appelé figuier sacré, parce que, comme le dit Magnus dans Athénée co, ce fut là qu'on trouva pour la première fois cet arbre; on en nomma le fruit hegeterie (ou qui devance), parce que dans l'Attique c'est le première des alimens qu'on se soit procurés par la culture. Apollonius l'Athénien, qui fut hiérophante, avoit son tombeau sur la voie sacrée, dans le faubourg du figuier sacré co. Le tombeau d'Eumolpe étoit près le Rhète de Proserpine.

La marche des initiés recommençoit ensuite, les labitans du voisinage accouroient de toutes parts pour voir cette troupe sainte. Parvenue sur le pout du Céphise, on ne lui épargnoit pas les plaisanteries; les initiés répondoient, et celui des initiés qui étoit vainqueur, étoit aussitôt couronné de bandelettes. Le Céphise traversoit la voie sacrée, le pont du Céphise avoit été construit ou rétabli par Xénoclès <sup>60</sup>; cette rivière prend sa source au territoire des Trinemii, elle arrose la plaine où sont Gephyra et les Gephyrismes, dit Strabon <sup>60</sup>. Les critiques les plus célèbres ont entendu par ces mots de Strabon, le

Pausan., lib. I, cap. 57. = Athenée, Banq. des Savans,
 III, chap. 2. = Philostr., Vil. Sophist., lib. 2, 5 20. = Simonid., Epigr. Anthol., lib. IV, cap. 28. = Strab.,
 lib. IX, cap. 1, 5 8.

pont fameux par les bouffonneries dont il étoit le théâtre dans les mystères d'Eleusis, et c'est par cette périplirase que les traducteurs français de Strabon, ont rendu ces deux mots. Les Géphyréens de qui descendoient Harmodius et Aristogiton, meurtriers d'Hipparque (1) étoient un peuple de l'Attique ; ils avoient été du nombre des Phéniciens qui avoient accompagné Cadmus. Le territoire de Tanagre leur étoit échu en partage; avant été chassés par les Béotiens, ils se retirerent chez les Athéniens qui les admirent au nombre de leurs concitoyens (2). On leur permit de se fixer sur les bords du Céphise; le pont qui établissoit une libre communication des deux côtés, prit le nom de ces peuples, et fut appelé Géphyra. C'est sur ce pont que passoient les mystes d'Eleusis, c'est là que s'engageoient entr'eux et les Géphyréens qui les y attendoient, ce combat de sarcasmes, de grossières plaisauteries, de bons mots, de ris immodérés, combat si conforme aux mœurs du premier âge, de telle sorte que le nom de ce peuple avoit été appliqué à cette idée, et que l'on disoit γεφιρίζειν pour σχώπται, convitiari, se moquer, vilipender, γεφιριζαί ου γεφιρισμοί pour convitiatiores, moqueurs, etc.

Hérodote dit que les Géphyréens admis à Athènes, y bâtrent des temples, auxquels le reste de Athéniens ne participa en aucune manière, et qui n'avoient rien de commun avec les autres temples de la ville, par exemple celui de Cérès Achaia.

<sup>(</sup>i) Herod., lib. V, § 55. = (i) Ib., lib. V, cap. 50.

L'auteur de l'Etymologicum magnum raconte que Gérés ayant apparu en songe aux Tanagriens qui sortoient de leur ville pour aller s'établir ailleurs, leur ordonna de suivre le bruit qu'ils entendroient, de ne s'arrêter que lorsque ce bruit cesseroit, et de bâtir une ville daus ce lieu même. Ils le firent, et ils élevèrent un temple à Cérés Achaïa.

Suivant le scholiaste d'Aristophane, ce surnom fut donné à Cérès, soit à cause de sa tristesse ayos, soit à cause du bruit que l'on faisoit avec des tambours et des cymbales pendant la recherche de Proserpine. Cct auteur, ainsi que Suidas (1), fait encore dériver le surnom d'Achaïa, donné à Cérès, du bruit que faisoient les femmes qui se plaçoient sur le pont du Céphise, pour attendre la procession d'Iacchus, des sarcasmes et des injures qu'elles prodiguoient aux initiés; et Suidas dit que c'est dans ce sens que l'on doit entendre ce vers des Acharniennes d'Aristophane : Ne ipsam quidem Achaiam patienter tulisset. Cérès avoit aussi le surnom de Géphyréenne, parce qu'elle étoit particulièrement honorée des Géphyréens. On disoit proverbialement, Gephyrea voluptas, en faisant allusion aux plaisanteries du pont de Géphyra.

En traversant le Céphise on trouvoit le tombeau de Mnésithée, excellent médecin, qui érigea aux Dieux, diverses statues parmi lesquelles on remarquoit celle d'Iacchus. <sup>60</sup>

Les initiés rentroient dans Athènes par la porte (1) Suidas, V. Ayaix. = (2) Pausanias, lib. I, cap. 37.

sacrée par laquelle ils étoient sortis, et se rendoient à l'Eleusinium. C'est là que se terminoit la cérémonie. Les Athéniens célébroient tous les ans les mys-

teres d'Eleusis. (1)

§ IV. Objets mystérieux qui étoient portés dans la procession d'Iacchus, — Le Van mystique. — Purifications. — Le Calathus. — Les Cistes.

Dans la procession d'Iacchus, tous les objets nécessaires aux mystères devoient suivre la statue de ce Dieu. Les principaux étoient le van mystique, le calathus et les cistes.

1º Le van mystique étoit d'usage dans toutes les cérémonies religieuses (a). On le trouve dans les fêtes de Minerve, d'Isis et d'une foule d'autres divinités, mais il étoit surtout consacré aux fêtes de Cérès et de Bacchus.

### Mystica vannus, Iacchi. (5)

On a diversement interprété ce symbole; nous avons dit que les mystères de Cérès eurent d'abord

40 Il y avoit à Athènes un temple érigé en l'honneur d'Iscchus, qui portoit le nom d'Isacheum; c'est près de ce temple que les devins erposoient leurs tableaux, et qu'ils expliquoient leurs songes pour deux drachmes. Plutarque nous apprend que Lysimaque, petit-fils d'Aristide, exercojt ubbliquement sous les portiques de l'Isacheum, le vil métier de ces interprétes des songes. M. de Sainte-Croix pense que l'Isacheum étoit le même temple que l'Eusunium.

(a) Harpocrat. V. Lichnophoros. = (b) Virgil., Georg., lib. I.

pour objet d'honorer l'établissement de l'agriculture et d'en consacrer le souvenir, c'est donc principalement à l'agriculture que se rapporte le van, instrument si nécessaire au labourage, et symbole également nécessaire dans les mystères. Il étoit fait en osier : c'est dans ce van que les cultivateurs avoient coutume de ramasser les prémices de leurs fruits, et d'en faire une offrande à Bacchus <sup>60</sup>. Les Athéniens avoient un usage particulier relatif à l'ancienne manière de vivre des Pélasges, et à l'origine de la civilisation : un enfant couronné d'épines et de branches de chêne ou de glands, portoit au festin des noces, un van rempli de grains, en prononçant ces paroles: J'ai fui le mal et j'ai trouvé le mieux. <sup>60</sup>

Ce symbole reçuit dans la suite d'autres applications. Nous avons déjà rapporté l'interprétation du van dynnée par Bochart: dans ce sens il étoit le licnos ou les langes de lacchus, l'enfant de Cérès mainmosa, embléme de l'abondance des productions de la nature et de la nourriture qu'elles fournissent aux hommes. On voit dans les monumens antiques <sup>60</sup> Bacchus enfant, porté sur un van par un jeune satyre et une bacchante: ce van a la forme d'une barque large et plate et a beaucoup de ressemblance avec le van actuel de nos laboureurs; Bacchus est nud, entouré de raisins avec une couronne

<sup>(</sup>i) Philargius, in Virg. Georg., I, v. 166. = <sup>(2)</sup> Hesych, et Suid. V. Εφύροι. = <sup>(3)</sup> Winckel., Mon. antich., no 55, part. 1, cap. 21.

sur la tête, et sou embonpoint annonce l'abondance et la bonne nourriture qu'il reçoit des fruits de Cérés <sup>10</sup>. Ceci rappelle un usage des anciens qui plaçoient les nouveaux nés sur un van, lienos, pour attirer sur eux des augures favorables, et surtout pour qu'ils devinssent riches et qu'ils eussent euxmêmes des enfans. C'est ainsi que les hommes de guerre déposoient leurs enfans sur un bouclier votif, afin qu'ils fussent forts et courageux. <sup>10</sup>

Les initiations appelées télétés étant le commencement d'une vie meilleure et devant en être la perfection, ne pouvoient avoir lieu sans que l'ame fût purifiée; le van avoit été reçu comme symbole de cette purification, parce que les mystères purgeoient les grains.

Il y avoit trois sortes de purification de l'ame, la première par l'air, la deuxième par l'eau, et la troisième par le feu. Ces trois purifications faisoient partie des mystères de Bacchus.

Les dames Romaines, dans la célébration des fêtes de cette divinité, couroient vers le Tibre, les cheveux épars et avec des torches ardentes. D'après les rites de ces fêtes il falloit chercher ou les eaux d'un fleuve ou les eaux de la mer; on se purgeoit par des lustrations et on jetoit dans ces eaux les choses purgées ©. Pausanias raconte que les femmes les plus

<sup>(</sup>i) Theon. schol., in Arat. phænom. = (i) Theocr., Idyll. 24.=
(ii) Olympiod. Comm. in Phædr.—Fabricius Proleg., Vita Procl.

distinguées de Tanagre qui étoient initiées aux mystères de Bacchus, étant descendues à la mer se laver pour cause de purifications, Triton fondit sur elles, tandis qu'elles nageoient; elles implorèrent Bacchus qui vint à leur secours, combattit Triton et le vainquit (1) : cette fable prouve l'usage des purifications dans les fêtes de Bacchus en Béotie. Le deuxième jour des fêtes d'Eleusis, le seizième du mois de boedromion, appelé āλαδι μύς αι, ad mare mystæ, les initiés se rendoient à la mer dont les eaux avoient une qualité lustrale (2); cette course n'avoit lieu que la nuit (3). Chabrias jugea ce jour favorable pour livrer la bataille navale de Naxos, parce qu'il regarda la procession des initiés vers la mer (1) comme étant d'un heureux augure. Nous avons déjà remarqué que lors de la procession d'Iacchus, les initiés traversoient les rheti, ruisseaux d'eau salée, qui servoient à les purifier.

Les purifications par le feu se faisoient avec le souffre et la flamme. (5)

La flamme du pin avoit éminemment la vertu convenable à ces purifications; le ministre des Dieux promenoit autour de celui qui devoit être purifié, une torche lustrale formée de souffre et d'un noir bitume, qui remplissoit le ciel d'une lumière odo-

rante, et de vapeurs azurées ; une branche de laurier à la main, il faisoit pleuvoir sur son front une rosée céleste, et chassoit les divinités ennemies de son repos : d'une voix suppliante il imploroit Diane et Jupiter purificateur, et son bras lançoit par dessus sa tête la torche enflammée, elle voloit vers l'auster, emportant ce qu'il y avoit d'impur. Le cinquième jour des fêtes d'Eleusis étoit principalement consacré à cette sorte de purification, on pratiquoit la cérémonie des flambeaux, et ce jour en avoit reçu le nom de Λαμπαδευςαί. Les initiés tenoient une longue torche à la main et défiloient deux à deux (1). Un silence profond régnoit pendant toute cette cérémonie. On entroit dans le temple de Cérès en courant, et on s'y passoit de main en main ces torches que l'on avoit grande attention de secouer, non-seulement parce que la flamme avoit la vertu de purifier, mais parce que l'odeur qui s'en exhaloit avoit quelque chose de divin (2). Lorsque les prêtres de Cérès avoient jugé l'initié digne de porter la torche sacrée, il étoit considéré par cela même comme homme de bien. C'est ce qui donna une si grande vogue aux mystères d'Eleusis, car l'on étoit dans la persuasion que les initiés devoient passer leur vie dans une tranquillité parfaite, la terminer

<sup>(1)</sup> Spon, T. II, p. 285. - Wheler., T. II, p. 526.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Tuque actea Ceres, cursu cui semper anhelo Votivam taciti quassamus lampada myste. (Stat. Sylv., lib. IV, VIII, v. 49.

par le genre de mort qu'ils désiroient, et avoir l'espérance d'un meilleur avenir après leur mort.

Dans cette cérémonie, le dadouque ou l'hieroceryx portoit une grande torche allumée, représentant Lacchus qui avoit le nom de Lucifer, Phosphore, Phansterius, Lampteros, parce que ses mystères se célébroient à la lueur des lampes et des torches : il est appelé par Aristophane, festi noctivagi Lucifer <sup>10</sup>. Le scholiaste remarque que non-seulement lacchus étoit à la tête des mystères, dans ces fêtes, et qu'il les conduisoit, mais qu'il en étoit le héros; car, ajoute-t-il, le temple d'Eleusis étoit un temple de Bacchus.

Pour parvenir à la participation des mystères, on devoit passer par certains degrés : le premier étoit la purification, les expiations et les préparations aux choses divines; le deuxième étoit l'institution et la préparation aux grands mystères, alors les initiés étoient appelés mystes; le troisième degré étoit l'acceptation aux grands mystères, c'est l'Époptée <sup>60</sup>: on faisoit l'époptée ou la dernière initiation à l'issue de la procession d'Iacchus dont elle emprunta quelquefois le nom; Gicéron surtout, donne le nom d'Iacchus à l'Epoptée <sup>60</sup>; c'est pourquoi Aristophane appelle Iacchus l'astre qui éclaire le mystère nocturne. En sortant du temple, après l'Epoptée, les initiés montoient sur la terrasse qui

Tome I.

<sup>(</sup>t) Aristoph., Ran., act. I, scen. VII, v. 746. = (t) Clem. Alex., Strom. IV, V. — Harpocrat., in Προτιλείτ. — Tertulian, ad Valent. = (t) Cicer., de Legibus, lib. II.

étoit derrière, d'où ils se rendoient à la chapelle ou petit temple qui étoit consacré à Jacchus, et qui étoit sitné à l'extrémité de cette terrasse, au nord-ouest<sup>10</sup>. L'hieroceryx accompagnoit les lampadophores dans leur marche. <sup>60</sup>

La fête des lampedestai, en Grèce, étoit calquée sur la famense fête des lumières célébrée à Sais, en l'honneur de Neith ou Isis. St.-Clément d'Alexandrie a très bien connu l'origine de toutes ces fêtes:

<sup>(1)</sup> Schol. Aristoph.; Ran. ad v. 346.

A Pallene on celebroit en l'honneur de Bacchus Lampteros une sete fameuse qui portoit le nom de Lampteria ; mais il v avoit dans cette fête des interpolations du culte du dieu du vin. Les Palléniens allumoient pendant la nuit un grand nombre de flambeaux; ils les pertoient dans le temple de Bacchus Lampter, où se faisoient les cérémonies religieuses. Ils plaçoient dans toute la ville des cratères de vin, pour que chacun put mieux célébrer le dieu. (Pausan., lib., VII, cap. 27. - Gyrald, Syntag., VIII.) - L'usage des flambcaux dans ces fêtes, tiroit son origine de la contume très ancienne où étoient les Egyptiens et les Grecs de placer dans les salles de banquet, sur des autels que l'on y dressoit , des statues de jeunes adolescens portant des flambeaux pour éclairer les convives. Homère en a fait dans le VIII livre de son Odyssée (v. 120.), une agréable description qui a été imitée par Lucrèce (lib. II.). Athénée ( Deipn., lib. IV.), dans le récit qu'il fait du banquet solennel donné par Caranus aux Macedoniens , le jour de ses noces , dit que le festin ayant duré jusqu'à la nuit, on vit paroître, par le moyen de quelques ressorts, des divinités portant des flambeaux pour éclairer les convives. Les anciens, Euripide, par exemple, dans ses Bacchantes, représentent Bacchus, le flambeau à la main , excitant ses Bacchantes du geste et de la voix.

" on les solennisoit la nuit, dit-il, et c'est de cette " circonstance qu'elles tiroient leur nom, parce que " l'usage des flambeaux y étoit nécessaire. " "

. Dans la suite, on appliqua à cet usage simple des idées mystiques : les flambeaux allumés devinrent les marques de la divinité, de l'origine céleste et ignée de Bacchus, qui étoit le soleil même, père de la lumière, et roi des astres. L'ant le même dieu qu'Apollon, on le voyoit à Delphes, agitant deux flambeaux en ses mains (2). Dans Nonnus, le fleuve Hydaspes prie Bacchus de retirer ses flambeaux de ses caux : La brillante lumière de tes flambeaux m'avoit assez annoncé, dit-il, que ton origine est céleste. Bacchus accède à sa prière, et le fleuve reconnoissant adore Bacchus, Jupiter et le soleil ensemble, comme la même divinité. On crovoit que les Lampadophories avoient été inventées d'abord en l'honneur de Vulcain qui étoit plus particulièrement le dieu du feu (3). On avoit aussi institué les lampadophories, et on entretenoit un feu perpétuel en l'honneur de Pau que l'on regardoit comme la même divinité que Vulcain et le dieu des Perses (D. En Arcadie, on tenoit, dans un des temples de Pan, une lampe continuellement allumée, devant la statue de ce dieu: il est probable que cela se pratiquoit à Athènes (6); de là vient cette inscription , lucido Pani. On trouve

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Clem. Alex., Cohort. ad gent. = <sup>(2)</sup> Euripid., Bacch., v. 143, 506. = <sup>(3)</sup> Potter., Comment. in Cassandr. Lycophr. = <sup>(3)</sup> Huet, dem. Ev. propos. IV, p. 108. = <sup>(3)</sup> Pausan., lib. VIII, cap. 37.

aussi sur une médaille de Cerasunte, le dieu Pan tenant de la main droite un flambeau allumé, et de la gauche sa houlette. Alexandre célébra une fête pareille à Soles en Cilicie, en l'honneur d'Esculape (1). On célébroit encore les lampadophories en l'honneur de Prométhée. Les flambeaux allumés faisoient partie du culte de Minerve (2), d'Hecate (5), de Diane et de Proserpine. Les dames romaines, dans les fêtes de Diane, portoient des flambeaux allumés depuis Rome jusqu'au bois Aricinium où le culte de Diane étoit en très grand honneur (4). Tous les ans , les habitans d'Argos jetoient dans une fosse, à certains jours, des torches ardentes en l'honneur de Proserpine (6). Les rites des payens étoient moitié historiques, moitié symboliques : la cérémonie des flambeaux , à Elcusis , étoit non-seulement le symbole de la purification des ames par le feu, mais elle avoit pour objet de rappeler l'histoire des courses de Cérès allant à la recherche de Proserpine (6). Voici l'interprétation que donne Fulgence à cette cérémonie des flambeaux : Proserpine est le symbole des semences cachées dans la terre, qui sont représentées par son enlèvement, et elles y restent jusqu'à ce qu'elles en soient tirées par les flambeaux, c'est-à-dire, par l'ardeur du soleil

qui les amène à maturité; c'est pourquoi on a dit que Cérès avoit cherché Proserpine avec des flamheaux, et que la fête des λεμπιθέςαι a été célébrée en son honneur <sup>ω</sup>. Ce n'étoit pas seulement les hommes qui pratiquoient cette cérémonie, mais encore les femmes <sup>ω</sup>; elle n'avoit lieu que la nuit <sup>ω</sup>. Les initiés marchoient avec une figure menacante.

La purification par l'air étoit la plus importante, et Servius remarque que Virgile les a classées selon le degré de leur importance, dans ce passage de l'Énéide: <sup>(1)</sup>

aliæ penduntur inanes Suspensæ ad ventos, aliis sub gurgite vasto Infectum eluitur scelus aut exuritur igni.

La purification par l'air se faisoit, ou par la ventilation ou par l'oscillation; le van mystique appartenoit à la première espèce.

Le rite des oscilles a donné lieu à diverses interprétations qui, toutes, peuvent être vraies, si on les applique aux temps et aux lieux auxquels elles appartiennent. Les uns ont regardé les oscilles comme le symbole de la purification des ames par l'air, et conséquemment comme appartenant au Bacclus des mystères dont l'objet principal étoit cette purifica-

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Hanc Proserpinan cum Iampadibus quarrere dicitur unde et Iampadarum dies Cereri dicatus est; illa videlicet ratione quod hoc tempore, cum Iampadibus, id est, cum solis fervore seges ad metendum cum guudio requiratur. = <sup>60</sup> Senec. Hypol., Trug. = <sup>60</sup> Lucius., Catap. = <sup>60</sup> Vigil., Æneld VI, v. y60.

tion des ames: d'autres ont attribué la fête des oscilles à Bacchus dieu des vendanges, et c'est dans ce sens que Virgile la présente. Après avoir donné des préceptes sur la culture de la vigne, il parle des fêtes et des honneurs qui doivent être rendus à Bacchus, il \*preserit de le célébrer par des chants joyeux, et de suspendre les oscilles à un pin élevé.

Et te, Bacche, vocant per carmina læta, tibique Oscilla ex alto suspendunt mollia pinu. (1)

Ge rite des oscilles appartenoit surtout au culte de Bacchus, chez les Romains qui célébroient deux fêtes en l'honneur du Dieu des vendanges, l'une au mois de mars, et l'autre beaucoup plus célèbre après la récolte du vin. Dans cette fête comme dans celle après la moisson, qui a été décrite par Horace <sup>60</sup>, on se livroit à la joie et aux jeux dans les campagnes; les jeunes villageois se couvroient la figure de masques faits d'écorces d'arbres; non-seulement ils langoient des sarcasmes et de mauvaises plaisanteries aux passans, licence qui a encore lieu en Italie, au temps des vendanges, et qu'Ausono a décrite <sup>60</sup>; mais ils faisoient sur le champ des vers sans art <sup>60</sup>, ce que les Italiens appellent à présent improviser: c'est la licence fessennina d'Horace <sup>60</sup>. Ils chantoient des

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Virgil., Georg. lib. 2, v. 388. = <sup>60</sup> Horat., lib. 11, £p. 1, v. 200, s. = <sup>60</sup> Auson., in Mosella, 161, 168. = <sup>60</sup> Versibut intendity limits for the compility lunds (Virg., Georg., lib. 11, v. 386.) = <sup>60</sup> Horat., lib. 11, £pist. 1, v. 45.
(a) Horat., lib. 11, £pist. 1, v. 45.

hymnes en l'honneur de Bacchus, et ils suspendoient aux arbres des figures faites d'écorces d'arbres, telles qu'on les voit encore maintenant dans divers monumens de l'antiquité. Spence donne plusieurs pierres gravées, où sont représentées des figures appelées sociles ou είδρας. On en trouve aussi dans Hippert, dans les peintures d'Herculanum, et dans Mercurialis ... Spence attribue l'origine de ce rite à la croyance où étoient les cultivateurs, que lorsque Bacchus avoit la face tournée vers leurs ohamps, la fécondité de ces champs étoit assurée. C'est pourquoi ils expossient ces petites figures aux vents j ils vouloient qu'ils en recussent toutes les impressions, et qu'elles tournassent dans tous les sens. Cette origine paroît indiquée par ces vers de Virgile:

Complentur vallesque cavæ, saltusque profundi, Et quocumque deus circum caput egit honestum.  $^{(2)}$ 

Quelques interprètes de Virgile ont pensé que la statue de Bacchus étoit portée autour des vignes; mais ces beaux vers paroissent tenir à un ordre d'idées plus élevé. Il est probable que ce grand poète a voulu exprimer la présence de la divinité et ses heureux effets. L'on sait que la religion des anciens admettoit la présence des Dieux, surtout d'Apollon et de Bacchus, dans certains lieux et à certaines époques, et que toutes les fois qu'ils paroissoient, la nature prenoit un aspect riant, les fleurs s'épanouis-

<sup>(</sup>t) Pitt., Ercol., T. IV. — Mercurialis, art. Gymn., 111, 8, p. 217. = (2) Virg., Geor., lib. II, v. 392.

soient, toute la végétation étoit en mouvement, on avoit l'abondance.

Les Athéniens avoient leur fête des oscilles zhipzu, qui appartenoit aussi au culte du Dieu des vendanges, car elle fut instituée en mémoire d'Erigone dont nous rapporterons l'histoire à l'article de Bacchus Dieu du vin. Nous remarquerons seulement que cette fête ne fut pas instituée, comme l'ont dit quelques écrivains, parce qu'on trouva Erigone pendue; à la vérité elle reçut le nom d'Acores du genre de mort d'Erigone, mais elle paroit avoir eu pour causes si piété filiale, et les couress fatigantes qu'elle fit à la recherche de son père (D. On chantoit en l'honneur d'Erigone une hymne à laquelle on avoit donné le nom de àbites, erratica; elle avoit été composée par Théodore de Colophon. (D. ...)

Dans les fêtès de Bacchus à Rome, les oscilles n'étoient que de petites figures de ce dieu, telles que Virgile les a décrites. Il est très vraisemblable que les acores des Athénicus n'étoient également que de petites figures suspendues; Turnebe lui-même

<sup>(1)</sup> Aeora, festum Athenis înstitutum, erranti Erigonæ Icarii filiw. (Hesych., V. Aeora.)

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> D'autres prétendoient que cette fête avoit été instituée en mémoire d'Erigone fille d'Egylabe et de Cytemeneire, qui, étaut venue à Athènes, avec son sieul Tyndare, accuser Oreste après le meurtre de Clytemeestre, se pendit lorsqu'Oreste fut absous par Taréopage. ( Elym. magn.) Sophocle appelle tipe; n'âres, la corde avec laquelle se pend Joeaste (Soph. QEdip.)—1. Fullur, lib. IV, cap. VII.)

dit positivement que c'étoit de petites statues faites à l'image du corps humain, et semblables à celles qui servent de ieux à l'enfance (1). Il donne encore le nom d'oscilles à des machines suspendues à des arbres dans lesquelles se plaçoient par partie de plaisir des hommes qui, imprimant un mouvement à ces machines, s'élevoient et s'abaissoient alternativement. Cette espèce de jeu étoit en usage pendant les fêtes de Bacchus célébrées à Rome à l'imitation de celles des Grecs; on l'a représenté comme l'image de la vie humaine, pendant laquelle, tantôt on est porté au point le plus élevé, tantôt on descend au degré le plus bas; on l'a représenté aussi comme l'image des premiers jours de notre existence; ce mouvement étoit assimilé aux mouvemens de notre berceau (f).

Les homicides étoient exclus des mystères, et soit que le meurtre eût été commis volontairement, soit qu'il l'eût été par mégarde, on ne pouvoit

<sup>(0)</sup> Turneb. Advers., lib. III, cap. 20.== (3) Vossius, lib. II, cap. 12, T. 5, p. 141.

<sup>(6)</sup> In terra purgantur; et hec igni dicuntur purgari i ignis enim ex terra est, quo exuruntur omnia. Nam calestis nihil perurit. (Servius ad Eneid. Y.I.v. 741.—Theyenot, Itin., T. I. Liv. 1, chap. 35.)

plus être initié sans se faire purifier; cette purification consistoit à frotter tout le corps du coupable avec le sang d'un jeune porc. Gircé voulant purifier Médée et Jason du meurtre d'Absyrthe, étendit d'abord sur l'autel un jeune pourceau qui tetoit encore sa mère, et l'ayant égorgé, elle teignit de son sang les mains des deux coupables. <sup>10</sup>

Le porc étoit fréquemment employé dans les lustrations et les expiations. Il n'étoit pas permis aux Egyptiens qui le regardoient comme un animal immonde, d'en immoler à d'autres Dieux qu'à Bacchus, à qui ils en sacrifioient dans la pleine lune ; ils en maugeoient alors. Le jour de la fête de Bacchus, chacun immoloit un pourceau devant sa porte, à l'heure du repas. Cette fête étoit les Pamylies dont nous parlerons dans la suite, les mêmes que les phallephories chez les Grecs, où Bacchus, l'Osiris des Egyptiens, étoit adoré comme le grand principe de la fécondité. Les cérémonies étoient à peu près semblables dans ces deux fêtes (2). Les initiations étoient toujours accompagnées de sacrifices, et ces sacrifices étant expiatoires, on immoloit un jeune porc; dans les fêtes d'Eleusis on immoloit une truic, et chacun sacrificit pour soi. Prête-moi, dit Tyrgée, dans la comédie de la Paix (3), trois drachmes pour acheter un porc ; il est nécessaire que je sois initié avant de mourir. Aristophane donne l'épithète de mystique

<sup>(</sup>i) Apoll. Rhod., Argon., lib. 1V, v. 705.=(i) Herod., lib. 11, § 47, 48.—Plut., Is. et Osir.=(ii) Aristoph., Pax, v. 373, 574.

à cet animal ... Chaque initié étoit obligé d'en sacrifier un à Cérès et de le laver auparavant dans la mer ... es scrifice, outre le motif de la purification ou de l'expiation, en avoit encore un autre qui tenoit à l'agriculture; on immoloit des porcs à Cérès et à Bacchus (g), parce qu'ils souilloient les dons de ces deux divinités, les moissons et les vignes. ...

Les Grecs appeloient le porc vç, ils l'appeloient autrefois 5v; de leur mot 5veir qui signifie immoler, parce que c'est par les porcs que parolt avoir commencé l'usage d'immoler des bestiaux. Varron reconnoit les traces de cet ancien usage, dans les mystères de Cérès, dans le sacrifice d'un porc qui se faisoit en concluant un traité de paix (°), et dans les mariages des anciens rois et des personnages éminens où les futurs commençoient la cérémonie par immoler un porc. (°)

Enfin toutes les initiations commençoient par des purifications, c'est ce qui avoit donné lieu à la fable qui faisoit purifier Bacchus par la mère des dieux <sup>(6)</sup>. Et elles imprimèrent, jusqu'aux derniers momens, chez les payens, une terreur salutaire. (h)

Le calathus et les cistes qu'il faut bien se garder de confondre, faisoient partie des mystères

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Acharn., v. 747, 764 = <sup>(2)</sup> Plut., V. Phoc.—Schol. Aristoph., Acharn., v. 747. — Elian., Natur. animal., lib. X. 2ap. 16. = <sup>(2)</sup> ovid., Fatt., lib. 1, v. 349, 350. — Phurnutus, cap. 18. = <sup>(2)</sup> Casa jungebat fadera Porca. (Virg.) = <sup>(2)</sup> Var., lib. 11, cap. 4, De re rusticd. = <sup>(2)</sup> Schol. Homer., ad Iliad., lib. VI, v. 150.

d'Eleusis; ils étoient portés, lors de la procession d'Iacchus, devant la statue de cette divinité. Le calathus étoit un vase en terre que les Grecs appeloient de ce nom et les Latins quasilli (1). Ce vase avoit eu pour première destination de recevoir le lait que les bergers exprimoient de leurs chèvres, de leurs brebis ou de leurs vaches (1), il servoit aussi à verser le vin pour boire. Le calathus ou le vase employé dans la procession d'Iacchus avoit une large ouverture; Pline le compare à la fleur de lis qui va toujours en s'élargissant (b). Suivant Athénée l'étendue du Kernos que je crois être le même que le calathus, le faisoit employer dans les cérémonies religieuses, afin qu'on pût présenter à la divinité les productions naturelles dont Athénée donne le détail. Il prétend que le Kernos contenoit dans sa capacité plusieurs petits cotyles, espèce de vases particuliers à Bacchus, qui étoient agglutinés et dans lesquels il y avoit des jets de plantes, des pavots blancs, du froment, de l'orge, des pois, de la vesce, des cicerolles, des len-

<sup>(1)</sup> Festus de verb. signif. v. Calathi.

<sup>(2)</sup> Perfeci calathos cogendi lactis in usus (Nemesiani, Bucol. II, v. 34.)

<sup>-</sup> Quod jam tenebris et sole cadente

Sub lucem exportans calathis adit oppida pastor : (Virg. Georg., lib. 111, v. 402.)

 <sup>—</sup> Quamvis siccus ager languentes excoquat herbas,
 Sume tamen calathos natanti lacte coactos. (Calpurn.,
 Ec. 11, v. 76.)

<sup>(5)</sup> Ab angustus in latitudinem paulatim sese laxantis, effigic calathi.

tilles, des fèves, de l'épautre, de l'avoine, des figues sèches, du miel, de l'huile, du vin, du lait, de la laine de brebis non lavée; à ces productions naturelles étoit joint le couteau propre aux sacrifices (1). On donnoit à ceux qui portoient le Kernos le nom de Kernophores, comme on donnoit à ceux qui portoient le van ou Liknos, le nom de Liknophores; les uns et les autres avoient part aux productions qui étoient contenues dans le kerne, et dans le van mystique; mais l'analogie des choses qu'on portoit dans ces deux symboles sacrés, les fit bientôt confondre, quoiqu'ils eussent un but différent. « Salut , à » Cérès, salut, ô déesse nourricière, oh! déesse des » moissons. Voici le retour du calathus. Profanes, » contemplez-le d'en bas; femmes, enfans, vous » qui portez des cheveux épars, craingnez, en ce » jour de jeune, de le regarder d'un lieu élevé. » Hesperus annonce son retour, Hesperus qui seul » sut persuader à Cérès d'étancher sa soif, lors-» qu'elle cherchoit les traces de Proserpine.

Le calathus étoit donc, comme on le voit, un symbole relatif à l'agriculture et à la force toujours agissante de la nature dont il étaloit les productions. Aussi ce symbole étoit en usage dans les fêtes non-seulement d'Iacchus et de Cérès, mais 
encore de Bacchus Dieu du vin, dans les dionysiaques, dans les thesmophories, dans les solennités 
de Diane, de Minerve; en un mot le calathus, emblème de la fécondité, appartenoit à toutes les divi-

(1) Athen., lib. XI, cap. 8, = (2) Calim., hymn. in Cerer.

nités màles et femelles; les premières représentant le principe actif, et les secondes le principe passif, dont le concours est nécessaire à toutes les productions de la nature. Il étoit un des attributs d'Osiris et de Sérapis. D'après les anciens monumens d'Egypte, Sérapis le portoit sur la tête; c'est avec ce symbole qu'il étoit adoré à Alexandrie où le culte d'Isis et de Sérapis étoit en très grand honneur.

L'accipiter qui étoit l'emblême de la divinité, source de toutes productions, portoit le calathus.(2)

Apollon est souvent représenté avec le calathus sur la téte <sup>®</sup>. Ce n'étoit pas alors seulement le dieu embléme du soleil du printemps, le blond Phœbus, c'étoit l'Apollon des Hicropolitains, avec la barbe embléme de la force reproductive et le calathus symbole des productions <sup>®</sup>; c'étoit un autre Osiris.

(i) Lucien qui appelle ce vase ποτήριον, dit, que c'étoit une divinité égyptienne, dont il raille. Rufin et d'après lui Montfaucon appellent ce vase copia rerum.

D' Cijus vertex insignitus calatho et altitudinem sideris mostrat et potentiam capacitatis ostendit. (Macrob. Saturn. lit. cap. 20.) Eusèbe présente les mêmes idées. (Prap. Ev. lib. 1. cap. ult.) Deus accipitris habet caput, sapiens sacre matura invento. Le P. Kirker dit à l'occasion du calathus que porte l'Accipiter: Per calathum quidem regalis denotatur, supremi nuiminis omnia in sublime trahentis potestas, unde et capiti, veluit totius retionis potestatique arci, origini et fonti imponetur. (Obelisc. Pamph. l. V. cap. 5, p. 419.) = D Liebe Gotha. num., p. 288.

(1) Hujus facies prolixa, in acutum barba figurata est, eminente supra caput calatho. (Macrob. Saturn. lib. I. cap. 17.)

Le calathus étoit encore l'attribut de Priape, et Muret, à l'occasion des monumens anciens qui représentoient Priape avec cet attribut, s'exprime ainsi:

Putabatur hic deus, quibus in agris statueretur, colereturque, fœcunditatem afferre. (1)

Sylvain étoit chez les Romains, le même dieu que Priape chez les Grecs, le dieu de la fécondité, surtout pour les productions des champs, et le calathus étoit un des attributs de Sylvain, comme il l'étoit de toutes les divinités champêtres. Il appartenoit même aux Satyres. <sup>(1)</sup>

Le calathus figure souvent dans les hiéroglyphes égyptiens, comme emblème de l'abondance. (3)

On voit sur plusieurs monumens anciens, Cybèle et Rhéa tenant en main le Kernos; ce qui a fait surnommer ces divinités kernophores <sup>(1)</sup>. On voit aussi sur plusieurs monumens anciens, Isis et Cérès porter le calathus sur leur tête.

Dans certains monumens Cérès est assise sur le calathus, dans d'autres il est à ses pieds (6); mais ce

(9) Ant. Mur., in Ep. Catulli, XVIII, v. 10. = (9) Beger. Thes. Brand., T. III, p. 260.

<sup>60</sup> Yolci commont l'expine le P. Kirker sir e sojet : Quarum prior lot flore initiguito sceptro dotat in omnia orienti subjacentia potestatem, catatitus ubertatem, que musado az corum administratione resultat. (Kirker, Obelisc. Pamph. lib. V. cap. 5. p. 4; 2.)

<sup>(4)</sup> Schol. in Nicandr. Alex., v. 217. — Pausan., lib. VII, cap. 30. → Winckel. Mon. ined., T. I, p. 7. = <sup>(4)</sup> Wheler, Voyag. p. 403.

n'est pas seulement Cérès, Isis, Cybèle ou Rhea que l'on trouve dans les anciens monumens avec le symbole du calathus, c'est encore Junoi Samienne, Diane πολυμάμμος, Minerve, et toutes les déesses qui étoient, chez les anciens, les symboles de la nature et de la géération, rerum procreatricis et altricis.

Le calathus appartenoit à Minerve, non-senlement comme déesse des productions naturelles, mais comme inventrice des arts et des métiers, et surtout des ouvrages en laine; aussi contenoit-il, dans les solennités de Minerve, de la laine. <sup>40</sup>

C'est en qualité de fileuses que le calathus étoit un des attributs des trois Parques.

Dans les thesmophories, les arrangemens préparatoires de cette fête étant terminés, le onzième jour du mois pyanepsion, les femmes partoient pour aller chercher le calathus à Eleusis. Ce jour s'appeloit 2000c, le jour de la montée, parce que les femmes montoient à Eleusis; dans leur marche elles portoient sur leur tête les livres sicrés; où étoient écrires les lois de Cérès appelées 21000i; elles couchoient à Eleusis où elles restoient trois jours, suivant Meursius et cinq suivant M. Laporte Dutheil; elles employoient ce temps à se purifier, rite commun à toutes les fêtes et à mettre en usage tous les moyens physiques qui pouvoient éloigner les moindres désirs, même les plus involontaires, contraires à la chasteté.

<sup>(</sup>i) Vos lanam trahitis, calathisque peracta refertis Vellera. (Juvenal. lib. I. Satyr. 11. v. 54.)

Vers le soir du seizième jour de pyanepsion, la pompe saerée se mettoit en marche, et on voyoit descendre d'Eleusis le calathus sur un char tiré par quatre chevaux blancs, emblême des saisons sur lesquelles le calathus devoit influer. Il étoit entouré de vierges qui portoient des vans tissus d'or (1); on le conduisoit au temple de Cérès Thesmophore à Athènes. Cette cérémonie se terminoit par cette prière : « Salut, ô déesse, conserve cette ville dans » la concorde et l'abondance; fais tout mûrir dans » nos champs, engraisse nos troupeaux, fertilise » nos vergers, grossis nos épis et féconde nos mois-» sons : fais surtout régner la paix, afin que la main » qui seme puisse recueillir. (2) »

Le symbole du calathus avoit aussi sa partie historique; le fait mythologique d'Hesperus eité par Callimaque rappelle que la déesse ne but qu'au coucher du soleil. Le calathus étoit encore la représentation du vase où Proserpine avoit déposé les fleurs qu'elle avoit eueillies , lorsqu'elle fut enlevée par Pluton. (3)

Les cistes étoient des corbeilles faites en osier ou en bronze.

Il paroît par la gravure antique et la médaille des Perinthiens, que Spon a fait graver (1), que ces

(1) Callim., v. 127. = (2) Callim., Hymn. in Cer., v. 135, 138. == (5) Claud., de Rapt. Proserp., lib. II, v. 138. - Ovid... Metam., lib. V, v. 393. - Columel., lib. X, v. 300. - Auth. latin., lib. III, Ep. CXCIII, v. 15 .- Propert., lib. III, Eleg. XI. v. 30 .- Virg. Georg. I. = (0) Spon , Recher. d'antiq., p. 475.

TOME I.

cistes étoient de jonc ou d'osier croisé : elles étoient plus ordinairement d'osier. Winckelmann parle de deux cistes antiques de bronze, que l'on voyoit à Rome : l'une qui étoit au cabinet des jésuites , a été décrite par Winckelmann, l'autre a appartenu à M. Visconti. Toutes deux ont été trouvées aux environs de Palestrine : ce sont des vases cylindriques avec des couvercles. Sur le couvercle de la première, on voit Bacchus debout, appuyé sur deux faunes : la draperie de Bacchus est parsemée d'étoiles. Ce dieu paroît aussi sur le couvercle de l'autre ciste, mais appuyé sur un seul faune : autour est gravée une bacchanale. Dans les monumens, on voit souvent la ciste entr'ouverte avec un serpent qui en sort. Quelquefois la statue de Bacchus est placée sur la ciste; quelquesois aussi la ciste est aux pieds de Bacchus.

Les cistes étoient portées par de jeunes filles nobles, coutume qui, suivant Philochore <sup>(1)</sup>, avoit été établie par Erichthonius, roi d'Athènes: les jeunes filles qui portoient les cistes étoient appelées canephores.

Dans la procession d'Iacchus, les cistes marehoient immédiatement après le calathus; elles contenoient tous les objets mystérieux, mysteria, le sésame, les mûres, les pyramides (espèce de biscuit), la laine travaillée, les tartelettes, des grains de sel, un serpent, des grenades, du lierre, des férules, de la moelle d'arbres, des gâteaux faits de farine pétrieusee

<sup>(</sup> Harpograt. V. Kauspepos.

du fromage, des pavots, le Phallus, des serpens. (0

Çes objets étoient appelés tacita secreta cistarum; ils étoient en grande vénération dans la religion des payens : c'ast eux qu'invoque Psyché, lorsque après avoir parcouru cent contrées flifférentes, occupée nuit et jour de chercher son époux, elle entre dans un temple de Cérès. Cotte malheureuse viotime de la fureur de Vénus, se prosterne aux pieds de la déesse, les baigne de ses laraces, et implore son assitance par les prières les plais touchantes : elle l'invoque en énumérant tous ses attributs et les fêtes mystérieuses qu'on célèbre en son honneur, per tacita secreta cistarum.

Les cistes avoient un couvercle afin d'y conserver les objets mystérieux, et de les cacher à la vue des profanes. Suivant une tradition des Athéniens, Agraule et Pandrose avoient été accusés de sacrilège pour avoir ouvert les cistes des mystères d'Eleusis. ©

Les cistes contenoient non-seulement les objets mystérieux, mais tout ce qui appartenait aux sacrifices. (9

Ce symbole n'appartenoit pas seulement aux mystères de Cérès et d'Iacchus, il faisoit aussi partie des dyonisiaques et du culte du dieu du vin. Catulle dé-

<sup>(4)</sup> Et levis conscia cista sacris. (Tibul, Eleg. VIII. lib. I. v. 48.

(9) Apudée dit ailleurs (Métam. lib. VI. XI.) Ferebatur ab alie, cista secretorum capax, penitus celans operta magnifica

religionis.

Athenagoras, pro Christianis, = ... Antiq. Herculan.,
T. IV. — Pitt., p. 214, note 5.

crivant, dans les noces de Thétis et de Pélée, le lit nuptial, parle des groupes divers et des faits immortels qui étoient gravés sur les riches draperirs : l'histoire d'Ariane, les amours de Bacchus en faisoient partie. Il décêti les courses des bacchantes, leurs orgies et leurs cistes. <sup>60</sup>

Ces cistes étoient entourées de bandelettes sacrées de couleur de pourpre : Plutarque raconte que les jours où les Athéniens furent forcés de recevoir une garnison macédonienne dans Munychie, les bandelettes sacrées dont on entoure les berceaux mystiques d'lacchus, ayant été mises dans l'eau pour les laver, rapportérent une couleur pâle et jaunâtre semblable à celle d'un mort, au lieu de cette vive conleur de pourpre qu'elles avoient auparavant . Les cistes avoient souvent la forme d'un berceau, comme le prouve ce passage de Pausanias dans les Phocides: Cléobée avoit, sur ses genoux, un berceau semblable à ceux qu'on avoir coutume de faire pour Cerès.

Il y avoit certaines monnoies qu'on appeloit cistophores, parce qu'on y avoit frappé la figure de la cistemystique qui en étoit le type.

Vers le soir du 3e jour des fêtes Eleusiniennes, on rompoit le jeune, soit en buvant du cyceon, soit en mangeant des choses contenues dans la ciste mystique. <sup>30</sup> Jejunavi, aquue ebibi cyceonem, ex cistá

<sup>(1)</sup> Cavis celebrabant orgia cistis. = (2) Plut. Vit. Phoc. = (3) Athen., lib. XI, cap. 8.

sumpsi, et in culathum misi, etc. (1). Le cyceon étoit une espèce de breu vage dans lequel il entroit de la farine d'orge (2), et qui fut offert à Cérès par Metamire ou par Baubo.

Ces cistes inspiroient une terreur secrète.

Et plenas tacita formidine cistas. (5)

L'usage des cistes, dans les fêtes de Cérès et de Bacchus, remontoit à la plus haute antiquité. Suivant quelques poètes, Bacchus fut renfermé à sa naissance dans une ciste, par les nymphes, pour le dérober à la colère de Junon. Elles déposèrent, dit Oppien (6), la ciste dans un antre, formèrent des danses mystérieuses autour du jeune dieu, et par le bruit des tambours et des cymbales qui résonnoient dans leurs mains, elles couvroient ses cris. Ce fut autour de cette ciste qu'elles célébrèrent les premières orgies.

Le ge jour du mois où les Egyptiens célébroient les fêtes d'Isis, ils se rendoient à la mer avec la ciste sacrée dans laquelle étoit un petit coffre d'or où ils mettoient de l'eau potable; alors tous les assistans jetaient un cri, annonçant qu'Osiris étoit retrouvé; ensuite ils méloient la terre végétale à

<sup>(1)</sup> Arnob., lib. V, p. 175.

Dilyme (in Odyss. n.) dit que cette potion étoit composée de vin , de miel, d'orge, d'eau, de fromage frais, c'est ainsi que Circé composoit ses breuvages, pour tempérer l'effet du poison ou éloigner les maléfices.

<sup>(3)</sup> Valer. Flac. Argon., lib. 11, v. 267. = (4) Oppian., Cyneg. IV, v. 241.

Peau, dont ils faisoient une petite statue représentant la lutie; ils y ajoutoient des aromates et des parfums précieux; ils lui donnoient de riches habits et de beaux ornemens, regardant ces deux divinités (la terre et l'eau) onnume étant la nature productive.

Les cistes appartenoient au culte de Minerve. Dans les panathénées, les Athéniens leur donnoient le nom de contantes (1): elles appartenoient aussi au culte de Diane. (1)

# CHAPITRE II.

Différence de Bacchus Éleusinien et de Bacchus Thébain.

facchus ou le Bacchus des mystères, fils de Jupiter et de Cérès, n'eut d'abord rien de commun avec Bacchus, fils de Jupiter et de Sémélé, dieu du vin, dont le culte avoit été introduit dans la Gréce bien postérieurement. Euripide (\*\*), Aristophane, Nonnus, Arrien, Cicéron, Diodore de Sicile, nousapprennent à le distinguer.

Bacchus, fils de Sémélé, est le principal personnage de la pièce d'Aristophane, ayant pour titre

Egyptus de Bacchan, p. 29. — Plut., de Isid. Osir. —
 Hesychius. — Panel. de Cistophoris, p. 14. — Euripid.,
 Bacch., v. 219, 272.

les Grenonilles; il voit passer le chœur des initiés d'Eleusis, répétant le cri d'Iacchus; Xanthias avertit Bacchus que ce sont les jeux des initiés qui célèbrent Iacchus par leurs chanta; Bacchus ordonne à Xanthias de se taire, parce qu'il veut connoître ces mystères, et il écoute les chants des initiés. Voici cet hymne dont les détails sont d'autant plus précieux qu'ils portent l'empreinte des fêtes du premier âge.

" lacchus, vous qui habitez cette sainte retraite; lacchus! ô lacchus! venez au milieu de ceux qui vous honorent; venez conduire nos danses sur ce gazon : agitez la couronne de myrte couverte de fruits , qui brille sur votre tête ; dansez d'un pied léger cette danse vive, joyeuse, pleine de grâce, décente, facile, si chère à vos sacrificateurs. Elevez les torches enflammées, en les agitant dans vos mains, O Iacchus! lumière éclatante des orgies nocturnes, la prairie brille de mille feux, les vieillards retrouvent leur vigueur. la douleur fuit loin d'eux, ils oublient leurs vieux ans pour prendre part à nos solennités. Vous qui portez le flambeau, placez-vous à la tête de la bondissante jeunesse, et conduisez-la dans cette fraîche prairie émaillée de fleurs.... ; que le silence le plus rigoureux règne ici, que cette enceinte soit réservée à nos chœurs; loin de nous ceux qui sont étrangers à nos chants, qui n'ont pas le cœur pur, ceux qui n'ont pas appris les orgies des muses, et ne les ont jamais célébrées par leurs danses, ceux qui n'ont jamais été initiés aux mystères de la langue bachique; pour vous, faites entendre vos chants et

les hymnes qui conviennent à cette fête. Que chacun, en dansant, s'avance dans ces près fleuris, qu'il se livre aux jeux, aux ris, aux bons mots; nous avons assez montré notre zèle pour la célébration des mystères; vous, joyeuse jeunesse, faites le brillant éloge de notre déesse protectrice; célébrez par vos chants celle qui a hautement déclaré qu'elle veilleroit toujours à la conservation de notre ville... Honorez par une autre espèce d'hymnes, Cérès la grande déesse, la mère des fruits. O Cérès pudique! qui présidez aux orgies, soyez-nous propice, protégez votre chœur, daignez lui permettre de se livrer, en tout temps, à la danse, aux jeux et aux bons mots, et faites que lorsqu'il aura excité le rire d'une manière digne de votre sête, il soit ceint de la couronne victorieuse... Maintenant, invoquez par vos chants cette joyeuse divinité, compagnon illustre de vos danses... O vénérable Iacchus! ô joyeux inventeur des chants qui retentissent à cette fête, approchez, accompagnez-nous chez la déesse... Oh! Iacchus, amateur de la danse, suivez-moi, vous avez voulu qu'on déchirât ce vêtement de manière à nous faire rire et honnir, afin que nous puissions nous livrer à la danse et aux jeux sans crainte.... Vous qui êtes admis à cette sainte solennité, dansez dans ce riant bocage, et que cette danse religieuse soit en l'honneur de la déesse législatrice: pour moi, je me joindrai aux jeunes filles et aux femmes dans le lieu où elles se rassemblent pendant la nuit pour honorer la déesse, et j'y porterai le flambeau sacré...

Allons dans les prés fleuris, et livrons-nous à ces danses brillantes que les heures fortunées nous ramènent tous les ans; car le soleil ne luit que pour nous, et sa clarté n'est agréable qu'à nous seuls qui sommes initiés aux mystères sacrés, qui menons une vie pieuse, et qui sommes bons envers les étrangers et envers nos concitoyens. »

Aristophane, en rapportant ce qui se pratiquoit aux mystères d'Eleusis, se livre entièrement à son génie satyrique, surtout lorsqu'il écarte les profanes; mais quelque ait été l'objet du poète, les détails qu'il donne sur les mystères ne sont pas moins vrais, et ne prouvent pas moins la différence que les Grecs ont faite de Bacchus Thébain et de Bacchus Eleusinien.

Nonnus, poète médioere, mais très savant mythologue, ne laisse aucun doute à cet égard <sup>(n)</sup>. Junon, l'éternelle ennemie de Bacchus et de Sémélé, alla trouver Proserpine dans les enfers, et lui tint ce discours artificieux: « Que vous êtes heureuse d'habiter loin du séjour des dieux! ne savezvous pas que Sémélé, simple mortelle, habite le ciel 7 de crains de voir bieutôt son fils Bacchus gouverner la foudre avec Zagrée <sup>(n)</sup>, et la manier de ses

<sup>(1)</sup> Nonnus, Dionys., chap. 31, v. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>QD</sup> Dans le XXIXe livre des Dionysinques, Deriades nie que le Bacchus qu'il a å combattre soit le fils de Iupiter: Audioi quod olim sedem suam et sceptrum ceil dederit munus Zegreo antiquiori Baccho, fulsur Zegreo, et vitam viti colori Baccho. On pourroit citer vingt passages de Nonnus où il parle de Zagrée, premier né, et de Bacchus né plus tard.

mains mortelles... Jupiter a délivré des flammes le germe de Sémélé; il lui a conservé la vie sans qu'il aitriensoufiert, tandisqu'il a délaissé Zagrée, le Bacchas céleste... armez vos Euménides contre Bacchus, afin que je ne voie pas, un jour, un mortel méprisable fruit de l'adultère, devenir le roi du tiel. Si vous respectez l'épouse du maître des cieux, et sa justé colère, si vous respectez Cérès et la puré Thémis si gravement offensées, servez ma vengeance en frappant Bacchus, et ne souffrez pas qu'Athènes adore ce nouveau dieu, qu'elle lui rende des hommages comme à Bacchus Eleusinien, qu'il s'empàre des initiations de l'ancien Bacchus. Ne vous couvrez pas du deshonneur de laisser priver Cérès, votre mère, de ses anciens droits. "

Dans le 7º chant des Dionysiaques, Nonnus<sup>10</sup>, après avoir raconté l'incendie de la terré et son inondation, vengeance terrible que Jupiter tira de la catastrophe de Zagrée mis à mort par les Titans, fils de la terré, remarque que Jupiter n'avoit pas fait naître Bacchus de sa cuisse, lorsqu'il voulut réparères maux.

Athènes, dit Arrien (n), invoque un Bacchus fils de Jupiter et de Proserpine, lequel différoit du Bacchus Thébain.

Ciceron rappelle, dans son Traite de la nature des dieux <sup>(3)</sup>, que les hommes qui avoient rendu d'im-

<sup>65</sup> Nonnus. lib. VII, v. 6. = 50 Arrian., Exp. Alx., lib. II, chap. 16. = 50 De Nat. deor., lib. II, \$ 24.

portans services, étoient placés dans le ciel par la renommée et la reconnaissance: ainsi furent défiés Hercule, Pollux, Esculape, Bacchus, « J'entends, » ajoute Cicéron, le Bacchus fils de Sémélé, et non » pas le fils de Cérès, auquel nos ancêtres ont dé-» féré les honneurs divins, en même temps qu'à » Cérès elle-même et à sa fille. »

Diodore de Sicile, après avoir parlé de Bacchus dieu du vin, fils de Sémélé, remarque (1) qu'il y a eu un Bacchus né de Jupiter et de Proserpine, beaucoup plus-ancien que le fils de Jupiter et de Sémélé.

Après le malheur d'Ino, Mercure enlèva Bacchus pour le transporter sur le mont Cybèle ; il prit la forme de Bacchus Phanés, afin de tromper Junon: à à la vue du premier des deux, Junon saisse de respect, le laissa passer.

<sup>(1)</sup> Diod. Sic., lib. IV, chap. 4.

# SECTION DEUXIÈME.

## BACCHUS ELEUSINIEN

CONSIDÉRÉ COMME POUVOIR GÉNÉRATEUR.

### CHAPITRE PREMIER.

# BACCHUS ZAGRÉE.

- S 1. Histoire de Bacchus Zagrée, fils de Proserpine et du serpent.
- § 2. Diverses interprétations de l'histoire de Bacchus Zagrée.
- § 5. Baechus Zagrée, force reproductive de la nature.
- Identité de Bacehus et d'Apollon. Apollon solcil superieur, Bacehus solcil inférieur.
- Bacchus Zagrée, divinité des enfers. Culte des divinités ehthoniennes.

### § 1. Histoire de Zagrée.

Voici l'étrange récit des mythologues sur Zagrée.
« Tous les dieux furent épris des charmes de Proserpine, tous voulurent la ravir dans son printemps;
Jupiter lui-même que ses foudres et ses éclairs ne
mettoient pas à l'abri des traits de l'amour, quitta
la couche de Junon, abandonna Cérès et Latone, et
se livra à sa passion. Cérès alarmée des dangers que
couroit sa fille, vint consulter le vieillard Astrée qui

lui dévoila sa destinée et celle de Proserpine. Après ces prédictions, Cérès se rendit en Sicile, séjour qu'elle jugea être le plus agréable à sa fille. Il y avoit dans cette île une grotte charmante, séjour ordinaire des nymphes de la contrée; la nature avoit pris soin de la former et de l'embellir, elle l'avoit environnée de rochers. Cérès crut que sa fille seroit en sûreté dans ce lieu, elle en confia la garde à deux dragons ailés qu'elle plaça l'un à la droite, l'autre à la gauche de l'entrée de la grotte; après avoir ainsi caché Proserpine à tous les yeux, et lui avoir laissé Calligéne (a) sa bonne nourrice, si habile dans les ouvrages d'aiguille, art de Pallas, Cérès abandonna son char aux nymphes de la Sicile et s'élança dans les airs. A peine cut-elle quitté l'île que Jupiter se métamorphosa en serpent, endormit les dragons , pénétra dans la demeure de la jeune déesse et obtint ses faveurs. Elle engendra Zagrée, la tête ornée de cornes, qui seul et sans aucune aide étrangère , s'éleva au trône de son père et mania la foudre de ses mains enfantines (b). Junon jalouse excita contre lui les Titans qui le mirent en pièces, mais ils ne purent détruire le principe de vie qui se reproduisit, avec mille formes différentes, sous lesquelles il combattit les Titans. Enfin Junon irritée de tant de résistance, saisit le moment où, sous la forme d'un taureau, Bacchus alloit frapper les Titans de ses cornes, en poussant un cri épouvantable. Junon y répondit par un cri plus horrible encore qui fit résonner les portes même de l'olympe, et parvint à faire succomher l'audacieux taureau. Les Titans jettèrent çà et là ses membres dispersés; Jupiter irrité embrasa la terre, mère des Titans; tonte la nature alloit périr, l'Océan apaisa la colère de Jupiter qui làcha les cataractes du ciel <sup>10</sup>. Cérés ayant rassemblé les membres dispersés de Bacchus, les réunit et lui donna une nouvelle vie <sup>10</sup>. Suivant une autre tradition, Jupiter, après avoir foudroyé les Titans, racommauda les restes de son fils à Apollon qui les enterra sur le Parnasse.

Les Delphiens croyoient que le corps de Bacchus étoit déposé dans le temple même d'Apollon auprès du trépied de l'oracle où les Osius faisoient un sacrifice secret, pendant que les Hyades réveilloient le licnite. Suivant l'auteur de l'élymologicum magnum, les Titans, après avoir coupé par morceaux le corps de Bacchus, les portèrent dans un bassin au pied d'Apollon, qui les plaça lui-même au bas de son trépied et qui les ensevelit ensuite, sur le Mont Parnasse où il fut rappelé à la vie par Cérès. Ce fait mythologique étoit retracé dans les mystères qui représentaient toutes les actions de Bacchus et tout ce qu'il avoit souffert. Les initiés après avoir passé la nuit dans les cérémonies prescrites, poussoient, le matin, de grands cris qu'ils accordoient au son des instrumens, pour réveiller le licnite du sommeil de la mort, d'où Cérès le retiroit.

<sup>(</sup> Nonnue, Dianys, lib. VI .= Diod. Sic., lib. III, sap.62.

§ 1]. Diverses interprétations de l'histoire de Bacchus Zagrée.

Ces variétés ne sont pas les seules que présente cette fable, il n'est aucun point de mythologie sur lequel les anciens pous en aient laissé un aussi grand nombre. Les interprétations que l'on en a faites ne sont pas moins nombreuses, mais toutes ces variétés et toutes ces interprétations ne sortent pas du symbole de la force reproductive de la nature, soit dans son universalité, soit dans ses applications particulières,

Voici un exemple des interprétations données sous ce dernier rapport; elle est appliquable au dieu du vin, et elle nous a été transmise par Diodore de Sicile " et par Phurnutus " : D'après cette interprétation, l'histoire de Bacchus mis à mort par les Titans, et devant la vie à Jupiter et à Cérès, ne signifieroit rien autre chose, si ce n'est que la vigne étant amenée à son point de maturité par la terre. qui est Cérès, et par la pluie qui est Jupiter, produit le raisin. Bacchus mis en pièces par les Titans, signifie que ce fruit a été vendangé par les cultivateurs ou enfans de la terre. Suivant une tradition rapportée par S. Clément d'Alexandrie, les Titans avoient mis les membres de Zagrée dans une chaudière pour les faire cuire (3). Cette fable épouvantable des membres de Bacchus bouillis, indiqueroit seulement, d'a-

<sup>40</sup> Diod. Sic., lib. III, cap. 62. = 50 Phurnutus, de Naturd deorum, cap. 30. = 50 S.-Clém. d'Alexandr., Protagot., p. 25.

près la même interprétation, la coutume de faire bouillir le raisin dans une cuve pour augmenter sa forccet sa saveur. Les membres de Bacchus dispersés, son retourà la vie et à son premier état par les soins de Cérès, indiquent qu'après qu'on a dépouillé la vigne de son fruit et qu'on l'a taillée, la terre la rend à son premier état de fertilité. Suivant Phurnutus, les, Titans ne sont que les agriculteurs qui ont mélé toutes les grappes de raisin, les ont rompues en les foulant aux pieds et ont ainsi mis en pièces les membres de Bacchus. La liqueur produit de cette opération ne forme bientôt plus qu'un seul corps; e c'est ainsi que le corps de Bacchus est recomposé dans son entier.

Cette interprétation ne peut pas être admise, puisque Zagrée fils de Jupiter et de Proserpine est entièrement étranger à Bacchus dieu du vin, fils de Semelé. Hygin <sup>10</sup> ajoute même que Minerve ayant trouvé le moyen desoustraire le cœur de Bacchus aux Titans, le donna à Jupiter qui le réduisit en poudre et le fit avaler à Semelé, ce qui la rendit mère du second Bacchus. Il est facile de voir que cette fable de Zagrée faisoit uniquement partie de l'histoire du Bacchus des mystères, et qu'elle est une interpolation qui a été faite postérieurement dans le culte de Bacchus Thébain, soit que cette interpolation ait eu lieu à l'époque où Onomacrite, après avoir emprunté d'Homère la fable des Titans, imagina, dans son poème sur les Orgies de Bacchus, de l'in-

<sup>(1)</sup> Fab. 167.

troduire dans le culte de Bacchus Thébain (1), soit qu'elle n'ait été faite qu'à l'époque où on appliqua au Bacchus Thébain, le culte des autres Bacchus.

§ III. Bacchus Zagrée, force reproductive de la nature.

Plutarque nous a transmis une interprétation de la fable de Zagrée, considéré comme le Bacchus des mystères, ou comme la force reproductive de la nature. Cette interprétation confirme les idées que nous nous étions formées sur le mythe de Bacchus, et elle nous donne la clef de ce mythe qui se présentoit, au temps de Plutarque, sous le même aspect que nous le voyons de nos jours. Suivant cette doctrine, Dieu est éternel et incorruptible de sa nature. Le monde est constitué par lui de deux manières : 1º. Il a assimilé entre elles toutes les substances, et a ramené tous les êtres à la simplicité et à la pureté du premier principe, du principe universel, par un agent également universel, le feu ou le soleil. Ce premier principe et son agent ont été appelés Apollon pour exprimer leur unité; dans cette hypothèse, il faut admettre qu'Apollon est un mot composé de A privatif, où qui exprime une négation, et de πολλοί plusieurs, non plusieurs. Ils ont été appelés Phæbus pour exprimer leur clarté, leur pureté parfaite; le mot grec coico; signifie, pur, clair. 2º. Il a donné au principe universel toutes sortes de formes avec des affections contraires, et un assujettissement à

TOME I.

<sup>(0</sup> Pausan., Arcad., cap. 57.

des habitudes différentes. Les transformations de ce principe universel en air, en eau, en terre, ses changemens en astres, en plantes et en animaux, les affections, les vicissitudes, les modifications qu'il éprouve dans ses combinaisons avec ces formes différentes et qui le distribuent dans les différents êtres, en font comme autant de membres séparés; alors il est désigné sous les noms énigmatiques de Zagrée et d'Isodétès. Son altération, sa dissolution dans les corps, sa mort et son retour à la vie, sont présentés sous l'emblême de l'histoire de Zagrée, que nous venons de rapporter. Aussi les anciens théologiens chantoient en l'honneur de Bacchus des dithyrambes, pleins de mouvemens vifs, de changemens dans le nombre et dans la mesure, d'écarts et de digressions; ils chantoient pour Apollon le péan, genre de poésie modeste et réglée; ils peignoient ce dicu dans la fleur d'une jeunesse immortelle, et ils donnoient à Bacchus une multitude de formes et de figures différentes. En un mot, ils attribuoient à l'un l'égalité, l'ordre, et une activité paisible, à l'autre les jeux folâtres et pétulans, le désordre et la furcur : ils lui rendoient des honneurs insensés. Cette différence de culte pour ces deux divinités a un rapport naturel aux divers changemens du principe universel du monde.

( IV. Identité de Bacchus et d'Apollon,

Bacchus et Apollon, d'après l'interprétation de

Plutarque, étoient donc la même divinité, avec des attributs et des caractères différents, selon les rapports divers sous lesquels on l'envisageoit. L'antiquité toute entière prouve cette identité de Bacchus et d'Apollon.

Sur le Mont Parnasse plus particulièrement consacré à Apollon, les Béotiens n'avoient consacré qu'à un seul dieu et les antres bachiques et l'oracle de Delphes; le culte de ces deux divinités y étoit également établi, et lorsque les rites appartenant aux différens cultes de Bacchus, furent tous réunis à celui de Bacchus Thébain, on y célébroit les bacchanales tous les deux ans: c'est là, disent les poètes, qu'il y avoit un grand nombre de satyres, et qu'on entendoit leurs voix; là un grand bruit de cymbales frappoit fortement les oreilles. Bacchus, dit Euripide, dans les deux vers de la tragédie d'Hypsypiles rappelés par Aristophane (1), Bacchus armé de thyrses, couvert de peaux de bouc et entouré de flambeaux, danse sur le Parnasse et y donne des fêtes, Le chœur, dans les Nuées, invoque Bacchus en ces termes: « Vous qui présidez sur le sacré Parnasse, » et qui, suivi d'une multitude de femmes de Del-» phes, célébrez de nuit vos fêtes, où toutes saisies » de fureur elles dansent autour de vous ; enjoué » Bacchus, faites-nous sentir les effets de votre pro-» tection (1). » Pausanias parle des Thyades qui

<sup>(1)</sup> Aristoph., Ran., act. V, scen. 1. = (2) Aristoph., Nubes, v. 605.

venant au Parnasse tous les ans, célébroient les mystères sacrés en l'honneur de Bacchus. (1)

Au milieu du monde et à distance égale de l'orient et de l'occident, dit Lucain <sup>(n)</sup>; s'élève le double sommet du Parnasse, mont consacré à Phebus et à Bacchus, où, par un culte commun à ces deux divinités, les bacchantes de Thèbes célèbrent les triétériques de Delphes. <sup>(n)</sup>

Aristote, dans son traité de Théologie, disoit que Bacchus et le Soleil ne font qu'un même dieu, vérité qu'il établissoit par une foule de preuves.

Plutarque dit que Bacchus a autant de droits à

Delphes qu'Apollon.

Si d'après ces autorités on pouvoit croire encore que le Parnasse fut dédié à deux divinités différentes, ce doute scroit bieutôt levé par les traditions de toute espèce qui nous ont été transmises sur ce sujet.

Le Bacchus de Lysippe étoit placé sur l'Hélicon. (4)

(1) Ad consecratum Baccho

Parnasium cacumen. (Furipid. Iphigen. in Taurid. v. 1245.)
(2) Hesperio tantum, quantum scholus coo

Cardine, Parnassus gemino petit æthera colle, Mons Phœbo, Bromioque sacer; cui numine misto Delphica thebanæ referunt trieterica Bacchæ.(Lucan., Phars.)

Ο κισαιύς Απόλλων, καθαΐος, ο Βάκχος.

(4) Pausanias.

Sur un grand nombre d'autiques, la tête de Bacchus et le cheval Pégase sont les attributs des grands poètes. <sup>(1)</sup>

Les Lacédémoniens, dans les fêtes qu'ils appeloient Hyacinthes et qui se célébroient en l'honneur d'Apollou, se couronnoient de lierres, suivant les rites bachiques. (6)

Dans les combats bachiques, le prix étoit un trépied. (3)

Les habitans d'Ægle sacrifioient à Apollon, comme on le faisoit à Bacchus, en se lançant des sarcasmes, et en faisant de mauvaises plaisanteries. (1)

Epaminondas et les Thébains unissoient Bacchus a Apollon Isménien dans leur culte. (5)

On trouvoit à Olympie l'autel d'Apollon Pythien avec celui de Bacchus. (6)

Diane et Bacchus se trouvent ensemble sur quelques monumens antiques. Les habitans de Phelloé et d'Egine leur rendoient un culte commun, <sup>(7)</sup>

A Phigalie, la statue d'Apollon étoit cachée en partie dans les feuilles de lierre et de laurier. On voyoit dans un portique à Athènes le gymnase

(0) Præsidium Heliconis iu Pegaso, et capite Bucchi agnossis.

( Beger, Thes. Brand. f. 2. p. 589.)

Macrob, Satura, lib. IV, cap. 2.— Nenoph., Hist. Grace. Jib. IV.—Nacrob, Satura, lib. IV. cap. 17.— <sup>60</sup> Atl. Ibid. = <sup>60</sup> Con. hist., apud Photium. 49.— <sup>60</sup> Pausan., Messen.— <sup>60</sup> Pausan., Jib. VII. cap. 26.— Lib. II. cap. 50.

de Mercure et une petite habitation consacrée à Bacchus, qui y figuroit avec les attributs d'Apollon Musagète. (1)

Ino célébroit les bacchanales sur le mont Parnasse, tandis qu'Athamas, son époux, roi de la Thessalie, la croyant morte, épousoit Thémisto. (2)

Chez les Romains, Apollon et Bacchus présidoient au mariage, dü conjugales. (3)

Les médailles, dans Goltzius, désignent Apollon et Bacchus, comme la divinité tutélaire de Tomes et de Dionysopolis, villes de la Scythie, dont l'une prit de Bacchus le nom de Dionysius. (6)

(v) Apollo fuit in comitatu fratris una cum musis (Pausanias. Attic. cap. 2.)

<sup>(2)</sup> Hygin., Fab. IV.

(3) C'est dans ce sens qu'il faut lire ces vers de l'Eneïde : Mactant lectas de more Bidentes

Legiferæ Cereri, Phæboque, patrique lyæo: Junoni ante omnes, cui vincla jügalia curæ. (Virgil., Æneid,IV, 57.)

<sup>60</sup> Winckelmann remarque que, dans quelques statues d'A-pollon, ce dira a beaucoup de ressemblance avce Bacchus; tel est l'Apollon du Capitole qui paroit s'appuyer nonchalamment contre un arbre, avec un cygne à ac piccls; telles sont aussi les trois figures d'une grande beauté à la villa Médicis, et les deux autres de la galerie du grand duc de Florence. (Winckelmann, Hitt. de l'Art., hib. IV. csp. 2.)

Il y a , dit Winckelmann, dans le cabinet Clémentiu, une belle statue que l'on pourroit prendre, pour l'une ou pour l'autre de ces divinités; mais on a cru que étoit un Bacchus, parce que le ventre tient beaucoup de celui de la femme. L'on ssit que le jeune Bacchus étoit toujours représenté avec des membres délicats et arrontis, des banches charnues et gonifiés comme celles Hérodote dit qu'Apollon est fils d'Osiris; il est comme Bacchus, le même dieu qu'Orus.

Apollon étoit aussi confondu avec le dieu Pau, qui est appelé Apollon dans les hynnes d'Orphée. Les rochers, les cavernes, les montagnes sont sounis à sa puissance, on l'appelle montiongus; toutes choses qui conviennent bien à Pan et à Bacchus. Proclus<sup>60</sup> le fait le même qu'Adonis: il aimoit la musique et la danse comme Bacchus, c'est ce que remarque Homère dans son hymne à Apollon; c'est pourquoi dans les hynnes d'Orphée il est appelé zopómoo, (saltationibus gaudens). Pindare l'appelle Orchestes (a saltatione). Il est encore appelé gigantolètés, gigantum interfector, comme Bacchus et Hercule. Enfin le plus grand nombre des surnoms de Bacchus étoient aussi ceux d'Apollon(c).

Il étoit, comme Bacchus, le dieu de la médecine, l'auteur de la bonne santé, que le soleil donne aux mortels, par sa chaleur tempérée et son lieureuse influence.

Apollon, dien soleil de printemps, n'empruntoir pas les formes du bouc comme Pan, ni celle du bœuf, comme Bacchus, Osiris ou Mithra; n'enmoins on marquoit les rapports qu'il avoit avec ces animaux par l'offrande qu'on lui faisoit du bœuf et de deux chèvres aux jeux apollinaires. On doroit

des femmes, Pline fait mention de la statue d'un satyre lenant une figure de Bacchus vêtue en Vénus, que Sénèque a décrite comme une vierge déguisée. (Plin. XXXVI. cap. 41.)

(1) Proclus, Hymn. in-fol.

les cornes de ces différentes victimes <sup>(1)</sup>; quelquesois même, on représentoit Apollon le pied appuyé sur un bœuf.

Les habitans de Myrine et d'Apollonie dédièrent à Apòllon des épis d'or; Plutarque les loue d'avoir fait cette offrande au dieu qui fait naître les fruits, qui est le père des hommes, l'auteur et le bienfaiteur de l'humanité. <sup>60</sup>

On voit sur d'anciens monumens, la lyre d'Apollon, une tête de bœuf et une pomme de pin couronnée de laurier. (3)

Orphée, dans ses chants sacrés sur Bacchus, peint ce dieu sous des traits et sous un costume, qui ne peuvent convenir qu'au soleil.

- « Il s'environne de rayons, et s'enveloppe du » manteau moucheté, qui imite la voûte azurée. Il
- » est le premier dieu qui se montra avec la lumière,
- » s'avança sous le nom de Bacchus, dans la vaste » carrière de l'Olympe, changeant ses dénomina-
- » tions et ses formes avec le temps et les saisons. »

Bacchus, ainsi qu'Apollon, avoit le don de la divination.

Dans Euripide (6), Cassandre, prétresse d'Apollon, devenue furieuse après la chute d'Ilion, saute à la manière des Ménades, elle prédit les malheurs d'Agameumon, et sa mère Hécube s'écrie :

## Oh filia, oh Bacchi socia Cassandra!

(i) Macrob., Saturn., lib. I, cap. 17. = (ii) Plut. de Orac. Defectu. = (ii) Montfaucon. = (ii) Euripid., Iphig. in Taurid., v. 1243.

Hécube dit, dans Euripide <sup>(1)</sup>: Ah malheureuse I Est-ce la tête bachique de la prophétique Cassandre que tu apportes en ces lieux? Dans cêtte même tragédie, Polymestor dévoile à Hécube et à Agamemnon leurs malheureuses destinées; le devin des Thraces, Bacchus, l'a déclaré ainsi. <sup>(1)</sup>

Les uns plaçoient l'oracle de Bacchus dans la Thrace, vers le mont Paugée, les autres vers le mont Hœmus . Chez les Ligyréens, peuple de la Thrace, il y avoit un lieu consacré à Bacchus, où il rendoit des oracles . Les Satres, qui habitoient les plus hautes montagnes de la Thrace, avoient un oracle de Bacchus, sur le sommet le plus clevé de ces montagnes; une prêtresse rendoit ces oracles de même qu'à Delphes, et ses réponses u'étoient pas moins ambigues que celles de la Pythie. Les Besses étoient parmi ces peuples les interpretes des oracles du dieu, c'est-à-dire qu'ils avoient soin de rédiger et de publier ceux que la prêtresse avoit prononcés. ...

```
(1) Euripid., Hecub., v. 676.
```

Dicere futura insanientes facit. ( Emipid. Bucch v. 298.)

co Apud Thraces, vates dixit Dionysius heec. (Euripid. Hecub. v. 1267.)

Euripid, Schol., Hecub., v. 1267.—Ibid., Rhesus, v. 970.
 Aristoph., Theol.—Macrob., lib. I, cap. 18.

<sup>(5)</sup> Le Chœur, dans la tragédie des Bacchantes, dit .

Vates vero deus hic est: etenim ipsa Bacchatio Et ipsa insania magnam vaticinandi vint habent, Quando enim hic deus in corpus venerit multus,

Le trépied appartenoit à Bacchus, comme ayant le don de la divination. (1)

Les fanatici des Romains étoient attachés au culte de Bacchus; suivant Spon (2), ils étoient appelés fanatici, quod circa fana baccharentur. (3)

### § V. Apollon soleil supérieur ; Bacchus soleil inférieur.

Apollon et Bacchus n'étoient donc que la même divinité chez les Grecs, mais considérée sous deux rapports. Dans Apollon on voyoit principalement l'action du soleil dans les cieux, et sous le nom de Bacchus on considéroit l'action du soleil dans les autres parties de la nature, et surtout sur la terre. Apollon est précisément l'astre lumineux qui brille dans l'Olympe, c'est le dieu du jour, le dispensateur de la lumière, tandis que le soleil considéré daus ses rapports avec la végétation est Bacchus ou Osiris, adoré comme astre bienfaisant. Le soleil est alors un des principaux agents du principe productif, pénétrant dans le monde sublunaire par sa chaleur active, fécondant la matière, développant tous les gernus. Suivant cette doctrine, Bacchus est cette force qui,

<sup>(1)</sup> Mazoch., in tab. Heracl., p. 147, 148.

<sup>(3)</sup> Spon, Miscel. erud., p. 30.

<sup>(5)</sup> At Phoebi nondum patiens immanis in antro Bacchatur vates. (Virg. Eneid. VI. v. 78.)

<sup>-</sup> At bene Bacchatur, porte la remarque de Servius sur ce vers: Idem enim est Apollo, qui liber pater, qui sol.

Vossius s'exprime ainsi (in Etym.): Quod ad fanaticorum appelationem, propriè dicitur de sacerdotibus, et on lit dans Philoxène (de Glossis) fanaticus; ἐτρατίκος, ἐτραδούλος.

émanée d'un principe simple, se divise, se multiplie, en s'éloighant de sa source, et se distribue dans la matière organisée, tandis qu'Apollon est la lunière pure et vierge, dont le siége est dans la partie supérieure affranchie de tous les chocs lumultueux de la matière, et dans laquelle règne une constante et éternelle harmonie. <sup>60</sup>

C'est pourquoi dans les cérémonies sacrées, le soleil étoit adoré sous le nom d'Apollon, comme dieu du jour, étant dans l'hémisphère supérieur, et il étoit adoré sous le nom de Bacclius, lorsqu'on le considéroit dans ses rapports avec l'hémisphère inférieur. <sup>90</sup>

Sur les médailles de Délos, l'on a représenté un triangle formé par trois croissans, dans la concavité desquels on a disposé trois astériques. Ces astériques sont le symbole d'Apollon soleil supérieur, de Bacchus, soleil inférieur, et de Diane, ou la lune.

Le culte de Bacchus, soleil inférieur, ne se bornoit pas à la Grèce; les Thraces adoroient le soleil sous le nom de Bacchus, son culte étoit magnifique; ils lui avoient bâti dans la vallée de Silmisse un temple, dont la forme ronde étoit l'emblème du soleil.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Julian., Orat. IV, p. 269, 280.
<sup>20</sup> Hage 'so drivered intakere καλίσσετο.
Ε΄ς Ζείνς, τζε Αδης, τζε Γίλεος εἰς Δείσνουσες.
Αρμα Macr. Saturn. lib. 1, cap. 18.
Vos. oh clarissima mundi
Lamina, labentem codo que ducitis annum,
Liber et alma Ceres. (Virg., Goor., lib. 1, v. 5.)

la lumière venoit d'en haut. Hermias, cité par Athénée 60°, décrit les fêtes célérées par les habitans de Naucrate, qui soupoient au Prytanée, à l'anniversaire de la naissance de Vesta Prytanis, lors des fêtes de Bacchus, le jour de l'assemblée d'Apollon comaios. Le nom de comaios est une des épithètes de Bacchus dans l'anthologie. Hérodote nous apprend que les Arabes ne connoissoient d'autres dieux que Bacchus et Uranie. Ils appeloient Bacchus Urotal, et Uranie Alilat 60°, noms qui, d'après Scaliger et Selden, significient le soleil et la lune.

On trouve dans divers écrivains d'autres dénominations des dieux des Arabes, mais tous s'accordent à dire que ce peuple n'avoit que deux divinités; c'étoient les deux premiers agens de la nature, le principe actif et le principe passif, quelques fussent leurs noms, Jupiter, le Soleil, Urotal, Dusarès, Beelsamus, Kabar, Urauus, etc., pour le principe actif; Uranie, Vénus, Alilath, Kabar, la Lune, Beelsama pour le principe passif.

Les Arabes honoroient Bacchus, dit Strabon, comme le dieu qui procuroit aux hommes les choses les plus nécessaires à la vie. (5)

L'Urotal d'Hérodote étoit le même dieu que le Dusarès dont nous parlerons dans la suite : l'un et Pautre furent autrefois le nom de Bacchus chez les Arabes. L'épithète d'Urotal ne fut pas long-temps en usage. Elle présentoit, suivant Bochart <sup>(6)</sup>, les

O Athen., lib. IV, cap. 15. = (3 Herod., lib. 1, cqp. 151. =
 Strab., lib. XVI, p. 741. = (9 Eochart, Phaleg., lib. II, cap. 19.

idées de jeunesse, de beauté, idées qui convenoient bien à la divinité de Bacchus (1), même chez les Arabes où il étoit le principe actif et le soleil son agent.

§ V. Bacchus Zagrée, divinité des enfers.

L'enfant de Proserpine et de Jupiter, Bacchus Zagrée, considéré dans les rapports de son action avec la terre, ou comme soleil inférieur, étoit mis au rang des divinités des enfers (a). Il étoit désigné par l'épithète de Chthonien mot qui signifia d'abord, dans son acception propre, terrestre, et dans la suite, par métonymie, infernale.

Bacchus Chthonien est cette force qui pénètre les entrailles de la terre , laquelle , étant mise en mouvement par la chaleur vivifiante du soleil, donne les productions diverses, toutes utiles ou nécessaires à l'homme. (3)

w Tibi enim inconsumpta juventa est; Tu puer æternus, tu formissimus alto Conspiceris colo ( Ovid. Met. 4. )

(3) Bacchus inter vivos, inter mortuos

Aidoneus, ignigena, bicornis, titanicida Dionysius. (Auson. Epigr. 29.) - Suidas - Hesychius, v. Zagrœus.

(3) C'est ce qui a fait dire à Cicéron ( lib. II. Nat. Deor. ) Terrena vis omnis atque natura Diti patri dedicata est. -A Claudien , parlant du dieu des enfers :

Qui vitam lethumque regis, nam quidquid ubique,

Gignit materies , hoc te donante creatur Debeturque tibi certis ambagibus œvi.

Et à Lactance: - Cum constet Plutoni terram esse consecratam. dicit omnia membra resolvi et de terra cuncta procreari.

C'est d'après ces idées mystiques qu'on a expliqué l'enlèvement de Proserpine, une des divinités chthoniennes. Cette déesse est l'image de la substance matérielle et l'embléme des semences <sup>60</sup> qui restent cachées sous la terre <sup>60</sup> pendant les mois d'hiver, c'est-à-dire, pendant les mois que le solcil est dans l'hémisphère inférieur <sup>60</sup>. Lorsque la force du solcil favorise le développement de ces germes, Proserpine quitte l'intérieur de la terre et va retrouver sa mère (d), c'est-à-dire, que les germes des plantes se développent et qu'elles donnent les divèrses productions (c) <sup>60</sup>. Le casque de Pluton étoit l'embléme des

<sup>(</sup>i) Tellurem Proserpinam nominarunt quod ex ea proserpant fruges. (Varr. in. Civ. dei., 1. 7. c. 24.)

<sup>(2)</sup> Quam frugum semen esse volunt, absconditamque quæri a matre fingunt. (Cicer. de Nat. Deor. lib. II. §, 26.)

O Proserpine reste sur la terre pendant six mois, depuis le commencement du printemps jusqu'à la récolte, époque du développement des germeset de la fécondité dans nos climats, et elle est dans les enfers les six autres mois, époque oil a végitation est arrêtée, et où tout paroît mort sur la terre; Phistoire de Proserpine ne pouvoit donc pas avoir pris naissance en Egypte. On dit que Bacchus avoit dormi trois ans auprès de Proserpine, allusion à la vigne qui ne prodoit pas avant ce temps, et à qui il faut trois ans pour que ses racines croissent et donnent des productions. (Nat. Com. p. 507.—Neandri Bach. p. 148.)

<sup>60</sup> Arnobe lui-même a reconnu la vérité de cette explication. Ille qui raptam a Dite Proserpiam dicit, non, ut reris, in turpissimi appetitus voraginem dicit raptam, sed quia glebis occulimus semina, iuse sub terras detum, et cum orco significat fuedera genitalis conciliars feturas.

principes de la génération cachés ou non développés dans le sein de la terre. <sup>(1)</sup>

Tout ce qui contribuoit au développement de cette force intérieure dont la terre est impregnée, étoit divinisésous le nom de Bacchus Chthonien: aims l'air considéré comme étant attaché à la terre et réuni à elle, étoit adoré par les anciens, comme divinité infernale. <sup>10</sup>

Ce qui confirme cette théorie, c'est que Bacchus

O La matière étoit éternelle, selon les anciens; rien ne s'étoit fait de rien, et rien ne pouvoit être anéanti; la maissance,
suivant ce système, a'étoit pas le passage du non être à l'être;
mais le passage de l'Adés, éest-d-ûre, d'un état invisible et mullement soumis aux sens, à un état visible et sensible; aôte, est une contraction d'aôte, et vient de l'alpha privatif et de tôte, et vois. Pludo Galeatus occular principia generationis pindica. ( \arr.o. lib. IV. p. 19. ad Ciceronem.) du sens physique, on avoit transporté cette idée as sens moral, — l'étere sum consition et cogitationes occultas esse debere, significare volebant; Plutonem pingebant galeatum. Minerve qui guide Diomède contre Mars, ombrage sa tête du casque de Pluton, pour n'être pas aperque du dieu des combats. ( Homer. Iliad. ch, 5. p. 509. trad. de Bitunbé.)

<sup>50</sup> Cela est prouvé par nne foule d'autorités. L'air, dit Plutarque, ( de la cause du froid, trad. de Bicard. I. 12, p. 452.) est la première substance ténébreuse; et les poèces eux-mênes ne l'out pas ignoré, puisqu'ils donnent à l'air le nom d'Adès, d'Achéron et de ténébres. On li dans Natron: l'âme hie diespite dicitur infinus aer, qui est conjunctus terre, uhi omniu oriuntur ubit aboriuntur quorum quod finis ortus, orout dietas. Et dans Dhurnatus: infinum aerem, qui morientium animas excipit, ve-teres aden nuncupant. Cléanthe dit que Proserpine est l'air qui princitre les finits et qui s'y incorporce (Plut. de L. et Osir.).

Ilhyphalle étoit le même que Bacclus Chthonien. La pompe des Phalles, dans les mystères de Bacchus, se rapportoit à la descente de ce dieu aux enfers. Philammon établit les mystères de Lerne en mémoire de cet événement, et la fête se célébroit en l'honneur de Dionysius, Tihyphalle, Adès. Il est probable que cette fable avoit déjà été répandue dans le siècle d'Héraclite, par les prêtres et les poètes des Grees qui savoient que leur Bacchus avoit été fait sur le modèle d'Osiris, et qui le considéroient comme le souverain des enfers, ainsi que les Egyptiens considéroient points.

Fulgence appelle Pluton ou Bacchus Chthonien, presul terrarum. Il avoit les eless pour attributs. (2)

C'est parce que la terre contient toutes les richesses dans son sein, que les anciens adoroient le dieu des enfers comme dieu des richesses <sup>(3)</sup>. Dans Catulle, l'avare courtisanne adresse ses prières à Sérapis pour obtenir des richesses.

Artémidore (1) donne la nomenclature des dieux du ciel, de la terre et des enfers, et il comprend parmi

<sup>(</sup>b) Bellori donne une lampe antique sépulcrale où l'on voit Sérapis et Bacchus avec un phalle et une panthère.

<sup>(2)</sup> Pluto qui terræ claves et regna gubernas. (Orph.)

Divitias humano generi largiens fructibus annuis. (Orph.)
 Platon a dit dans le Cratyle: Plutonis vero nomen ob divitia-

rum largitionem, qui divitire e terra in lucem emittantur, dictum fuit: Et Giefron dans le traité de la naturé des dieux. (lib. 11.) Qui Dis ut apud Græcos Pluto dicitur, quia et recidant omnia in terra, et orientur e terris.

<sup>(</sup> Artemidore, Oneiro critica, T. II, cap. 35.

ces derniers Cérès Proserpine (f) et Bacchus Eleusinien; Proserpine étoit à Cérès ce que l'effet est à sa cause, aussi cette déesse portoit-elle souvent le nom de  $x\delta\rho\eta^{(\Omega)}$ , jeune fille,  $x\delta\rho\eta^{(\Omega)}$ , fille ineffable.  $x\delta\rho\eta^{(\Omega)}$ 

Proserpine étoit inconnue aux Egyptiens; son culte ne fut imaginé par les Grecs qu'après celui de Cérès "0", mais cette déesse représentant tous les germes que la terre reçoit dans sou sein, on lui donna l'empire des ombres. Elle en étoit en possession des le temps d'Homère "0". Cérès et Proserpine qui n'étoient originairement qu'une seule divinité et qui avoient lisis pour unique prototype, ne cessèrent

(1) Plutarque, present Proscrpine pour la lune, explique xoon par œil. Phurnutus l'explique par satiété, cette déesse étant la matière qui nous nourrit et nous rassasie ( Phurn, cap. 28. p. 207, ed. Gale. ). Porphyre ne distingue point xónn de xónos . le rejeton des jennes plantes et des arbustes ; c'est pour cela que Proserpine étoit couronnée d'épis et de pavots, symboles de la fécondité. Les Latins ont employé le mot cora pour désiguer Proserpine : plus ordinairement ils traduisoient le premier de ces noms par libera qui exprimoit un enfant du sexe féminin. ( Cicer. de Nat. Deor. lib. II. §. 24. ) Denys d'Halicarnasse dit que le dictateur Posthumius fit élever un temple à Demeter . à Dionysius et à Coré, noms que Tacite rend, en rapportant le même fait, par Liber, Libera et Cérès. (Dionys. Halic. l. VI. antiq. - Tacit. annal. lib. II. cap. 49. ) Ciceron se sert très souvent du mot libera, pour rendre dans sh langue le nom grec de Proserpine. S. Augustin applique le nom de libera à Vénus.

(2) Hesychius, V. λόρητος κόρη. = (2) Diod. Sic., lib. V, \$ 67. = (4) Homer., Odyss., lib. X, v. 491.

TOME I.

pas, quoiqu'elles aient été séparées par la suite dans le culte public chez les Grees, d'être la même divinité adorée sous des rapports divers <sup>10</sup>; leurs fêtes ne présentent pas de différence marquée et sensible <sup>10</sup>; ces deux décsses portent souvent le même nom; à Syracuse (g), Proserpine, ainsi que Cérès, avoit le nom de Thesmophore; elles étoient également adorées dans le temple que les Athéniens avoient fondé sur les bords de l'Illyssus où ils avoient placé le théâtre des petits mystères, on sacrifioit à ces déesses sur le même autel; aussi Timée le grammairien appelle-t-il ce temple Thesmophorion <sup>20</sup>; toutefois les petits mystères

<sup>40</sup> Le scholiaste de Lyoophron nous apprend que Proserpine portoit les noms d'Isis, de Rhœa, de Vesta, et d'une foule d'autres divinités (Tzetzès ad Iycophron. v. 797, ). Elle étoit aussi appelée Denster et Meia. Meia eutem est Proserpina que over Meia, sée untirs. Terrestris enim des et sa cenden que Ceres. (Porphyr. de Abstinastica de seu anim., lib. 4,)—Lactance (de faisd relig. § 21.). a très bien aperçu les rapports de Phisioire de Proserpina evec codie d'Osiris et d'Isis; les circonstances du voyage d'Isis en Phémicie différent peu de celles de Tarrivée de Cérès dans l'Attique, et Plutarque assure que le sfables grecques de Cérès et de Proserpine ne sont pas différentes de ce qu'on racontoit des aventures d'Osiris et Isis (Pht. Luc. 2016; § 23.).—Enfin tous les écrivains de l'autiquité se réunissent pour démontrer qu'Isis est absolument la même que Proserpine. (Plutarque, 1664 § 7-97.)

(3) Liebe est le seul antiquaire qui ait cherché à établir nne différence entre les fêtes de Cérès et de Proserpine. (Liebe. Goth. Num., p. 12, 13.) = (5) Tim., Lexic.

appartenoient plus essentiellement au culte de Proserpine, et c'étoit à cette divinité considérée sous les attributs d'Hécate, que les Athéniens venoient tous les ans rendre grâces de la mémorable victoire de Marathon le sixième jour du mois de boedromion, huit jours avant le commencement des grands mystères. <sup>(1)</sup>

Apollodore fait Proserpine fille de Jupiter et du Styx, ce qui est relatif à l'empire qu'elle exerçoit aux enfers ". Proserpine étoit regardée, ainsi que Pluton, comme la déesse des richesses ; Hésychius a tiré même de cet attribut, l'étymologie du nomde Proserpine ". Dans la partie la plus reculée du temple de Junon à Olympie, il y avoit un tableau des jeux olympiques, dans lequel on remarquoit Pluton, Bacchus, Proserpine, et deux nymphes, dont l'une tenoit une boule et l'autre une clef, symbole du dieu des enfers ". Bacchus servit de guide à Cérès, pour descendre aux enfers; les anciens appeloient les bacchantes blits famulie, Ditis famulæ ". On a fait dériver le nom de Zagrée, du

<sup>(1)</sup> Plutarch., de Malign. Herod.

<sup>(2)</sup> Apollod. Bib. lib. I. cap. 3. sect. 1. - M. Clavier a eu tort de croire qu'il y avoit faute dans le texte d'Apollodore.

Θ Persephonia, Cereris filia, divilias adferens, propter fructus, ex φίρειν, id est, ferre, et ὄνησιν, id est, utilitatem et fructum (Hesychius v. περσεφόνεια.) = <sup>(6)</sup> Pausanias, lib. V.

<sup>(5)</sup> Horace dans le beau dithyrambe en l'honneur de Bacchus, dit à ce dieu: Te vidit insons cerberus, aureo

Cornu decorum, leniter adterens Caudam et recedentis trilingui

Ore pedes teligitque crura. (Horat. lib. I. Od. XI.)

mot grec, à yprito, venari, captare, parce que le Bacchus des enlers, la même divinité que Pluton, s'empare de toutes les ames et les entraîne dans son royaume, venatur et captat animas defunctorum; c'est pourquoi Sénèque a dit de ce dieu avari Ditis domum et avidi Ditis regna. Enfin les auteurs même qui ont cru que tous les dieux avoient été des mortels, et particulièrement M. de Fourmont, qui présente Bacchus et Cérès comme les auteurs du dogme de la métempsycose, avouent néanmoins qu'ils étoient regardés comme les dieux qui régnoient dans les enfers. U

Athenée (1) rapporte plusieurs scholies attiques, genre de poésie dans lequel Anacréon et Alcée s'étoient surtout distingués, et dans lequel Praxilla de Sieyone fut aussi très admirée. Parmi ces scholies on remarque celle-ci: Je chante Cérès (frugifere) mère de Pluton, dans la saison où l'on porte des couronnes. Proserpine, fille de Jupiter, salut! protéges, toutes deux, Althènes.

Démosthènes, dans le discours pour Ctésiphon, appelle les initiés coronatos marathro et populo albá. Les initiés aux mystères de Bacchus étoient couronnés de feuilles de peuplier blanc, parce que cet arbre étoit l'arbre de l'enfer. On disoit que le peuplier blanc étoit né d'abord sur les rives de l'Achéron, c'est pourquoi Homère l'appeloit achéroida". Suivant une tradition de l'ancienne mythologie,

 <sup>(</sup>i) Acad. Inser., T. III, p. 7. = (5) Athénée, lib. XV, cap. 31.
 (ii) Homer, Iliad. XI, v. 598. — Suidas, V. Λεύκη.

Hercule voulant descendre aux enfers, fit une couronne de feuilles de peuplier blanc; ce qui touchoit la tête, eguserva la couleur blanche, tandis que la partie de la feuille qui étoit en-dehors, fut noircie par la fumée dont ce triste séjour étoit rempli.

Cette doctrine suivant laquelle Bacchus étoit identifié avec Pluton, paroissoit contradictoire à la plupart des initiés, à qui on avoit de la peine à persuader que ce Bacchus qu'ils regardoient comme un dieu si grand, si pur, si bienfaisant, fût en même temps une divinité infernale. Aussi Plutarque dit-il que les prêtres ne communiquoient cette partie de leur doctrine qu'avec une extrême discrétion, et n'en parloient qu'avec une sorte d'horreur. Cette double tradition à l'égard de Bacchus étoit fondée sur le double rapport sous lequel on l'envisageoit; on le considéroit tantôt comme le dieu du monde présent, faisant éprouver aux hommes ses bienfaits, tantôt comme la force intérieure de la terre, et comme le dieu de la vie future. L'allégorie prenoit toutes sortes de formes, et varioit autant que les fonctions qu'on vouloit faire remplir à la divinité, à qui on reconnoissoit devoir toutes les productions de la nature, tons les biens de cette vie , et de qui on attendoit sa destinée dans l'autre moude.

Le culte des divinités chthoniennes, ou plutôt des divinités d'Eleusis, adorées comme divinités des enfers, étoit en grand honneur, surtout daus l'Argolide. Sur l'emplacement de l'ancienne ville des Hermionéens, il existoit encore du temps de Pausanias quelques temples, entr'autres un temple de Sérapis et d'Isis, et des enceintes entourées de pierres choisies, très grandes, où l'on célébroit les mystères d'Eleusis. A Trézène, dans le temple de Diane Soteira bâti, dit-on, par Thésée à son retour de l'isle de Crète, on voyoit les autels des divinités infernales. Ce fut par là , suivant les Trézéniens , que Bacchus fit sortir Sémélé des enfers (1) ; mais Pausanias rejette cette tradition. Le culte de Cérès Chthonia étoit célèbre à Hermione, d'où il avoit passé dans la Laconie : le temple de cette divinité, sur le mont Prou, est ce qu'Hermione offroit de plus remarquable ; il jouissoit du droit d'asile , d'où est venu le proverbe rapporté par Erasme : Hermiones vice , id est, asili ad instar. Les Hermionéens disoient qu'il avoit été bâti par Clyménus fils de Phoronée, et par Chthonia sa sœur. Cette tradition est une des nombreuses fables dues à l'orgueil des Grecs, qui vouloient diviniser toute leur histoire. Clymène n'est autre que Pluton, et Chthonia n'est autre que Cérès, noms communs à Hécate, à Proserpine et à Bacchus, divinités infernales. Pluton étoit adoré, sous le nom de Clymène, à Hermione même ; vis-à-vis le temple de Chthonia, il y en avoit un autre entouré de statues, qui étoit consacré à Clymène : c'est là qu'on lui offroit des sacrifices. Lasus d'Hermione commence ainsi l'hymne qu'il a composé en l'honneur de Cérès : Je chante un hymne à Cérès et à sa fille Mélibée,

<sup>()</sup> Pausanias, lib. II, cap. 1.

femme de Climène, en le récitant sur le ton grave et bruyant de l'Eolie; et il répète: Je chante la jeune Deméter, femme de Clymène. Phurnutus, dans le 35°. chapitre de son ouvrage De naturá deorum, où il traite de l'enfer, rapporte les différeus noms donnés à Pluton, et non-seulement il cite celui de Clymène, mais il en donne l'étymologie. <sup>60</sup>

Pausanias lui-même ne croyoit pas qu'un Clyménus argien fût jamais venu à Hermione, et il ajoute que ce nom est un de ceux qu'on donne au dieu qui

passe pour régner dans les enfers. (2)

Les Argiens avoient sur ce sujet une tradition toute aussi fausse que celle des Hermionéens, Suivant eux, lorsque Cérès vint dans l'Argolide, Atheras et Mysius lui donnèrent l'hospitalité, tandis que Colontas ne voulut ni la recevoir dans sa maison, ni même lui rondre aucun honneur. Sa fille Chthonia n'approuva pas cette conduite: aussi Colontas ayant été brûlé avec toute sa maison à causse de son implété, Chthonia fut transportée à Hermione par Cérès, et et y bâtit ce temple. Mais c'est assez s'arrêter à ces

(1) On tronve dans l'anthologie une épigramme d'Antipater sur Orphée, qui se termine par ces deux vers :

Qui immittit gravem Clymeni mentem, Et inexorabilem animum demulsit lyrá,

Voici l'étymologie que donne le commentateur, du nom de Clymène que portoit Pluton, vel quod accersat ad so omnes vel quem audiunt omnes a xlvw, audio.(Anthol. lib. III. cap. 25 in Petas.)

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Pausan., lib. 11, cap. 35.

légendes; il est certain que tout ce qui concernoit Clymène et Chthonia à Hermione et dans toute l'Atgolide, n'avoit rapport qu'au culte de Cérès, Proserpine, Bacchus, divinités chthoniennes ou infernales. Derrière le temple de Chthonia, on remarquoit trois places que les Hermionéens nommoient l'une, la place de Clymène, l'autre la place de Pluton, et la troisième le lac Achéron. Il y avoit dans celle de Clymène une ouverture par laquelle Hercule, suivant les Hermionéens, amena le chien Cerbère des enfers: « Est-il vrai, mon fils, dit Amphytrion à » Hercule (1), que tu aies pénétré dans le sombre emn pire de Pluton?-Herc. Il est vrai, et j'ai traîné ala » clarté du jour le monstre aux trois têtes. Amphit. » Cerbère est-il dans le palais d'Eurysthée? Herc. " Le bois de Chthonie et la ville d'Hermione le pos-» sèdent, » On célébroit tous les ans à Hermione, au printemps, une fête nommée Chthonies : à la tête de la procession marchoient les prêtres des dieux et tous ceux qui étoient revêtus des magistratures annuelles. Les hommes et les femmes venoient ensuite; les enfans eux-mêmes étoient admis à honorer la déesse chthonienne ou terrestre, c'est-à-dire, présidant aux régions inférieures du monde. Ils figuroient dans cette pompe, vêtus de blanc et portant sur la tête des couronnes, faites avec la fleur appelée dans le pays comosandalum, dont la couleur et la forme sembloient être celles de l'hyacinthe, et où l'on voyoit

<sup>(1)</sup> Euripid., Herc. fur., v. 6:5.

aussi les lettres qui exprimoient la plainte. La procession étoit terminée par des gens conduisant une génisse choisie qui, sauvage encore, et n'avant pas subi le joug, s'agitoit dans les liens qui la retenoient (1). Lorsqu'on étoit arrivé au temple, ils détachoient cette genisse, et la poussoient dans l'intérieur : d'autres qui avoient tenu, jusque-là, les portes ouvertes, les refermoient aussitôt qu'ils voyoient la génisse dans le temple; elle étoit tuée par quatre vieilles femmes restées dans l'intérieur, dont la première venue lui coupoit la gorge avec une faux : alors les portes s'ouvroient de nouveau, on introduisoit de la même manière une seconde génisse, puis une troisième, et enfin une quatrième; toutes étoient immolées pareillement par ces vieilles femmes. Devant le temple étoient des statues en assez petit nombre; elles représentaient les femmes qui avoient été prêtresses de Cérès. On voyoit dans l'intérieur, les sièges sur lesquels les vieilles femmes attendoient qu'on introduisit les victimes, ainsi que les statues de Cérès et de Minerve. (2)

Elien (3) cite une tradition conservée dans des

to Dans les processions égyptiennes, la vache, suivant l'explication d'Apulée, étoit le symbole de la terre. (Apul. Met. lib. II.)

<sup>(</sup>a) Pausanias, lib. II, cap. 35.

O fœcunda Ceres, siculas veneranda per oras, Cecropiosque agros! hoc ego præcipue Miror, in Hermione quod magno robore taurum, Quemque viri possent vix domuisse decem,

vers du poête Aristocle, qui paroissent avoir fait partie d'un hymne composé à l'occasion de la fête des Chthonies. Il y a quelque différence entre cette tradition et le récit de Pausanias; néanmoins l'un et l'autre présentent, dans la déesse Chthonia, deux des principaux caractères de Cérès éleusinienne, la déesse de l'agriculture et la divinité des enfers.

Doni rapporte, dans son Traité des inscriptions anciennes (1), le fragment d'un traité d'alliance, conclue entre les habitans d'Hermione et ceux d'Asine, qui est mutilé, mais qui reçoit un grand jour des récits de Pausanias et d'Elien: on y voit que les Asinens y stipulent l'avantage de prendre part au culte des divinités Chthoniennes. Leurs prêtres doivent faire le sacrifice simultanément avec ceux des Hermionéens. On doit élever dans le temple de la déesse Chthonia, une colonne sur laquelle sera inscrit ce traité, et qui deviendra un monument éternel de l'alliance des deux villes.

E grege deductum sola aure adducit ad aram Sancta tibi mulier; qui puer ut sequitur. Haze tua vis, Ceres, est; tu nobis esto benigna, Per teque Hermione leta beata fuat.— (Ælian., Animal., lib. XI, cap. 4.)

(1) Doni., Cl. IV, n. 9.

# CHAPITRE II.

Diversautres noms de Bacchus Éleusinien, considéré comme pouvoir générateur.

§ 1. Bacchus Eubule. § 2. Bacchus Isodétès. § 3. Bacchus OEsymnétès. § 4. Bacchus Hyès. § 5. Bacchus Sabazius.

### § I. Bacchus Eubule.

D'après la signification du mot eubule ou eubulée, Bacchus étoit, sous ce nom, la force reproductive de la nature, et, en même temps, le germe contenu dans son propre sein et mis au jour par lui. Ainsi Bacchus Eubule réunissoit les deux qualités de Zagrée ou du pouvoir générateur, considéré indépendamment de ses produits, et d'Iacchus qui n'étoit, comme nous l'avons dit, que cette force reproductive réalisée, ou, si l'on veut, l'effet résultant de l'opération du pouvoir générateur et du principe passif.

Cicéron <sup>10</sup> met Eubule au rang des dieux Anactes, fils de Jupiter le plus ancien, et de Proserpine. Les dieux anactes étoient les mêmes dieux que les Dioscures, les Cabires, les Pénates, etc.; c'étoient les grands dieux producteurs, les dieux bienfaisans, qui recevoient différentes dénominations suivant les rapports divers sous lesquels ils étoient envisagés. C'étoit ou Jupiter, ou Apollon, ou Bacchus, ou Neptune, ou Mercure, etc.; c'est-à-dire, le dieu

<sup>(1)</sup> Cicer. , de Naturd deor. , lib. 111 , \$ 21.

principe actif de la nature; c'étoit ou Cérèa, ou Junon, ou Vénus, ou Vesta, etc.; c'est-à-dire, la déses représentant la nature passive et génératrice des êtres; c'étoit enfin ou Iacchus, ou Cadmille, ou Atys, ou Adonis, ou Jasion, etc.; c'est-à-dire, le jeune dieu embléme du produit des deux autres principes. C'étoient les grands dieux de Samothrace, d'Eleusis et de tous les grands mystères de la Grèce. Cette croyance étoit le fonds de la religion des anciens, et la base sur laquelle elle reposoit toute entière. Le mot anacte signifie proprement bienfaisant "9, et sons ce titre les anciens adoroient la divinité, dans tous les rapports de bienfaisauce qu'elle avoit avecles mortels; aussi étoient-ils appelés Sarfas; savweurs.

Et magni, servatores, Jovis optima proles. (2)

Ces dieux, quelque fût leur dénomination, Anactes, Dioscures, Cabires, Pénates, étofent les dieux grands, bons, puissans, parce qu'ils étoient les modérateurs universels de la vie. Non-sculement ils

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> L'épithète Anacte étoit donnée comme une marque de supériorité et d'excellence aux rois et aux pères de famille. Les rois out étéappelés Anactes par les anciens quod curam habeant aubditorum. Eastathe cite un commentaire sur les mots des payens ou le mot anux est tendit par Filias terre et cetil. Le not anux, ajoute Eastathe, signifie également rex et die, é, filvas, et il .a été appliqué aux homnes supérieurs qui sont au-dessus des autres à l'instar de die; Jupiler; de là ils ent été applelé dui, divins. Furipide dit qu'il y a dans le mot anax, una force divine. On Artemid, lib. 11. Ouervorat.

présidoient à la génération (1); mais dans la croyance des anciens, c'est par eux que les hommes respiroient, qu'ils vivoient , par eux ils possédoient une ame, ils tenoient d'eux la raison et l'intelligence (2). Ces dieux maîtres de l'univers étoient aussi les dieux de la patrie, de la famille: ils présidoient aux cités. ils étoient les gardiens des maisons particulières ; ce sont ces dieux que Rachel enleva à son père Laban (3), ce sont les mêmes dieux qu'Enée apporta avec lui en Italie (1). Sous le nom de Dioscures ou de Cabires . ils étoient les grands dieux de Samothrace et les divinités tutélaires de la navigation; ils étoient les dii consentes, chez les Etrusques, les dii patrii et les dii penetrales chez les Romains, Chez les Grecs ils présidoient à la naissance des enfans sous le nom de Tritopotares (5), nom donné par Cicéron aux anciens Dioscures. Ils présidoient aussi au mariage (6), dii conjugales.

Le nom d'Eubule, donné à Bacchus dieu de la végétation et l'un des noms des anciens Dioscures, a été donné, par Hésychius, à Plutus dieu des richesses. La fortune elle-mème étoit aussi au nombre des dieux Anactes: Orphée dit qu'elle étoit née du sang d'Eubule. Cet Eubule que quelques mythologues ont dit être un des bergers qui habitoient Eleusis, lorsque Cérès y arriva, étoit généralement regardé dans

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> Diouys, Halicaru., Antig. rom., lib. I. = <sup>(2)</sup> Macrob., Nat. Com. = <sup>(3)</sup> Moyse, Gen., cap. 51, v. 54, = <sup>(4)</sup> Servius, ad Æneid., lib. II, v. 525.= <sup>(5)</sup> Hesychius, hac voce.= <sup>(6)</sup> Etymol. magn. = <sup>(7)</sup> Orph., Hymn., LXXI.

l'Attique, comme l'enfant de la terre (1), ou de Cérès, c'étoit le Bacchus Eubule des mystères auquel Orphée donne le titre de thesmophore. (12)

Bacclus Eubule étoit aussi le dieu des enfers; Phurnutus, les commentateurs de Nicander (in alexipharmaco) et Macrobe font dériver cette dénomiation de vééovia, id est, bonum consiliarium ou bonii consilii præstitem, c'est-à-dire, celui qui veille le mieux au bonheur des hommes en les délivrant des peines, des soins et des misères de cette vie. <sup>90</sup>

#### § II. Bacchus Isodétès.

Le nom d'Isodétès est composé de deux mots grees, jou, égal, et baio, je divise, je distribue, c'estad-dire, que le principe universel se distribue également dans tous les êtres. Cette interprétation a été donnée par Plutarque, comme nous l'avons dit, et cette étymologie du mot Isodétès est confirmée par le détail des repas d'Homère. Les tables dans ces repas étoient entièrement couvertes de toutes sortes de mêts, comme cela s'est pratiqué, de tous les temps, chez les peuples peu civilisés; on n'y servoit que des viandes rôties, et on faisoit de ces viandes autant de

Mater intonantis, multiformis Eubuli.

<sup>(3)</sup> S. Clém. Alex., adhortat. ad Gent. — Tristan., Com. hist., T. II, p. 227. = (3) Orph., Hymn. XLI

<sup>(</sup>b) Orphée dans son hymne à Proserpine l'appelle : Μητέρ ἐριδρεμέτου πολυμόρφου εύδουλήσς

portions égales, qu'il y avoit de convives. Homère donne aux convives le nom de l'ou égaux et au repas le nom de δαίται du mot δατεῖσθαι, diviser, partager. Le cuisinier qui faisoit ces repas étoit nommé datτρός, parce qu'après avoir fait rôtir les viandes, il les servoit par égales portions à chacun (1). Les mythologues disoient que les premiers hommes manquant du nécessaire, couroient par bandes dans les lieux où il y avoit des vivres, qu'ils les ravissoient avec violence à ceux qui les avoient, en blessant tous les rapports d'égalité; ce qui avoit fait donner à ces actions, qui souvent devenoient meurtrières, le nom de Aτασθαλίαν Atasthalies ou proprement injures faites dans les repas, des mots grecs ăτεει, injure, et θαλία, festin; mais Cérès leur avant procuré une nourriture abondante, ils se la partagèrent également et le bon ordre régna dans leur repas. Ces repas s'appeloient donc dairas, parce que tout s'y distribuoit par égale portion, même le vin; les vases où il étoit versé s'appeloient aleisa, parce qu'ils étoient de même mesure (2); dans les noces de Psyché décrites par Apulée (3), le nectar est versé à Jupiter par son propre échanson, mais c'est Bacchus qui le verse aux autres dicux par égale portion, parce que c'est le dieu qui présidoit aux festins ; Lucien fait dire à Saturne qui adresse des reproches aux riches sur les repas qu'ils donnent aux pauvres : Ce qui peut

<sup>(1)</sup> Athen., Deipnos, lib. I, cap. 10 = (2) Athen., ibid. = (4) Apul., Metam., lib. VI.

rendre un festin agréable, c'est l'égalité. Le dieu qui y préside est appelé Isodéèès, parce qu'il Jaut que tous les convives soient servis également. Dans la suite l'usage s'introduisit de faire servir le vin, par de jeunes échansons, qui prenoient le costume et les attributs de Bacchus, comme on le voit dans le repas de Trimalcion. <sup>(1)</sup>

Les explications du mot Isodétès par Plutarque et par Lucien, ne sont pas les seules qui aient été données à ce surnom de Bacchus; on l'a encore attribué au dieu des enfers. Les uns donnoient cette dénomination à Pluton lui-même, d'autres disoient que c'étoit le nom de son fils <sup>10</sup> ; quelques-uns prétendoient que c'étoit un génie ou un démon, et entr'autres l'orateur Hypérides. <sup>20</sup>

# § III. Bacchus OEsymnétès.

M. de Sainte-Croix a conclu l'identité de Bacchus Zagrée avec Bacchus O'Esymétès, de la signification de ce dernier surnom donné à Bacchus. Le mot œsymétès signifie vigoureux <sup>(0)</sup>; et M. de Sainte-Croix donne la même signification, par métaphore, au mot zagrée. Il dit que ces surnoms ont été donnés à Bacchus, à cause de toutes les métamorphoses, auxquelles il eut recours

<sup>6)</sup> Pétron, cap. §1.— Dum loquimur, puer speciosus, vitibus hederisque redimitus, modo Bromium, interdum lyœum, Evhiumque confessus, cathalisco uvas circumtulit.

<sup>(2)</sup> Hesychius, hac voce. (2) Hyperid., in oratione pro Phryne. — Harpocration, V. Isodetès. — (4) Ethymolog, maga.

dans son combat contre les Titans. Quoiqu'il en soit, le culte de Bacchus OEsymnétès étoit en grand honneur dans l'Achaïe (1). Voici la tradition qui nous a été transmise sur la fondation de ce culte : Les Ioniens étoient encore les maîtres, dans cette partie de la Grèce, d'Aroé, d'Anthée et de Messates; ces trois villes possédoient en commun un temple consacré à Diane, surnommée par cette raison triclaria. Les barbares, habitans de ces contrées, faisoient à cette divinité des sacrifices humains : tous les ans un jeune homme et une jeune fille étoient immolés sur ses autels; on donnoit pour origine à cet affreux sacrifice, l'aventure de Comètho jeune prêtresse de Diane, et de Ménalippe, son amant, qui avoient satisfait leur passion dans le temple même de la déesse. La prêtresse de Diane étoit toujours une vierge : elle devoit garder sa virginité jusqu'à ce qu'elle se mariât; alors le sacerdoce passoit à une autre. Ménalippe n'avoit pu obtenir des parents de Cometho l'objet de ses vœux; Diane indignée de la profanation de son temple, donna des marques terribles de sa colère : la terre fut frappée de stérilité, les maladies contagieuses dévoroient les habitans de ces contrées. L'oracle de Delphes déclara qu'on ne pouvoit apaiser la déesse, qu'en lui sacrifiant, tous les ans, un jeune garçon et une jeune fille, remarquables par leur beauté. Le fleuve qui passe auprès du temple de Diane, fut nommé Amilichus, c'est-à-dire

TOME I.

<sup>(9</sup> Pausan., lib. VII, cap. 19.

odieux, de ce sacrifice barbare. Après la prise de Troie, dans le partage qui fut fait du butin, il échut à Eurypyle, fils d'Evemon, un coffre où l'on avoit renfermé la statue de Bacchus; les vents avant porté la flotte jusque dans la rade d'Aroé, Eurypyle y débarqua : en mettant pied à terre , il vit un jeune homme et une jeune fille que l'on conduisoit à l'autel de Diane. L'appareil lui fit juger que c'étoit deux victimes que l'on alloit immoler ; à la vue d'Eurypyle. les habitans se souvinrent de l'oracle, qui leur avoit prédit qu'un prince étranger leur apporteroit un jour une divinité étrangère, et qu'aussitôt on cesseroit de répandre le sang sur l'autel de Diane : c'étoit en effet l'accomplissement de l'oracle. On cessa de faire ces barbares sacrifices, et le fleuve fut appelé Milichus, agréable, au lieu d'Amilichus, odieux. Une autre tradition attribuoit ce fait à Eurypyle, fils de Dexamène, qui fut roi d'Olène, et qui ayant accompagné Hercule dans son expédition contre Troie, recut de lui ce coffre pour présent.

En écartant le merveilleux de cette tradition, elle prouve : 1º que des sacrifices humains eurent lieu dans l'Achaïe, jusqu'à l'expédition d'Herculs contre Troie, ou jusqu'au siège de cette ville par les Grocs; 2º qu'Eurypple les fit cesser; 3º qu'il apporta dans cette contrée le culte de Bacchus OEsymmétès, le même qu'Iacchus et Zagrée.

Le peuple de Patres choisissoit, parmi les personnes les plus recommandables, neuf hommes et neuf femmes pour être les ministres du culte de Bacchus. Sa fête

se célébroit tous les ans : la muit qui la précédoit, la prêtre du dieu apportoit le coffre d'Eurypyle, et en tiroit la statue. Voici la cérémonie qui se pratiqua d'abord : Tous les enfans se rendoient sur le bord du fleuve Milichus, couronnés d'épis de bled, et dans l'appareil des victimes que l'on immoloit à Diane : cette couronne d'épis de bled, portée par les enfans, lors de la fête de Bacchus, est l'embleme de l'agriculture et de la civilisation qui , dans l'Achaïe, firent cesser les sacrifices humains, et tous les actes de harbarie d'un peuple grossier et ignorant; cet embléme me semble établir l'identité d'OEsymnétès avec Iacchus et Zagrée, aussi bien que l'explication métaphorique du mot zagrée, et la conformité du sens de ce mot avec celui d'œsymnétès (1). Dans les temps postérieurs, ces enfans déposoient seulement leurs couronnes aux pieds de la déesse , ils se lavoient dans l'eau du fleuve, reprenoient des couronnes de lierre, et alloient au temple de Bacchus-OEsymnétès. Il est probable que cette coutume qui, comme on le voit, n'étoit pas très ancienne, appartient au temps où les Grecs confondoient Bacchus OEsymnétés ou Eleusinien, dont le symbole particulier étoit le myrthe, avec Bacchus fils de Sémélé, qui avoit pour symbole le lierre. Chacune des trois villes que nous avons nommées, rendoient un culte particulier à Bacchus, sous le nom de Bacchus Messateus, de Bacchus Anthœus, de Bacchus Aroéus; les trois

<sup>(</sup>i) Ce nom a aussi été donné aux puissans, aux rois, aux chefs dans les combats et même dans les jeux publies.

différentes statues de Bacchus étoient conservées à Patres, dans un lieu sacré près du théâtre ". Le jour de la fête du dieu, on portoit ces statues dans le temple de Bacchus OEsymnétès, qui étoit à l'extrémité de la partie de Patres, qu'on appeloit la ville basse, sur le bord de la mer. Après la fête de Bacchus OEsymnétès, les habitans de Patres honoroient la mémoire d'Eurypile, fils d'Evemon.

# § IV. Bacchus Hyes.

L'hymne célèbre adressé au soleil, sous le nom de Bacchus, qui nous a été conservé par Martianus Capella, dans les noces de la Philologie et de Mercure, présente différens caractères de Bacchus.

« On vous appelle Hyes; le Nil vous adore sous le » nom de Sérapis, Memphis sous celui d'Osiris;

- » dans les fêtes d'hiver, vous êtes appelé Mithras, » Pluton, le barbare Typhon. Je vous salue, vé-
- » ritable face des dieux, image de votre père, » vous dont trois lettres forment le nom, le surnom
- n et le présage. Ce nom est une. »

Bacchus est encore appelé, dans cet hymne, le fils chéri de la charrue; ce fils chéri est le Bacchus des mystères : ainsi dans cet hymne, comme dans tout ce qui tenoit aux mystères d'Eleusis, Bacchus est considéré d'abord, comme inventeur de l'agriculture, ensuite comme maître et modérateur de la substance humide, ou plutôt, comme la source de

(1) Pausanias, lib. VII, cap. 21.

toute production, la substance de tous les germes; car les anciens pensoient que l'eau est le principe de tous les êtres.

Les noms que les Grecs donnoient à l'émission des germes productifs, et à l'union des corps, supposoient le même principe. Le nom de fils en grec vient d'eau ou de pleuvoir : les fleuves étoient appelés κουροτρόφοι, nourriciers des jeunes gens. Achille avoit laissé croître ses cheveux, pour les offrir un jour au fleuve Sperchius, comme à son père nourricier (1); dans un grand nombre d'inscriptions et de monumens de l'antiquité, les nymphes nourricières, nymphæ nutrices, ομπνίαι, sont rapprochées de Bacchus; on trouve dans Suidas et dans Hésychius δμπνιον, δμπικον, δμπνηρον ύδωρ, l'eau qui nourrit. Aussi les stoïciens, qui croyoient que tout étoit allégorique dans la fable de Bacchus, disoient que Bacchus étoit l'esprit générateur qui nourrissoit toutes les substances (2). Hyès est une épithète de Bacchus, dit Chideme, car nous lui faisons nousmêmes des sacrifices lorsqu'il pleut; Phérécyde rapporte que Sémélé étoit appelée Hyès (3). Suivant Hésychius le motin; est le même que celui de Zeis ou čμβριος, Jupiter pluvieux, il appelle la mère de ce dieu Hyès, et ses nourrices hyades. (1)

 <sup>(</sup>i) Homer., Iliad.; XXIII, v. 142.=<sup>(3)</sup> Plut. de Isid. et Osir.
 =(5) Suidas. v. ύλε.

<sup>&</sup>lt;sup>(i)</sup> Jupiter Ombrios avoit plusieurs temples et plusieurs autels dans la Grèce. Il avoit à Argos un de ces autels, sur lequel les chefs qui voulurent remettre Polynice sur le trône des Thébains-

Le nom d'Hyès offroit, suivant l'hymne au soleil, l'idée de présage, parce qu'on tiroit les présages de la pluie et d'une année pluvieuse; on en a donné le nom aux hyades nourrices de Bacchus, dont on a fait une constellation pluvieuse. (h)

Les Dendrophores portoient des rameaux de l'arbre de pin en l'honneur de Bacchus Zagrée <sup>(1)</sup>. Le pin étoit aussi consacré à Neptune qui étoit le souverain du principe humide et générateur; aussi Plutarque dit-il <sup>(2)</sup> que Bacchus et Neptune présidoient fireit serment de périn tous ou de prendre la ville de Thébes. ( Yausan, lib. 1f. cap. 19.)

On donnoit aussi à Inpiter le nom de xarabarne, propter demissam pluviam.

Sur la colonne Twijanne Jupiter pluvieux vient au secours des Romains contre les Daces, et sur la colonne d'Autonin le pieux, qui fut élevée après sa mort, on voit Jupiter pluvieux qui s'étend sur l'armée romainé. (Nardin., Rom. vet., VI, 9.—Thes. gronvii, T. IV.)

Ontrouve, sur quelques monumens anciens, Jupiter Critisgènes qui est représenté lançant la foudre, et qui est placé entre les Hyades. Il avoit un superhe temple à Gaza qui a été détruit par S. Porphyre, sous l'empire d'Honorius et d'Arcadius. Les payens de Gaza attribuérent à saint Porphyre et aux chrétiens la sécheresse qu'ils éprouvèrent pendant deux mois; ils firent un grand nombre de assarifices pour obtenir de la pluie de Jupiter Cringènes ou Marnas, qui étoit le même que Jupiter vêres ou épépers. Cette divinité étoit particulièrement invoquée par les Crétois, les Corinthiens, les Bétiéns et les Athéniens; ces derniers lui avoient élevé un autel et un colosse sur le mont Hymette, (Passan, , lib. 1.)

(O Nonnus, Dionys., lib. XLVII, p. 1204. = De Sympos., lib. V, Quest, III,

au principe humide et génital : de là l'épithète de phytalimus donnée à Neptune, et de dendridos donnée à Bacchus. En Béotie on lui donnoit le nom d'Endrendos, qui exprime ses rapports avec la végétation des plantes et des arbres <sup>(6)</sup>; c'étoit aussi celui que les Rhodiens donnoient à Jupiter.

Chez les Grecs, l'élément de l'eau fournit un grand nombre de dieux. L'océan, dit Orphée, étoit une source de génération pour tous les êtres <sup>(1)</sup>. Les anciens appeloient océan, non-seulement le vaste réservoir dans lequel vont se précipiter tous les fleuves, mais en général le principe humide de la nature, qui alimente et nourrit tout ce qui existe <sup>(2)</sup>. C'est dans ce sens qu'il faut entendre les vers d'Homère et d'Hésiode <sup>(3)</sup>, qui font l'océan père des dieux, et qui leur donnent pour mère Thétis, prise pour la terre. Virgile a la même doctrine <sup>(3)</sup>: le berger Aristée, avec Cyrène sa mère, fait des libations à l'océan, à qui ils donnent le titre de père de toutes choses. <sup>(4)</sup>

Les descendans de l'ancien Hellen, dit Nestor dans Plutarque, sacrifient à Neptune progéniteur,

Hesychius, v. Endendros. — Platt, Traité de l'amour, ceuvr. mor., T. X., p. 6s, trad. de Ricard. = <sup>100</sup> Orph., Hymn. XXI, XXII, XXIII. = <sup>100</sup> Euseb., Pray. Ev., lib. III, cap. 6. = <sup>100</sup> Heisod., lib. I, v. 196, 197. = <sup>100</sup> Virg. Georg., lib. IV, v. 25. Oceanumque patrem rerum, etc. = <sup>100</sup> Georg., lib. IV, v. 382.

parce qu'ils croient, comme les Syriens, que l'homme est né de la substance humide. <sup>(1)</sup>

Ces idées religieuses avoient été apportées dans la Grèce par les orientaux. L'auteur du livre de la sagesse, présente le culte rendu à l'eau, comme un de ceux qui ont été le plus accrédités chez les payens. Les Phéniciens le révérèrent dans leur Dagon , les Syriens dans Derceto , les Babyloniens dans leur Oannes, les Scythes dans leur Thamysades. L'eau en général, et le Nil en particulier, étoient les grandes divinités auxquelles les Egyptiens attribuoient l'organisation de toutes choses (2). Osiris, le prototype du Bacchus Eleusinien, étoit le dicu tutélaire de la végétation universelle, il étoit le père du Nil, Après sa mort, Isis rassembla les débris épars de son corps, à l'exception des sources de la fécondité, qui restèrent ensevelies dans les eaux du fleuve. Cette fiction passa dans la théologie des Grecs, qui supposent également que, lorsque Chronos ou Saturne eut mutilé Uranus, les parties sexuelles du dieu, sa semence et son sang mêlés ensemble, tombèrent dans les eaux de l'océan, et donnèrent naissance à Vénus, déesse de la génération (i). C'est l'opinion des anciens sur la force productive de l'eau, élément générateur de toutes choses, qui a donné lieu à cette fiction ; ct

<sup>(1)</sup> Plutar., Sympos., lib. VIII, Quest. VIII.

<sup>(1)</sup> Ægyptii sacrificant aquæ; et aqua quidem

Communis omnibus est Deus. (Lucian, in Jove, trag.)

<sup>-</sup> Euripid., Orest., v. 1005.

c'est par cette opinion que Plutarque (i) explique une pratique usitée dans le culte d'Osiris, o di on portoit en pompe un vase destiné à contenir l'eau. Ge symbole rappeloit le dogme des prêtres Egyptiens suivant lequel, non-seulement l'eau du Nil, mais toute portion du principe humide en général, étoit une émanation d'Osiris.

Les anciens regardoient comme dieux les causes éternelles de ce qui se reproduit, quoiqu'elles fussent disséminées dans la nature, et à quelque partie du grand tout, qu'elles appartinssent, soit à la partie active, soit à la partie passive. Or, l'eau avoit ce caractère de cause perpétuelle et d'agent éternel des générations : l'eau génératrice, le principe humide, détruisoit les efforts du mauvais principe qui employoit la sécheresse comme agent de destruction, pour combattre les opérations du bon principe, de la nature bienfaisante et productive. Osiris, maître souverain de l'humidité fécondante, qui est répandue dans toute la nature, étoit le bon principe, bienfaiteur des hommes qu'il enrichit de ses dons, et source de tous les biens dont ils jouissent ici-bas. Typhon, son ennemi, étoit le mauvais principe; c'étoit le principe aride, qui desséchoit les productions de la nature. Suivant la théologie des Perses, Ariman, dans la guerre qu'il fait à Orsmud, répand sur les arbres et sur les plantes une eau brûlante qui les dessèche (2). Typhon est de même, dans la théologie

<sup>(1)</sup> Phitar., de Isid. et Osir. = (2) Zend. avesta, p. 236.

n blies. (1)

égyptienne, le principe d'aridité et de stérilité qui dessèche l'humidité féconde que verse Osiris; c'est pourquoi Plutarque dit, que par la tyrannie de Typhon, et par les embûches qu'il dresse à Osiris, on doit entendre cette force dessicative, qui consume l'humidité: aussi Typhon étoit généralement regardé par les Egyptiens comme l'embléme des vent du midi, qui dessèchent les campagnes de PEgypte, et s'opposent à la végétation.

Le Nil a été pour les Egyptiens une des parties

les plus actives de la cause universelle, et une des sources les plus abondantes de la bienfaisance de la nature et de la divinité. Le fleuve auquel ils devoient la fécondité et la richesse de leur pays, étoit leur divinité principale : « Il n'y avoit rien en Egypte, dit le rhéteur Aristide, qui fut plus révéré et qui » fut honoré d'un culte plus religieux que le Nil; » il étoit presque l'unique objet de toutes les fêtes, » et de toutes les solennités que l'on y trouve éta-

On lui donnoit le nom de père, de conservateur de l'Egypte, d'émanation sacrée du grand dieu Osiris '0; dans les hymnes que les Egyptiens lai adressoient, ils célébroient l'auteur de leurs moissons, le dieu couronné d'épis qui portoit avec lui l'abondance '0: les poétes lui donnoient le titre de Jupiter Egyptien (k) '0 et les théologiens le fai-

<sup>(</sup>i) Arist., Rhet. in Egypt. = (ii) Plut., Sympos., lib. VIII. = (ii) Greg. Naz., Orat. XXXIX, T. I, p. 626. = (ii) Athen., lib. V, cap. 8, p. 203.

soient père de plusieurs de leurs dieux (1). Près des cataractes, au dessus d'Éléphantine, un collège de prêtres étoit a' ttaché à son culte (2). On célébroit les fêtes les plus p ompeuses en son honneur, au moment surtout où il alloit épancher dans les plaines les eaux qui, tou s les ans, venoient les féconder. On y promenoit, clans les campagnes, sa statue en grande cérémonie, or a se rendoit ensuite au théâtre où l'on donnoit des respas; on célébroit des danses, on chantoit des hymnies semblables à ceux qu'on adressoit à Jupiter, dont le Nil faisoit les fonctions sur la terre (3). On il svitoit le dieu lui-même à prendre part au festin et à descendre dans les champs, sans quoi on imaginoit qu'il ne seroit pas sorti de son lit (1). Ce n'étoit pas s culement une fête de joie instituée tous les ans à l'époque du débordement du Nil, c'étoit un hommage religieux rendu à sa divinité.

» Les Egyptiens, dit S. Jean Chrysostôme, sa-» crifient au Nil, ce n'est point un hommage qu'il » rendent à la divinité par admiration pour son » ouvrage; cet honneur se rapporte au Nil lui-» même qu'ils regardent comme un dieu.

Héliodore nous a donné la de cription de cette fête, qu'il appelle la plus grande de l'Egypte, et dont il fixe l'époque aux approches du solstice d'été : » Alors, dit-il, le Nil reçoit un plus grand accrois-» sement, et ce fleuve est regardé com me un dieu et

<sup>(1)</sup> Cicer. de Nat. deor., lib. III. — Diod. Sic.; = (2) Heliod., lib. II. = (3) Nicet., Ser. com. in Greg. Naz. ( Irat. XXXIX. = (4) Libanius, Orat. pro templis. Vit. Const.

» même comme le plus grand des dileux des Egyp-» tiens, il rivalise avec le ciel, dont il remplit pour » eux les fonctions. (1)

Les Grecs, fidèles imitateurs des Egyptiens, divinisèrent non - seulement le principe humide en général sous le nom de Bacche s Hyès, mais d'après cette opinion sur la divinité de l'eau, ils firent une divinité particulière de la mer, et même de chaque fleuve et de chaque fontaine. Alcibiade, Nicias et Lamachus, partant du Pirée pour la Sicile, firent des libations de vin à la mer dans des coupes d'or et d'argent, et chantèrent des hymnes (2) (1). Alexandre-le-Grand sacrifie au Danube, pour obtenir de lui un heureux présage (8); arrivé en Asie, ce conquérant sacrifie à l'Océan, à l'Hydaspe, à l'Acesine, et enfin à l'Indus sur les bords duquel il, donne des sêtes gymniques et fait immoler des victimes (4). Le Ladon en Arcadie, célèbre par la beauté et la clarté de ses eaux, fut un des fleuves les plus révérés des Grees, ainsi que le Pénée, qui fit de le vallée de Tempé un lieu de délices. Sybotas, roi de la Messénie, ordonna que les rois ses successeurs offriroient des sacrifices tous les ans au fleuve L'amisus : l'Achélous, le Céphise et l'Alphée avoient leurs autels. L'oracle de Dodone ordonnoit souvent d'aller offrir des sacrifices au seuve Achélous pour se le rendre savorable; l'Al-

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> Heliodo r, lib. IX. = <sup>(9)</sup> Thucyd., lib. VI. = <sup>(9)</sup> Arrian., lib. IV, cap AI. = <sup>(4)</sup> Arrian., do Rebus indicis.

phée étoit le plus chéri de Jupiter, il n'étoit pas permis de se servir d'une autre cau que de celle de ce fleuve pour délayer les cendres des victimes qu'on immoloit à Jupiter Olympien. Les Aruspices faisoient de ces cendres un mortier qu'ils employoient à enduire tous les ans, le 19 mars, l'autel de ce dieu et à réparer les degrés par lesquels on y montoit : la jeunesse de l'higalie dans l'Arcadie , alloit certains jours se couper les cheveux sur les bords du Néda, pour les lui consacrer (1). Les Athéniens reconnoissoient l'Illyssus comme un de leurs dieux tutélaires, ils disoient qu'il étoit consacré aux Muses. elles avoient sur ses bords un autel appelé les Muses Illyssiades; les anciens ont donné souvent le nom de Muses aux Nymphes et Varron les confond presque toujours. Combien de fleuves ne voit-on pas au revers des médailles des villes grecques avec leurs autres dieux. Dans Homère, les Troyens immolent des taureaux au Scamandre, dieu tutélaire de Troie, et ils précipitent des chevaux tout vivans dans ses flots. Dans l'Enéide, Enée adresse sa prière au Tibre (m) comme à la divinité tutélaire du pays : le fleuve qui, comme Jupiter, étoit versé dans la connoissance de l'avenir, lui annonce la grandeur de ses destinées et l'instruit de ce qu'il doit faire pour s'en rendre digne (2). Les Phrygiens sacrifioient aux fleuves Marsyas et Méandre (n), (3): Hésiode dit qu'on ne doit

<sup>(0)</sup> Pausan., Arcad:= (0) Virg., lib. VIII, v. 64. = (0) Gyraldus, T. I, p. 752, Max. tyr., XXXVIII Ser.

point passer les sleuves, sans les invoquer auparavant, en se lavant les mains dans l'eurs eaux. (1)

Les fleuves, qui servoient de limites aux nations, n'étoient pas seulement regardés comme autant de défenses naturelles contre des invasions, mais encore comme des bornes sacrées et inviolables qu'on ne pouvoit franchir sans commettre un sacrilège. On déféroit encore de grands honneurs aux fleuves qui traversoient les grandes villes, et surtout les capitales des états, ou qui baignoient leurs murs.

Quelle vénération les Grecs n'avoient-ils pas pour les fontaines et les nymphes ou génies qui y présidoient? quelles vertus ne leur attribuoient-ils pas? de quels effets miraculeux ne les croyoient-ils pas capables? quoi de plus célèbre que le temple élevé aux nymphes Ionides sur le bord de leur fontaine, à cinquante pas d'Olympie, que celle d'Hagno au pied du Mont Lycéen en Arcadie, que la fontaine de Castalie, que l'Hippocrène, l'Aréthuse, la fontaine de Cérès près de Patras dans le Péloponnèse, où la divination se pratiquoit par le moyen des miroirs, celle d'Apollon Thyrxéen à Cyanée en Lycie, celle du même dieu à Colophon, le lac Limera dans la Laconiel Quoi de plus accrédité dans la Grèce que la fontaine de Clepsydra, près Ithome, qui étoit consacrée à Jupiter. (o)

Enfin c'étoit un dogme admis parmi les Grecs et

<sup>&</sup>quot; Hesiod., Oper. et dies, lib. II.

surtont parmi les sectateurs de Zénon, que Dieu existant avec lui-même dans le commencement, avoit converti en eau toute la substance matérielle et que de même que les germes sont contenus dans le fluide spermatique, de même la raison seminale et organisatrice du monde fut déposée dans la matière humide : aussi accordoient-ils à l'eau une action plus universelle et lui donnoient-ils la préférence sur tous les autres diémens. Cet élèment, disoient-ils, commande à tous les autres, et l'air lui-même imprégné d'eau, fut invoqué sous le nom de Jupiter pluvieux.

#### V. Bacchus Sabazius.

L'histoire mythologique de la naissance de Bacchus Sabazius est la même que celle de Bacchus Zagrée, et cela doit être puisque c'est le même personnage: « Il y avoit un autre Bacchus' beaucoup » plus ancien que le fils de Sémélé, dit Diodore de » Sicile ". Il étoit fils de Jupiter et de Proserpine, » quelques uns l'appeloient Sabazius, a Diodore et les autres écrivains de l'antiquité lui donnent les mêmes attributs que ceux du Bacchus des mystères d'Eleusis: c'étoit le principe fécondant, le principe actif de la nature. C'est sous ce rapport et dans le même sens qu'on a donné le nom de Sabazius à Ju-

<sup>(1)</sup> Diogen. Laerc., Vit. Zenon, lib.VII. = (2) Diod. Sic., lib. IV, § 4.

piter lui-même: « Ecoute-moi, ô Sabazius, fils de » Saturne, illustre dieu, toi qui as enfermé dans ta v cuisse, Bacchus, Dionysius, Eribromius, Era-» phiotès, ce dieu qui bientôt fut transporté sur les « sommets du Tmolus qu'habitoit la belle Hippa-» O dieu protecteur de la Phrygie, souverain tout-» puissant, viens et sois favorable aux initiés. (1)

Cette dénomination donnée à Jupiter est confirmée

par tous les écrivains de l'antiquité.

Il nous reste un grand nombre d'inscriptions en l'honneur de ce dieu (a): les Crétois adoroient Jupiter Sabazius (a); c'est le culte de Jupiter Sabazius, qui fut proscrit par le préteur C. Cornelius Hispallus. (6)

Artémidore met Jupiter Sabazius, aussi bien que Bacchus, au nombre des divinités auxquelles le serpent est consacré et dont il est le symbole, parce que l'un et l'autre étoient considérés comme le pouvoir génémateur.

<sup>(</sup>O Orph., Hymn. XLVII. = (O Spon, Miscel, erudit. antiq. — Reincsius, Inscrip., p. 231, cl. I, ins. CCLVI. = (O Marsham, p. 244. = (O Val. Max., lib. I, cap. 3, § 2, p. 141. = (O Oneirocr.

### CHAPITRE III.

# Bacchus, pouvoir générateur, adoré sous le symbole du serpent.

- § 1. Rôle important que joue le serpent, dans l'histoire et les mystères de Bacchus. Les Grees teucient cette croyance des Orientaux. Le premier être adoré dans la Thébaïde et la Phénicie sous le symbole du serpent.—Cette doctrine a passé de l'Égypte chez tous les peuples de l'antiquité.
- § 2. Le grand nombre de dieux qu'admettoit le polythéisme, n'étant que des attributs de la divinité suprême, ils avoient tous le serpent pour symbole.
- § 5. Le serpent étant le symbole de la divinité, il étoit aussi le symbole de toutes les éminentes qualités qui appartieunent à l'Èire-Suprème; tous les genres de biens lui étoient attribués. — Il avoit le don de la divination. — Il reunissoit tous les caractères et remplissoit tontes fonetions de la divinité.
- Il présidoit à la mort. Il avoit tons les caractères qui appartiennent aux divinités infernales.
- § 5. Le serpent étoit le symbole des élémeus, du soleil, et de Bacchus commesoleil inférieur.—Culte de Bacchus serpent.
  6. Il étoit le symbole de Bacchus dieu du vin.
- § I. Rôle important que joue le serpent dans l'histoire et les mystères de Bacchus. Les Grees tenoient cette croyance des Orientaux. Le premier Étre adoré dans la Thébaïde et la Phénicie sous le symbole du serpent.

Le serpent symbole du pouvoir générateur, jouoit un très grand rôle, non-seulement dans l'histoire de Bacchus, mais dans ses mystères. Pour représenter la Tome I. naissance de Bacchus Zagréc ou Sabazius, on placoit dans le sein des initiés un serpent d'or, et on le retiroit par les parties inférieures du corps : les Grecs tenoient encore cette croyance religieuse des Orientaux. Les habitans de la Thébaïde, ainsi que les Phéniciens, représentaient le premier être sous le symbole du serpent, auquel les Phéniciens donnoient en leur langue un nom correspondant au mot grec Agathodemon, qui signifie le bon esprit, le bon génie : les Egyptiens l'appelerent Cneph qui, dans la langue égyptienne, signifie bon par excellence (1). Quand ils vouloient peindre le monde, l'hiéroglyphe dont ils se servoient étoit un cercle de couleur aérienne, environné de flammes, au milieu duquel ils mettoient un serpent, pour désigner l'être qui lui avoit donné la vie, et qui l'entretenoit : très souvent encore ils représentaient le monde par une figure, autour de laquelle un serpent en cercle étoit l'emblême de l'ame universelle. (2)

Les Phéniciens donnoient une tête d'épervier au serpent qu'ils regardoient comme symbole de la divinité : Épeis, un de leurs hiérophantes (1), disoit de

<sup>(1)</sup> Plutarq., de Isid. et Osir. — Euseb., Prep. Ev. I, X. =
(2) Euseb. Ibid. — Kircker, OEdip. Ægypt. part. II, p. 117. —
Hor. Apoll., lib. I, cap. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Epeis a été regardé, par les Egyptiens, comme le plus grand des Hiérophantes et le premier des écrivains sacrés : son livre avoit été traduit par Arius d'Hérachéopolis. Ce fait est rapporté par Philon de Byblos: Fourmont dit que le nom Epeis ne paroit pas égyptien, il le nomme Epheiserpentarius, et il sjoute qu'on a pris le livre pour l'auteur.

cet épervier que, lorsqu'il ouvroit les yeux, il remplissoit l'univers de sa lumière, et que lorsqu'il les fermoit, tout étoit aussitot couvert d'épaisses ténèbres <sup>10</sup>. Phérécydes avoit composé, d'après ces idées, une dissertation théologique dans laquelle il avoit donné à la divinité le nom d'ophionée, c'est-àdire, de serpent; il avoit aussi traité, dans cette même dissertation, des ophionides, c'est-à-dire, des adorateurs dela divinitésous cesymbole. Cette doctrine des Egyptiens (P) et des Phéniciens a passé non-seulement chez les Grecs, mais chez tous les peuples de l'antiquité; tous out regardé les serpens comme sacrés, tous les ont employés dans leurs mystères , tous en ont fait des symboles de la divinité.

# Tous les dieux, étant des attributs de la divinité supréme, eurent le serpent pour symbole.

D'après le génie des peuples anciens, le grand nombre de dieux qu'admettoit le polythéisme, n'étoient que des attributs de la divinité suprême, et ils avoient tous le serpent pour symbole. Il n'est point de divinités, soit qu'elles appartiennent au principe actif ou au principe passif, avec lesquelles on ne voie le serpent. <sup>(3)</sup>

Dans des temps plus modernes, les Egyptiens donnèrent à Sérapis, la souveraine puissance de toutes choses. On trouve ce dieu sur plusieurs

<sup>(1)</sup> Proclus, lib. III, in Tim., p. 216. = (3) Montfaucon, Ant. Expl., T. I, p. 153.

médailles anciennes, avec les mots zerz, deus, et Hi/se, sol: sous ce dernier rapport, il étoit représenté avec la forme d'un serpent dressé sur un cheval <sup>10</sup>. Montfaucon <sup>10</sup> donneune belle statucantique du grand Sérapis: sa tête est surmontée du calathus, elle jette des rayons; sa barbe et ses cheveux son teux de Jupiter; le corps revêtu depuis la tête jusqu'aux pieds, est entortillé d'un serpent dont la tête est au-dessus des pieds du dieu; le corps du serpent serre la statue du dieu, en remontant par plusieurs contours qui se terminent aux épaules; ces contours laissent quatre espaces vuides, dans lesquels sont marqués les douze signes du zodiaque, trois dans chaque espace.

Chez les Egyptiens, il étoit le symbole d'Osiris: le caractère principal d'Osiris; comme celui de Cneph dopt les attributs lui furent transférés, étoit la bienfaisance envers les mortels, puisqu'il étoit surtout le dieu de la fécondité. Sous ce rapport, le serpent lui appartenoitaussi bienqu'à Bacchus, l'Osiris des Grecs: aussitôt après sa naissance, Bacchus cut une conronne de serpent sur la tête. <sup>60</sup>

« Sérapis, dit Montfaucon, qui se prenoit pour » Jupiter, se prenoit aussi pour Pluton et pour Escu-» lape, et en tous ces sens le serpent lui convenoit. » La grande image de Mithra étoit de même entortillée du serpent depuis les pieds jusqu'à la tête,

<sup>(</sup>i) Eckel. Doctr. Numor. veterum, T. IV, p. 30. = (i) Montfaucon, lib. II, supl., p. 148. = (i) Euripid., in Baccho, v. 100.

et les tours que fait ce serpent sur le corps de Mithra, laissent de même quatre espaces pour marquer les quatre saisons et les douze signes du zodiaque, trois sur chacune. Mithra étoit la même divinité pour les Perses, que Sérapis pour les Egyptiens; le dieu suprême qui règle les saisons, et dont le soleil est un des principaux agens: « Plusieurs croient, dit Tacite, « que Sérapis est Esculape, parce qu'il guérit des « maladies ; quelques-uns le prennent pour Osiris ; « un grand nombre le disent Jupiter, comme ayant « la puissance sur toutes choses; d'autres le prennent « pour Pluton , se fondant non-seulement sur des « conjectures, mais sur des preuves certaines. » On voit sur plusieurs monumens une aigle étendant ses ailes, qui est placée sur le serpent, et au-dessus est la tête de Sérapis. (1)

Les Egyptiens ne se contentoient pas de représenter le serpent accompagnant leurs divinités , commeétant leur attribut; ils représentoient souvent ces dieux n'ayant que la tête qui lenr étoit propre , avec la tête et la queue du serpent : tel est le Sérapis donné par Montiaucon , dans le second volume de l'Antiquité expliquée [ p. 3a6). Lis ayant le corps d'une femme l'accompagne; elle tient la corne d'abondance , elle a un grand vase sous la main gauche, elle présente de la droite des fenilles de pécher à Sérapis qu'on reconnoît à sa tête couronnée du calathus; son corps de serpent fait plusieurs

<sup>(1)</sup> Montfaucon , Antiq. Expl. , T. II , p. 326.

tours. Apis lui-même est quelquefois représenté avec la tête de taureau, le corps et la queue du serpent retroussés à l'extrémité. (1)

On trouve dans les monumens anciens des Grecs et des Romains, Saturne le père des dieux et l'emblême du temps, tenant à la main une grande torche allumée, entortillée d'un serpent qui est marqué dans ses contours de plusieurs étoiles; ces étoiles judiquent sans doute le zodiaque qui est la mesure du temps. <sup>60</sup>

Nous avons déjà remarqué, d'après Artémidore, que le serpent étoit consacré à Jupiter, et qu'il en étoit le symbole : on le voit quelquefois devant Jupiter, ou le suivant, ou bien il est sous lui, lorsque le dieu est assis. Le buste de Jupiter accompagné du foudre et de la corne d'abondance, est souvent placé dans un cercle décrit par un serpent qui se mord la queue, symbole de l'éternité. <sup>(2)</sup>

Il entoure quelquefois le trident de Neptune, le dieu qui préside à la substance humide, et il est à la proue des vaisseaux. (1)

H est sur le char de Pluton enlevant Proserpine. (6)
Dans la théologie des Egyptiens adoptée par les
Grecs, Hercule représentoit la divinité sous le rapport de la force; le serpent ayant à la bouche l'œuf
symbolique, étoit un de ses attributs. Ses deux

images dans la sphère, le serpentaire et l'ingéni-<sup>(1)</sup> Montinucon, idém... = <sup>(2)</sup> Montinucon, T. I., Suplem., p. 15. = <sup>(2)</sup> Caylus, Recueil d'antiq., T. I., p. 117. = <sup>(2)</sup> Harduin, Num., p. 365. = <sup>(2)</sup> D'Ennery, Cat., p. 429.

culus, ont tous deux un serpent, l'un dans ses mains, l'autre sous ses pieds. (1)

Le serpent accompagnoit Apollon: sur plasieurs monumens il est placé derrière sa tête ; des serpens étoient attaché à son trépied sous lequel, suïvant Lucien (°), le serpent rendoit des oracles à Delphes. Le trépied consacré à Apollon, par les Grecs victorieux des Persess Platée, étoit placé sur un serpent d'airain à trois têtes (°). Celui placé sur un serpent d'airain à trois têtes (°). Celui placé par Constantis dans l'Hippodrome, avoit été faits sur le modèle du trépied donné par les Platéens, à Delphes (°). Le serpent est représenté vivant, sur une grande quantité de trépieds qui sont empreints au revers des médailles grecques.

Le serpent étoit sous la tutelle d'Esculape, nonseulement comme dieu de la santé, mais comme étant le même dieu que le Sérapis des Egyptiens, et il étoit lié à la cérémonie des mystères d'Eleusis, sous le nom du dieu d'Epidaure; le cinquième jour les étoit tonsacré, sous la dénomination d'Epidaure. Esculape ayant le calathus sur la tête, tient le bâton entortillé par le serpent qui laisse quatre espaces, comme dans les figures de Sérapis et de Mithra; quelques-uns ont eru qu'Esculape étoit né d'un cuf de corneille, et qu'il en étoit sous la figure d'un se pent : c'est sur cette croyance qu'Alexandre.

<sup>(1)</sup> Du Origine des cultes, T. I, p. 310, = (2) Lucian, de Astrol., (5. = (2) Herod. = (3) Zozim., lib. II, p. 107,= (4) Kircl. (4) Ægypt., T. H., Part, II, p. 113.

l'imposteur fonda la fourberie qui est rapportée par Lucien. (1)

Il étoit un des attributs de Mercure qui le portoit sur son caducée.

Il étoit le compagnon d'Isis, dont la tête étoit couronnée d'un aspic <sup>10</sup>. On portoit un serpent dans ses pompes : le marbre déterré par les dominicains de la Minerve, à Rome, en 1719, a une première partie qui porte pour inscription Isidi sacrum, et qui est entortillée d'un serpent, au-dessus duquel on voit le croissant de la lune, contenant quelques épis. Isis est quelquefois entortillée du serpent qui l'enveloppe, la serre du côté des jambes où il ne fait qu'un tour, et qui remonte par plusieurs plis et replis jusqu'à la poitrine. <sup>50</sup>

Cybèle représentant la terre ou la nature productive, accompagnée d'Atys, ayant des fruits de toute espèce, et tous les symboles de la fécondité, tient un tympanum au-dessus duquel est un serpent qui entoure un tronc d'arbre (9): Ops étoit aussi accom-

pagnée de serpens.

Chez les Babyloniens, la statue de Junon tenoit

(i) Lucian., Alex. sen. Pseud., § 13. = (i) Cuperi, Harpocrates, p. 59.

Et procul Io.

Spectat ab arce poli, jam divis addita, jamque Aspide cincta comas, et ovanti persona listro. (Valerius Flaccus, lib. IV. Arg., v. 417.)

(5) Montfaucon, T. II, Supt., p. 144. = (6) Montfaucon, T. I, p. 8.

un serpent dans sa main droite, et Rhéa assise avoit deux serpens à ses pieds <sup>(1)</sup>. Le bois sacré du serpent, près le temple de Junon l'argienne à Lanuvium, étoit célère ; le serpent précède souvent le char de Junon. <sup>(2)</sup>

La statue de Minerve avoit un dragon à ses piods "); un grand serpent étoit le gardien de la citadelle d'Athènes, il demeuroit dans le temple ": c'étoit ceuit de Minerve Poliade. Thémistocle voulant forcer les habitans d'Athènes à quitter leur ville, lors de l'invasion de Xerxès, et à monter sur leurs vaisseaux, ménagea un incident qui fixa l'irrésolution des Athéniens; des prêtres annoncèrent que le serpent sacré que l'on nourrissoit dans le temple de Minerve, venoit de disparoître : la déesse abandonne ce séjour, s'écrièrent les Athéniens, que tardons-nous à la suivre?

Les Romains nourrissoient des serpens dans le temple de la bonne décesse: aux pieds même de cette divinité on voyoit, comme aux pieds de plusieurs images de la mère des dieux, un serpent couché <sup>60</sup>; comme Proserpine, elle fut aimée par son père, qui se métamorphosa en serpent pour la séduire. <sup>60</sup>

Les serpens de Cérès étoient célèbres dans la religion des anciens. Cet animal, comme enfant de la

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Cuperi, Harpocrates, p. 59. = <sup>(2)</sup>, Vaillant, Fam., T. II, p. 517. = <sup>(3)</sup> Flutar., de Isid. et Osir. = <sup>(3)</sup> Herod., lib. VIII, § § 41. = <sup>(3)</sup> Plutar., Vit. Casar. = <sup>(3)</sup> Macrob., Saturn., lib. I, cap. 12.

terre, devoit être agréable à Cérès, quand on ne le considéreroit pas sous ses rapports mystérieux avec cette divinité; aussi en est-elle environnée, son char en est quelquefois attelé, et, pour l'ordinaire, ils out des ailes; sa chevelure en est quelquefois tressée: telle est la Cérès des Phigaliens <sup>10</sup>. Psyché conjare la déesse par ses serpens <sup>10</sup>: enfin un grand nombre de monumens placent Jupiter, Bacchus, Hercule, Apollon, l'Amour, Minerve, Pallas, Cérès, Diane, Proserpine et toutes les divinités entre deux serpens. <sup>10</sup>

§ III. Le serpent étant le symbole de la divinité, il étoit le symbole de toutes les éminentes qualités qui appartiennent à l'Étre-Supréme.

Cet animal étant l'emblème de la divinité, étoit conséquemment le symbole de toutes les qualités qui lui appartiennent, de la bienfaisance, de la fécondité, de la paissance, de la sagesse, de la prudence, de la vigilance, de la concorde, de la félicité, de la victoire, de l'immortalité.

Les Egyptiens donnoient les noms d'Agathodemon

<sup>CL</sup> Minutius Felix, p. 17. — Nounus, Diony., lib. VI. — Cabinet de Sosch., no 238.—Horat, lib. III, car. XI.= <sup>CD</sup> Apal., Met., lib. VI, p. 166.= <sup>CD</sup> Gessuer impp., Tabl. 153, fig. 35; Tabl. 163, fig. 8; Tab. 168. — Haym., Th. Br. 1, Tab. 17, fig. 2.

et de Cneph , à tous les symboles qui représentaient la fertilité , et surtout au Nil.  $^{(t)}$ 

Ils donnoient encore le nom d'Agathodemon, Cneph ou Onnuphis, aux taureaux sacrés qu'ils adoroient comme les symboles du Nil ascendant, et de la fertilité de la terre . Ils représentoient la nature féconde par un serpent s'élancant d'un globe.

Dans l'histoire de Cérès, le serpent appartenoit non-seulement à la déesse qui inventa l'agriculture, mais encore à Triptolème qui apprit aux mortels à cultiver le bled.

Une médaille du cabinet de Ste-Geneviève, présente, dans un ovale formé par un serpent qui mord sa queue, une table au-dessus de laquelle est un autre serpent à tête de lion, qui s'élève sur les replis de son corps; l'inscription grecque a ce seus: Remettez la matrice de cette femme dans son lieu, vous qui réglez le cours du soleil. Cette médaille est un embléme de la fécondité. <sup>60</sup>

La déesse Tutélina, chez les Romains, veilloit à la conservation des moissons et des fruits de la terre déjà recueillis; elle avoit le serpent pour attribut, et dans la plupart de ses statues, un serpent entortillé à un tronc d'arbre, tourne sa tête vers elle; dans

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Magnum Delta vocatur id, juxtà quod divertitur magnus fluvius dictus Aguthoidemon.—Ptolenn, Geogr., lib. IV. cap. 5. = <sup>20</sup> Per serpentes, of faccuntitenen, et in formarun production varietatem, designadant Ægyptit.—Ælina, lib. XII. cap. XI.— Kircker, Ib. V. Obel. fol., 420. — 1a Chuuss. Mus. Roon. sect. II. p. 57. = <sup>20</sup> Montlaucon, Antip. Expl., T. II. p. 572.

plusieurs monumens anciens deux serpens trainent une charrue (h). Dans plusieurs autres, le serpent qui représente Isis, a un sein comme une nourrice (h); car on employa les figures des deux sexes du serpent, pour représenter l'emblème de l'être générateur, comme on employa le bœuf et la vache; on le représenta aussi sous les formes lumaines des deux sexes. L'objet de cet emblème étant l'être qui donne la vie, et qui préside à sa propagation, les anciens y employèrent les deux sexes, sans lesquels elle ne peut avoir lieu.

Lorsque Junon tient de la main droite un serpent replié en spirale, c'est l'embléme de la divinité conservatrie. Juno conservatriex Lorsqu'elle le tient sansêtre replié, c'est l'embléme de la souveraineté de cette déesse: en général le serpent étoit l'embléme de la souveraineté, on représentoit sous ce symbole la puissance royale. Les Egyptiens ornoient les diadèmes de leurs rois, de figures de serpens, ils marquoient par là, suivant Elien, la force invincible de l'empire <sup>60</sup>: une aigle porte une couronne dans son bec, devant le serpent.

Le serpent étoit le symbole de la santé; sous ce rapport, il étoit le dieu Esculape lui-même: c'est encore comme dieu de la santé et de la médecine qu'il étoit un des attributs d'Apollon et de Bacchus.

<sup>(</sup>i) Hunter, Num. Tab. 25, fig. 23.=(ii) Tristan, Com. hist., T. 1, p. 744.—Spanheim., de usu Num., T. 1, p. 306.=(ii) De Nat. animal., lib. V1, cap. 38.

Hygiea déesse de la santé, étoit représentée avec un serpent: elle lui donne souvent elle-même des alimens dans une patère, ainsi que Pallas, dont il étoit aussi le symbole <sup>(1)</sup>; quelquefois il combat pour les peuples qu'il protège, tel est le Sosipolis des Eléens <sup>(2)</sup>. Il étoit l'emblème de la victoire; aussi étoit-il particulièrement consacré à Bacchus, vainqueur des Indes. On le voit sur les chevaux qui conduisent le char de la victoire <sup>(2)</sup>; on le trouve comme insigne de la victoire, dans les médailles de César; on le retrouve aussi comme insigne des phalanges, des cohortes, et même de certains peuples guerriers. <sup>(3)</sup>

Il étoit consacré aux héros, et il étoit l'embléme de l'héroisme: on connoît le serpent d'Epaminondas, d'Ajax fils d'Oilée 60, de Téléphes 60, celui du Cychrée, qui parut lorsqu'on se préparoit à livrer le combat de Salamine. Les serpents étoient regardés comme les génies tutélaires et conservateurs des héros et des monarques. Dans la grande agathe onyx de la sainte chapelle de Paris, ceux qui sont sur les cuisses de Tibère, représentent la profonde prudence et le grand bonheur de cet empereur, ainsi que les nombreuses victoires obtenues tant par lui que par

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Cimelius Vindoh., II, tab. 15, fig. 2, p. 4,—Havercamp,, Num. Contorn., fig. 7, p. 65. = <sup>60</sup> Pausanias, lib. V, cap. 20. = <sup>60</sup> Gessner, Num. Reg. Maccd., Tab. 4, fig. 5g. = <sup>60</sup> Arrian., in Praf. = <sup>60</sup> Philost., Heroic., cap. 8, § 1. = <sup>60</sup> Hygin., Fab. 100.

ses licutenans Drusus, Germanicus, etc. (1). On le voit sur les monumens comme symbole de la prudence de ce personnage. (2)

Tous les genres de bien étoient attribués au serpent: il étoit aussi le pronostic d'une grande renommée ou d'une grande fortune. Olympias, mère d'Alexandre-le-Grand, Pomponia, mère de Scipion l'Africain , la mère de Spartacus , Aétia , mère d'Auguste, Mammæa, mère d'Alexandre Sévère, eurent en songe, par des serpens, l'annonce de la grandeur future des enfans qu'elles portoient dans leur sein. Plusieurs autres empereurs, tels qu'Aurélien. Maximien', etc., recurent le même présage dans leur enfance. Cicéron raconte l'histoire de l'acteur Roscius, qui acquit une si grande gloire dans son art, Lorsqu'il étoit encore au berceau, un serpent lui enveloppa le corps pendant son sommeil: son père consulta les devins, qui répondirent qu'il étoit destiné à une grande renommée (8). Beaucoup de personnages de l'antiquité tinrent à honneur d'être nés du serpent, c'est-à-dire de la divinité, et on le leur attribua par flatterie. Les Messéniens débitèrent qu'Aristomène paquit d'un serpent : les Sicyoniens en dirent autant d'Aristodamas, les Macédoniens d'Alexandre (4). Les Romains furent bien aises que Scipion participat au même avantage qu'Alexandre : dans l'état où Annibal avoit réduit Rome, les po-

<sup>(6)</sup> Tristan, T. I, p. 100, 113.= (2) Antiq. Herc. Pill., T. 111, p. 104, n. 4. = (3) Cicer., de Divinat., lib. I. = (4) Quint. Curtlib. I, cap 1, Num. 17.

litiques habiles souhaitoient que les erreurs populaires relevassent les espérances des Romains, et fissent regarder Scipion comme un homme destiné par les dicux à de grandes choese <sup>10</sup>. Une telle naissance sembloit si glorieuse, que l'empereur Galérius, fils d'un paysan, se l'attribua pour couvrir par le merveilleux l'origine de son extraction. <sup>50</sup>

Le serpent, comme symbole de la divinité, en avoit non-seulement toutes les qualités, mais il réunissoit tous ses caractères et il en remplissoit toutes les fonctions; aussi voyons-nous sur les monumens anciens un serpent entortillé autour d'un autel, recevant de la piété sa nourriture, dans une patère (3). Les serpens avoient le don de la divination, qui se faisoit en considérant les différens mouvemens de cet animal: cette divination, qui s'appeloit ophiomantie, est très ancienne ; elle étoit en usage chez les Égyptiens et les Phéniciens. Dans la Grèce les serpens étoient consacrés à Trophonius, à la grotte duquel on voyoit le temple du bon génie (6). Les Grecs étant encore en Aulide , tirèrent le présage que la guerre de Troie dureroit dix ans, de l'apparition du serpent qui dévora une couvée de neuf petits oiseaux et leur mère. Le serpent sortant du tombeau d'Anchise et traînant sept plis tortueux, annonca à Enée que ses courses se termineroient

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Tit, Liv. lib. XXVI.—Aul.-Gel, lib.VII, cap.1. = <sup>(3)</sup> Aurel. Victor., in Epitom. = <sup>(3)</sup> Pedrus, Mus. Farnes. III, Tab. 4, fig. 8, p. 56, 57. = <sup>(3)</sup> Pausan. in Exotic.

après sept années "o. L'oracle de Jupiter Ammon est représenté par des figures dans lesquelles on a réuni les rayons du soleil, le calathus et le serpent. Le pronostic augural d'un bonheur futur, se faisoit par les serpens venant manger ce qu'on leur préparoit sur les autels; cette divination fut pratiquée par les Argonautes. <sup>59</sup>

Ainsi les serpens étoient adorés, non-seulement comme dieux conservateurs et sauveurs, mais encore comme dieux de bonheur et de félicité; c'est pourquoi ils étoient l'emblème de la fortune: alors ils avoient des ailes, comme lorsqu'ils représentoient la victoire <sup>60</sup> ou Pallas. Ils étoient aussi les dieux domestiques: Montfaucon rapporte un monument <sup>60</sup> sur lequel on voit un palmier d'où pendent deux couronnes de laurier, et au bas un grand serpent avec l'inscription: au génie, lare salutaire. <sup>60</sup>

Ils étoient les génies tutélaires et bienfaisans des lieux où on les rencontroit, aussi des qu'ils parois-

Dixerat, et summis frondentibus intulit aris Libavitque dapes, placidi quas protinus angues

Umbrarum famuli, linguis rapuere coruscis. (Valerius Flaccus. Argon.)

<sup>(3)</sup> Servius, Eneid., lib. V, v. 85.

<sup>(2)</sup> Après les vœux faits par Idmon, le poète ajoute :

<sup>(3)</sup> Beger, T. 111, p. 298. = (4) Montfaucon, Antiq. Expl., T. I, p 322.

<sup>(3)</sup> Apud Samogitios, Sarmatiæ populos, serpentes pro laribus tutelaribus in ædibus aliferuntur (Stuckius, Sacr. p. 38.)

soient, ils étoient universellement adorés, et la joie se répandoit partout. Cette idée des génies fut prise des actes particuliers de la puissance qui régit la nature, et l'emblème du serpent, qui étoit celui de Dieu, fut conservé pour les représenter. Virgile dit du serpent qui étoit sorti du tombeau d'Anchise, qu'Ence encouragé par cette apparition redouble ses sacrifices, sans savoir si c'est le génie tuteflaire du lieu ou celui de son père ("): il n'y a pas de lieu sans génie, dit à cette occasion Servius.

La superstition se plait à étendre les objets du culte; c'est ainsi que les serpens étoient aussi les gardiens des vierges <sup>10</sup>. Plutarque dit que le serpent avoit été placé au bas de la statue de Minerve au Parthénium à Athènes, pour marquer que la virginité avoit besoin d'un gardien. Ils gardoient aussi les trésors : tel est le serpent du jardin des Hespérides, celui de la toison d'or, et celui qui dans les mystères de Bacchus, sembloit garder une grappe d'or.

## § IV. Le serpent, divinité des Enfers.

Le serpent, étant l'emblème de la divinité, présidoit à la mort; aussi voit-on beaucoup d'inscriptions sépulcrales, gravées sur le corps d'un serpent. Il étoit alors le dieu des enfers, et il a chez les diverses nations tous les caractères qui appartiennent à cette divinité: il est, sous cet aspect, un dieu impi-

<sup>(</sup>i) Virg., Eneid., lib. VI, v. 95. = (b) Servius, in Eneid., lib. V, v. 85. = (c) Nonnus, Diohys., cap. 13, p. 409.

Tome I. Q

toyable, il est l'attribut des Euménides, il est placé sur la tête d'Hécate. Le serpent étant révéré comme l'emblème de la divinité qui donne la vic et qui préside à la mort, on crut par son moven pouvoir évoquer les ombres sur lesquelles il dominoit; de la vinrent tant d'oracles rendus au nom du serpent. les enchantemens dans lesquels on l'employa, et l'idée singulière qu'il avoit quelquefois communique le don de prophétiser. L'écriture sainte défend aux Hébreux de consulter les Pythons ou serpens, et par louis movens d'interroger les morts () : la Pythonisse d'Endor possedoit un de ces serpens, par le moyen duquel elle évoqua l'ombre de Samuel, qu'elle fit voir à Saul (4). Les Grees appeloient Nécromancie cette sorte de divination; elle fut toujours inconnue aux Egyptiens, qui avoient un trop grand respect pour les morts, pour admettre ectte superstition Les Hébrenx furent très attachés à cette sorte de divination ; car quoique Dieu (5) condamnat à la mort ceux qui l'exercoient, elle subsista chez eux près de neuf siècles après Moise. Josias, qui vécut plus de neuf cents ans après la mort de Moïse, abolit les Pythous dans la tribu de Juda, et le territoire de Jérusalem (1). Le serpent d'airain, auquel on offrit de l'encens jusqu'au temps d'Ezéchias, fut brisé par ordre de ce prince, environ 724 ans avant J. C. (5)

<sup>(</sup>i) Exod., cap. XXXII, v. 4.—Deuteron., cap. XVIII, v. 11. = (ii) Reg. 1, cap. XXVIII; v. 7, 14. = (ii) Levil., cap. XX v. 27. = (i) Reg., IV, cap. II. = (ii) Reg. IV, cap. XVIII.

Un hymne d'Orphée, adressé au génie, qui est le même que l'Ophionée ou le serpent, présente d'une manière claire, les idées que les anciens attachoient au dieu qui préside à toute la nature, lorsqu'ils le considéroient sous les deux rapports de la divinité hienfaisante, qui donne la vie à tout, et qui répand des biens sur les mortels, et de la divinité qui préside à la mort, et qui charge leur vie de douleurs et de maux. Sous le dernier rapport, il lu qualifie de horrendus, multivagus, alastor, ou infestus; tandis que, sous le premier rapport, il lu qualifie de périt pètes de dieu bienfaisant, de grand Jupiter, de créateur du monde, de générateur des hommes, de dispensateur de la vie, de maître de tout. Voici cet hymne <sup>60</sup>:

« J'implore le génie, grand conducteur, effroyawhe, le dieu, bienfaisant, qui a tout crée, qui a
dispensé la vie aux mortels, le dieu redoutable
et dangereux, qui erre partout, le souverain
universel, qui fait pénétrer les richesses et la
joie dans la demeure des mortels, ou qui charge
eleur vie de douleurs et de maux. C'est dans tes
emains que résident leur bonheur ou leur malelheur; chasse done loin de nous le deuil et
el l'affliction qui empoisonnent le cours de la vie, et
el aisse-nous, sur la terre fertile, achever nos jours
ed dans la paix et la tranquillité. 9

Le titre de grand conducteur donné par Orphée

<sup>(</sup>i) Orph., Hymn. 72.

au scrpent, rappelle qu'il servit aussi de symbole aux colonies dont il étoit le dieu protecteur, et qu'on représenta sous la figure emblématique du serpent quelques fondateurs des anciens peuples, tels que Cécrops, Cadmus, etc.

Lorsque les anciens représentoient le serpent commele génie du bien, ils le plaçoient élevé, et ils lui donnoient certains signes, auxquels il étoit facile de le reconnoître; lorsqu'il paroissoit comme génie du mal, il étoit rampant, et il avoit les signes contraires: on peut voir ces détails dans Artémidore <sup>60</sup>, et dans divers recueils de médailles. Chez les Egyptiens, qui regardoient la chouette comme le symbole des mauvais génies, elle accompagnoit le serpent qui étoit alors le principe du mal; chez les Grees, lorsqu'on voit la chouette à côté du serpent, elle n'est le plus souvent que la compagne de Minerve. <sup>60</sup>

§ V. Le serpent, symbole des élémens, du soleil, et de Bacchus soleil inférieur. Culte de Bacchus serpent.

Le serpent étoit encore le symbole des élémens, mais on ne le représentoit pas de la même manière pour tous les élémens : la terre, et le mouvement productif dont elle est animée, étoient représentés par un serpent couché et à deux cornes; l'eau étoit

<sup>(1)</sup> Artemidor., Oneirocr., lib. II, cap. 13.—Jobert, Science des médailles, T, I, p. 414. = (2) Caylus, Recueil d'antiq., T. I, 97. — Haym., Th. Br., II, Tab. 9, fig. 10, p. 97.

représentée par le corps tortueux du serpent, image de l'ondulation des ondes; l'air, par le sifflement d'un serpent debout, ou par la langue à trois pointes d'un serpent qui siffle; le feu étoit représenté par un serpent debout, qui étoit placé sur un autel, ou sur la tête des dieux, ayant un globe sur la tête. <sup>10</sup>

Il étoit l'emblême du soleil proprement dit, dont le culte n'étoit pas séparé de celui du serpent. C'est sous ce rapport que les Sabéens qui regardoient les pyramides d'Egypte, comme le symbole du soleil, disoient que les cendres d'Agathodemon, reposoient sous une de ces pyramides. On voit dans les Abraxas le soleil représenté par des hommes à tête de lion rayonnante, qui tiennent un serpent dont la tête a aussi des rayons (2). On voit aussi dans plusieurs antiques une ,tête de lion rayonnante sur le corps du serpent : c'est comme représentant le soleil inférieur, c'est-à-dire la force pénétrant et fécondant l'univers, que le serpent étoit le symbole de Bacchus. On l'adoroit à Cyzique sous la forme du serpent, comme on l'y adoroit sous celle du taureau : il est représenté dans les médailles de cette ville, sous la figure de ce reptile qui s'entortille autour d'un flambeau (3). Phanès, le Bacchus des Orphiques, avoit aussi la figure du

<sup>(</sup>i) Kircker, Obel. Pamph., p. 350. = (i) Montfaucon, Ant. Expl., T. II, p. 359.= (i) D'Hancarville, Recher. sur les arts de la Grèce, T. I, p. 463.

serpent <sup>(1)</sup>. L'asphodèle, plante dont Homère dit qu'étoit semé le séjour des morts, étoit cousacré à Bacchus, ou au dieu qui présidoit à la vie et à la mort, représenté par l'emblème du serpent. Dans l'île de Tênos on le révéroit sous ce même emblème,

#### § VI. Il étoit le symbole de Bacchus, dieu du vin.

Le serpent étoit consacré à Bacchus, même comme dieu du vin (2); de là est née la fable que les serpens sont les amis des bacchantes, dont ils lèchent les joues. Dans les bacchantes d'Euripide, les nœuds de la peau de cerf tachetée, vêtement des bacchantes, étoient'formés par des couleuvres qui se jouoient autour de leur cou, et les serpens enlevoient avec leur langue, le sang qui souilloit leur visage (3). On voit dans Plutarque, jusqu'à quel point ces superstitions étoient répandues dans la Thrace et dans la Macédoine (1). Quoiqu'Olympias eût horreur de la fable du serpent père d'Alexandre, et qu'elle écrivit à son fils, lorsqu'il se disoit fils de Jupiter : Cesse de me calomnier auprès de Junon ; cependant elle fut plus livrée qu'aucun autre à ce fanatisme. Elle ajouta à ces superstitions, des rites plus barbares et un specta-

<sup>(1)</sup> Athenagor. , Leg. pro Christ.

<sup>(1)</sup> In nodo coerces Viperino

Bistonidum sine frande crines. (Horat. Carm. XI, lib. 111.)

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Euripid., Bacch., v. 695., 767. = <sup>69</sup> Plut. Vit. Alex., § 3, 4.

cle plus affreux; elle trainoit après elle daps des chours de dapse, des serpens privés qui, s'elançant hors des corbeilles et dex vans mystiques, s'entor-tilloient autour des thyrses des bacchantes, et jetoient l'effroi parmi les assistans. De toute ancienneté, les femmes de ces contrés out été possèdiés de la fureur divine qu'inspire Bacchus, d'où leur est venu le nom de Clodones et de Minallones <sup>6</sup>. La Macédoine, et surrout le canton où étoit Pella, pro-

<sup>40</sup> L'auteur de l'Etymologicum magnum fait dériver le mot de clodones de l'espèce de sillement que ces ferumps avoient coutume de faire en parlaut. Quant au mot de mimallouse, voici l'étymologie qu'en donne Polyen (lib. IV.c.r.): « Argée roi de Macédoine, attaqué par Galaurus, noi des Tualantiens

- » peuple d'Illyrie, ordonna aux filles de Macédoine de se
- » porter au sommet du Mont Eribée, lorsqu'elles verroient l'eu-
- » nemi. A son approche elles descendirent an grand nombre
- » des montagnes, portant dans leurs mains des thyrses, eu
- » d'arbres : elles inspirèrent la terreur aux Taulantiens qui , ne
- » les connoissant pas , jetèrent leurs armes , s'ensuirent préci-
- » pitamment et laissèrent leur bagage. Argée fit bâtir un temple
- » à Bacchus Pseudange, et ces filles prirent le nom de Mimal-
- » lones. »

Héspehius et Suidas disput que les Mimallones écioient les Ménadés, les Bacchanties, les prétresses de Bacchus cher les Thraces: Suidas ajoute que ces prêtresses de Bacchus frequ d'abord appelées Glodones et ensuite Mimallones. Il préteud que le nom de Mimallones vient de piérque, initiation, en ce que les femmes animées de la fureur de Bacchus junitojent les actions des hommes; d'autres l'out fait dériver du Mimas montagne de Thrace où l'on célévoit les ectromonies mystérieuses de Bacchus. Nonnus met les Mimallones au nombre des compaggoup.

dvisoit, ainsi que beaucoup d'autres contrées de l'orient, des serpens d'une grandeur considérable, mais en même temps si doux et si privés, que les femmes les nourrissoient dans leur sein ; ils dormoient avec les enfans, se laissoient presser dans les mains, et fouler aux pieds, sans témoigner la moindre colère. Telle est sans doute l'origine de la fable d'O-

de Bacchus dans son expédition de l'Inde. Perse (Satyr. I. v. 99.) cite ces quatre vers tirés d'une pièce sur la mort de Penthée, qui parolt être de Néron, d'après l'autorité de Dion et des anciennes Scholies:

Torva Mimallone is implerant cornua bombis, Et raptum vitulo caput ablatura superbo Bassaris, et lyncem mænas flexura corymbis, Evion ingeminat; reparabilis assonat echo.

Stace prétendoit que les Mimallones suivoient le char de Bacchus; Ovide le leur fait précéder :

Ecce Mimallonides, sparsis in terga capillis......

Dum sequitur Bacchus.

(Ovid. Art. Amat. lib. 1. v. 541.)

On lit dans Sidonius (Præf. Paneg. Authemii.)

Tunc Faunis Dryades, Satyrisque Mimallones aptæ,

Tuderunt lepidum, rustica turba, melos.

Bochart fait dériver le nom de Mimallones, du mot hébreu Memallelan, id est, Garrulæ et loquaculæ; ou de Mamal, Pressoir (Geog, Sacr. lib. I. cap. XVIII.)

Elles avoient à peu près les mêmes pratiques que les femmes de l'Edonie et de la Thrace, qui habitoient les environs du mont Hœmus. Cest même delà qu'est dérivé le mot grec Эрраки́сия imiter les Thraces, ce qui signifie se livrer à un culte superstitieux. lympias <sup>(1)</sup>, et il est vraisemblable que les serpens de la Thrace ont donné naissance à la fable du serpent père de Bacchus Zagrée, ou Sabazius(\*); car les phénomènes les plus simples ont enfanté les faits mythologiques les plus extraordinaires, et la plus grande partie des superstitions les plus absurdes doit son origine à des choses naturelles.

### CHAPITRE IV.

Bacchus, pouvoir générateur, adoré sous le symbole du taureau.

- § 1. Le taureau, symbole de Bacchus, dieu de l'agriculture, dieu des enfers et principe de la substance humide.
- § 2. Dans les mystères, le taureau est le symbole du protogonos ( de l'Étre premier-né ), titre donné à Bacchus.
- § 3. Le taureau, animal symbolique du Demiourgos dans toutes les religions anciennes, génie générateur des anciennes cosmogonies de la Perse et de tout l'Orient.
- § Le beuf Apis.—Symbole d'Osiris.—Principe de la fécondité.—Ses rapports avec le Nil.—Avoit le don de la divination.—Le taureau Dionysiaque chez les Grees le même que le bout Apis. Divers emblèmes du taureau sur les monumens anciens.
- § 5. L'idée du taureau, emblème du principe fécondant, ne doit pas être séparé de l'idée du taureau emblème de l'agriculture.

<sup>(1)</sup> Lucian, Alex., \$ 7, 12.- Casaub., ad Sueton., lib. III,

- § 6. La doctrine du principe actif, du principe passif et du résultat des deux, se retrouve, avec d'autres formes, sous les noms d'Apis et de la vache Athyr.—Le principe passif prenoit le nom de toutes les déesses qui, ainsi que la vache Athyr, étoient honorées comme un des principes universols, et qui en remplisoient les fonctions : é'doit la nature mêre de tout en qui existe, quelque făt son nom. Toutes ces décesses portoient des cornes et avoient quelques autres attributs de la vache, ou elles étoient représentées par la vache ellemême.
- § 7. La lune principe passif.—Les Anciens lui attribuoieut une action féconde, propre au développement des germes.—Elle engendre Apis, par la lumière féconde qui va frapper la vache Athyr.
- § 8. Les Argiens donnoient à la lune le nom mystique d'10.— Io étoit encore l'Isis égyptienne.—Ses aventures allégoriques établissent ses rapports avec la lune et avec Isis.
- § 9. La nuit ou les ténèbres, berceau de la nature universelle, qui en contenoit les élémens, adorée comme divinité mère de tous les astres sous le nom de vache Athyr ou de Vénus Scotta, d'est-à-dire ténébreuse.
- § 10. Apis, chez les Égyptiens, ou Épaphus, fils d'Io, chez les Grees, considéré comme le symbole des productions.
- § 11. Le taureau emblême du dieu du vin.
- Le taureau symbole de Baechus, dieu de l'agriculture, dieu des enfers, et principe de la substance humide.

Le serpent étoit, avec le taureau, le prineipal symbole de Bacchus; de là, cette formule des initiés: Le serpent engendra le taureau. Aussi Bacchus fils de Jupiter et de Proserpine avoit-il les surnons de Tauromorphos, Taurocephalos ou Taurinocapite, Tauroceros (1) ou Taurinis cornibus: Orphée l'appelle Taurometopos (2), ou Taurina fronte. Lorsqu'il étoit représenté sous la forme d'un taureau, les Grecs lui donnoient le nom de Bougènes. Plutarque (31 nous a transmis l'hymne chanté par les femmes des Eldens en l'honneur de Bacchus: « Viens, » Bacchus, viens, illustre héros, dans ton temple » auguste, accompagné des grâces; viens dans ton » temple maritime, avec ton pied de bœuf. » Ensuite elles répètent deux fois, 6 digne taureau ! Plutarque et Diodore de Sicile (1) expliquent l'attribut du pied de bœuf donné à Bacchus par l'invention de l'agriculture, dont le bœuf est le symbole le plus naturel. Les Egyptiens qui dans la suite abrégèrent ces symboles, peignirent seulement la corne: une corne de bœuf peinte, dit Horus Apollo (6), désigne les travaux. Le bœuf est le compagnon de l'homme dans les travaux rustiques et le ministre de Cérès, dit Varron (6). On immoloit des taureaux et des bœufs à cette déesse, et nous avons vu qu'à Hermione on lui fit des sacrifices avec des génisses (7);

Accedant capiti cornua, Bacchus eris (Ovid. Epist. XV. 24.) Et Lycophron: Arcana tauro offeret libamina. Tauro, id est

Et Lycophron: Arcana tauro offeret libamina. Tauro, id est
Baccho, dit le Scholiaste (p. 42. et 43.—Orph., Hymn. 44.)

<sup>(1)</sup> Euripid., Bacch. , v. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Ovide a dit :

<sup>(</sup>a) Plat. Queest. greec., cap. 36. = (b) Plat. Ibid.—Diod. Sic., lib. III, § 64. = (c) Hor. Apollo, lib. II, cap. 17. = (d) Varr., De re rustic., lib. II, cap. 5. = (b) Plat., de Genio Socr.

quelquefois elle étoit représentée avec des cornes de taureau, et debout sur la tête d'un bœuf <sup>100</sup>. Ge qui rattache plus particulièrement cet attribut de Bacchus aux mystères d'Eleusis, c'est que, devant l'Eleusinium à Athènes, dans l'endroit même où étoit la statue de Triptolème, on voyoit un bœuf de bronze que l'on conduisoit au sacrifice. <sup>20</sup>

Chez les Argiens, Bacchus avoit le surnom de fils du Taureau; on l'évoquoit du sein des eaux au son des trompettes <sup>50</sup>. On jetoit un agneau dans la mer pour le portier des enfers, et l'on cachoit des trompettes entre les thyrses, ainsi que Socrate, historien d'Argos, le rapporte dans son ouvrage sur les Osius ministres de Delphes; l'on reconnoît ici le double caractère de Bacchus dieu des enfers, et principe de toute substance humide, c'est dans ce dernier sens qu'Horace dit:

# Tu flectis amnes , tu mare barbarum. (4)

C'est ainsi que les anciens peignoient tous les fleuves avec des cornes de taureau, et que dans l'hymne des Eléennes, le temple de Bacchus étoit placé près de la mer.

#### § II. Le taureau symbole de Bacchus Protogonos.

Dans les mystères, le taureau est le symbole de

<sup>(1)</sup> Winck., Cabinet de Stosch., nº 224.= (2) Plut., de Isid. et Osir. = (3) Pausanias, lib. I, cap. 14. = (3) Horat., lib. I, Ode 11.

l'être premier-né, le Protogonos des Grecs, titre donné à Bacchus. (1)

Par un effet de son action, le monde matériel sortoit de l'enveloppe du cahos: le cahos étoit figuré par l'œuf qui étoit consacré dans les mystères de Bacchus, comme le type ou l'image de ce qui produit et contient tout <sup>60</sup>. L'œuf du cahos partagé en deux est représenté sur une médaille de Syracuse <sup>60</sup>, dont le revers porte l'empreinte d'un bœuf venant de heurter si violemment l'œuf, qu'il en a rompu l'enveloppe de laquelle le monde est sorti. Aussi les Grecs donnoient-ils à Bacchus la qualité de Pantodynaste, Omnium præfectus. <sup>60</sup>

Dans l'écriture sainte, Dieu est souvent appelé Abbir, mot qui, d'après Bochart, signifie également puissant et taureau: c'est ainsi que le mot égyptien qui a été celui du premier être, signifioit dieu, taureau, serpent. Le bœuf de la médaille Syracusaine est posé entre deux dauphins, qu'on sait être le symbole des caux. Bacchus y est bien reconnoissable, par la couronne qu'il porte: c'est la même que l'on donne à Cérès, elle est faite de l'herbe du bled, et elle appartenoit à Bacchus comme dieu producteur et comme inventeur de l'agriculture.

 <sup>...</sup> Διενόσιεν....
 Πρωτογόνου.
 ... Dionysium....
 Primigenitum. (Orph. Hymn.)
 Co Plut., Sympos. = <sup>CO</sup> Goltzius, Sicilia, Tab. V, no 5. =
 Orph. Hymn. 44, v. 2.

§ 111. Le taureau, symbole du Demiourgos dans toutes les religions anciennes, génie générateur de toutes les cosmogonies.

Le taureau fut, dans toutes les religions anciennes, l'animal symbolique du Demiourgos (1). Il fut le génie générateur des anciennes cosmogonies de la Perse et de tout l'Orient; c'est le taureau que monte Mithra et qui donne la fécondité à la lune dans la théologie Persanne (2), c'est le dieu Urotal ou le Bacchus des Arabes qu'ils représentaient sous l'emblême du bœuf, c'est l'Apis des Egyptiens, le dieu de Memphis qui y étoit adoré avec toute la vénération due à la divinité (8), C'est le bœuf Mnevis que les habitans d'Héliopolis adoroient sous le nom de Neton ou de dien , c'est le taureau Baccis ou Onuphis adoré à Hermuntis dans le temple d'Apollon (1), C'est le même dieu qu'Osiris ou Bacchus, le dieu générateur, le dieu de la fécondité; Apis et Osiris retracent la même idée théologique: l'ame d'Osiris, disoient les prêtres égyptiens, a passé dans Apis (5) (6). Le bœuf Apis étoit un des objets les plus sacrés du

(5) Plut. de Is. et Osir.

<sup>(3)</sup> Apis, populorum omnium numen est. (Pemp. Mela. de situ orbis, lib. I. c. IX.)

<sup>©</sup> Porphyr., de Antr. nymph.—Hyd., de Veter. Pers. relig., p. 113.—Zend Avesta, T. II, p. 117. = (5) Macrob., Saturn., lib. 1, cap. 21.

<sup>(</sup>i) Jablonski croit le nom de Baccis altéré, et il lui substitue Onuphis qui signific esprit bon ou dieu bon.

culte des Egyptiens (1) ; comme dieu générateur, il devoit avoir des marques caractéristiques qui se rapportoient au soleil et à la lane, les deux grands astres qui influent si puissamment sur la fécondité de la nature. (1) Ainsi que Jupiter, Bacchus, Osiris et les autres dieux générateurs, le taureau étoit le symbole du soleil a); il est représenté regardant le soleil levant (1). D'après un ancien ordre de Mercure, les Egyptiens logeoient Apis, à Nicopolis, dans une maison qui devoit avoir son aspect a l'Orient (5): dans le Zend Avesta on lui donne l'épithète de taureau pur et lumineux; suivant Macrobe, les cornes de Bacchus étoient l'embléme des ravons solaires (6) d'où elles ont été appelées Aurea par Sidonius Apollinaris (7). Une ancienne épigramme appelle Bacchus xportoxspon (5) : Bacchus, dans cette mythologie, étoit fils de Jupiter Ammon, et Ammon qui étoit le soleil, étoit représenté avec des cornes de bélier ; c'est pourquoi quelques écrivains ont dit que Bacchus avoit des cornes, parce qu'il étoit fils d'Ammon. Les cornes de toutes les figures de bœuf qui représente dans Bacchus le soleil inférieur, sont en forme de croissant; on a donné

Cornu decorum. ( Horat. lib. II, od. XIX, v. 30. )

<sup>(1)</sup> Egyptiis, Apis deorum maximus. ( Inician., de Sacrificiis.)

(2) Zend avesta, T. I, Part. II, p. 171.

<sup>1</sup> on the sais Phobi portat cum corribos orbem (Man. lib. IV.). Manilius applique ce vers au bœuf comme emblème de soleil.
0 Itygin, lib. 1, cap. 22. = 0 Ælian, lib. XI, cap. X. = 0 Macrob. lib. I. cap. 21. = 0 Sidonius Apollinaris, Carm., 23, v. 26.

<sup>(</sup>a) Aureo

aussi au bœuf, symbole du soleil inférieur, les ailes recourbées. Chez les Grecs, dit Vinckelmann, les bœufs étoient consacrés au soleil, et ils traînoient le char de Diane (1): dans toutes les théologies anciennes, le taureau remplit les fonctions relatives à la génération des êtres, et il figure comme un des premiers agens de la nature. Aussi avoit-il les caractères les mieux prononcés de la faculté génératrice.

« J'invoque, dit le Zend Avesta, le taureau qui » fait croître l'herbe en abondance, ce taureau pur » et qui a donné l'être à l'homme pur. (2)

» Adressez vos prières au taureau pur, excel-» lent, céleste, saint, à ce principe de tout bien, » qui n'a pas été engendré, au taureau qui a donné » la pluie. <sup>(3)</sup>

» Le taureau unique étant mort, dit le même livre » sacré, les grains vinrent de la moelle de son » corps; des cornes sortirent les fruits, et tout le » reste sortit du taureau. (6)

» l'adresse ma prière au taureau d'où sont sortis » les êtres qui peuplent la terre, de qui viennent » les troupeaux et les arbres en abondance, le » taureau principe des biens nombreux qui sont » dans ce monde. (6)

On lit dans le Zend Avesta une foule d'autres prières qui contiennent les mêmes idées théologiques.

<sup>(</sup>i) Winckel., Hist. de l'art., T. II, p. 7. = (i) Zend Avesta, T. I., Part. II, p. 86, 87. = (i) Ibid., p. 424. = (i) Ibid., p. 571. = (i) Ibid., p. 201, 253.

Ces idées théologiques se retrouvent dans les contrées les plus reculées de l'orient, chez les Japonais, chez les Indiens: elles ont même pénétré dans les contrées glacées du nord de l'Europe.

§ IV. Le bourf Apis. — Ses rapports avec le Nil, cause principale de la fertilité de l'Égypte. — Symbole d'Osiris principe de la fécondité. — Avoit le don de la divination. — Le taureus dionystaque ches les Grecs, étoit le même que le bœuf Apis. — Divers emblémes du taureus.

Les rapports du bœuf Apis'avec le Nil, principale cause de la fertilité de l'Egypte, étoient consacrés par l'inauguration de ce dieu dans le temple de Nilopolis, ville dédiée à la divinité du fleuve. C'étoit là qu'il étoit d'abord nourri par les prêtres, durant quarante jours, jusqu'à la cérémonie de sa consécration; après quoi on le ramenoit à Memphis: c'étoit aussi dans les eaux du Nil ou dans des puits remplis de cette eau qu'il terminoit sa vie. De là l'origine des pronostics que l'on tiroit du bœuf sacré pour l'abondance de l'Egypte et pour la crue des eaux, qui commençoient tous les ans sous le signe du taureau. Le bœuf Apis étoit même le symbole du Nil (1) : on célébroit l'anniversaire de la naissance d'Apis, en même temps que l'accroissement du Nil commençoit à devenir sensible (2). Cette théophanie du bœuf Apis coîncidoit

TOME I.

<sup>49</sup> Jablonski, lib. I, p. 214. = <sup>(2)</sup> Elian., lib. XI, cap. 10, de Natur. animal.

toujours avec l'époque où la crue du Nil donnoit l'espérance des premiers fruits, et avec la fête de ce fleuve.

Cette représentation des fleuves par le taureau, passa de l'Egypte dans la Grèce, qui le regarda aussi comme le dieu de la substance humide: Euripide appelle l'Océan raupénpave; "; Hésiode appelle Neptune Taurinus Neptunus "), et Hésychius, qui hui donne la même dénomination, dit qu'on célébroit en l'honneur de Neptune une fête appelée Tauria.

Suivant une des traditions sacerdotales sur Apis, si on le trouvoit avec tous les signes exigés, c'étoit un indice de l'abondance des fruits et des autres productions (a), il étoit alors regardé comme l'auteur de la fertilité de toute l'année; mais lorsque le Nil ne s'élevoit pas à la hauteur nécessaire pour donner l'abondance, les Egyptiens disoient qu'il avoit été arrêté, scellé par Apis.

Dans la table Bembina, on voit un bœuf ayant sur la tête deux aspice seifermés dans un cercle, pour indiquer la présence de la divinité, qui procéde d'une manière occulte à la production de tous les êtres; ce symbole appartenoit aussi au soleil, principal agent de la divinité dans ces opérations. Le hiéroglyphe de cette fécondité de la terre, est dans la table Bembina, un bœuf gras; ce qui rappelle le songe de Pluaran. <sup>(6)</sup>

<sup>(</sup>i) Euripid., Orest., v. 1380.= (ii) Hesiod. Scut. herc., v. 104. = (ii) Anun. Maroel., p. 245. = (ii) Genes.

Les Egyptiens avoient fait, des divers membres du corps du taureau, des hiéroglyphes qui indiquoient les actes particuliers de la divinité ou de ses agens. Ainsi ils représentoient, par la tête du taureau, l'écoulement du fluide solaire sur la terre, par les pieds, le mouvement et l'agitation qui se répandent dans les diverses parties de la terre, pour le développement des germes. (1)

Le bœuf, qui étoit le symbole de tous les fruits provenant de l'agriculture, étoit représenté sous la figure du bœuf Opime, dont la queue n'étoit pas composée de crins, mais d'épis.

Pendant les quarante premiers jours après l'installation du bœul Apis, les femmes seules pouvoient en approcher: « Elles relevoient leur robe en sa » présence, dit Diodore de Sieile <sup>60</sup>, et se présentoient à lui dans toute leur nudité, après avoir » enlevé le duvet qui la recouvre. » On prétend que par une superstition semblable, les femmes Juives se deshabillèrent et danserent nues devant le veau d'or: c'est par de semblables motifs, suivant Pline, que les femmes des anciens habitans des îtes Britanniques se présentoient toutes nues à certaines fêtes <sup>60</sup>. Ces fêtesétoient consacrées à l'être générateur, qui étoit représenté partout sous l'emblême du bœuf et honoré par de pareilles cérémonies.

Les Egyptiens qui voyoient dans le bœuf Apis

<sup>(1)</sup> Abeneph. = (3) Diod. Sic., lib. I, p. 96. = (3) Plin., lib. XXII, cap. 1.

l'emblême vivant de la divinité suprême (1), du grand Osiris, du principe de la fécondité, étoient pénétrés de la plus vive douleur lorsqu'ils avoient perdu leur bœuf sacré, comme rien n'égaloit leur joie lorsqu'ils en avoient trouvé un qui fût digne de lui succéder. Leurs ennemis même ne croyoient pas pouvoir se venger d'eux d'une manière plus cruelle après la victoire, que de faire tuer le bœuf sacré, et les noms de Cambyse, d'Ochus sont devenus à jamais odieux à ces peuples, pour avoir mêlé le sang d'Apis à celui des milliers d'hommes qu'ils avoient massacrés. Mais on ne mettoit que peu de temps à retrouver le bœuf Apis; si nous en croyons Lucien, pour désigner le successeur d'Apis, il suffisoit aux prêtres de remarquer dans le troupeau, le bœuf le plus fort et le plus beau ; dont l'aspect et le port le fissent distinguer des autres, et cela est vraisemblable, car ces marques distinctives dont les anciens ont tant parlé, lors même qu'elles n'existoient pas, les prêtres avoient bien l'adresse de les faire voir à une multitude prévenue, et avide de les rencontrer.

Apis, comme tous les autres symboles de la divinité, avoit le don de la divination. Pline parle de deux chambres contigues dans lesquelles il rendoit ses oracles; l'une étoit affectée aux pro-

<sup>60</sup> Toutes les fois, dit Horus Apollo (lib. 1. cap. 6.) que les Agoptiens veuleur désigner dieu on l'édration, ils peignent l'Accipiter ou l'Epervier. L'image de l'Accipiter devoit être empreint sur le dos d'Apis (Hérod. lib. III. cap. 28.); l'Accipiter et le Scarabée étoient les deux caractères de l'écriture sacrée que l'Egypte donnoit au taureau. nostics heureux, l'autre aux pronostics sinistres (1). Ceux qui le consultoient jugeoient encore de ses. répenses, par la manière dont il prenoit de leur main, la nourriture qu'ils lui présentoient (2). It n'avoit voulu rien prendre de la main de Germanicus, et ce prince malheureux mourut quelque temps après (3); mais cette indication n'étoit pas la seule : il lécha le manteau de l'astronome Eudoxe, et les prêtres en tirèrent l'augure de la célébrité que ce savant devoit acquérir un jour (1). Il annonçoit aussi l'avenir par certains mouvemens du corps (5). (t) Le bœuf Apis avoit le pouvoir, comme nous l'avons vu du serpent, de communiquer aux autres sa faculté prophétique, par exemple, aux enfans qui formoient son cortège lorsqu'il se mettoit en marche. 60. La jeune troupe chantoit des hymnes en son honneur, et aussitôt saisie de l'enthousiasme prophétique elle prédisoit l'avenir (7). Elien décrit une autre manière d'exécuter cette divination : celui qui vouloit connoître l'avenir invoquoit Apis, des enfans qui jouoient et dansoient entre eux hors de l'enceinte du temple, étoient aussitôt saisis de l'esprit divin et faisoient des prédictions dont la certitude, dit-on, étoit reconnue (8). Plutarque, parlant de cette faculté prophétique accordée

 <sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Plin., Hist. nat., lib. VIII, cap. 46. = <sup>(2)</sup> Solin., cap. 32.
 <sup>(2)</sup> Amm. Marcel., lib. XXII p. 245. = <sup>(3)</sup> Diogen Laert.,
 lib. VIII. = <sup>(3)</sup> Latatius ad Statit. Thebraid., lib. III. v. 478. = <sup>(3)</sup> Plin., lib. VIII, cap. 52. = <sup>(3)</sup> Plin., lib. VIII, cap. 52. = <sup>(3)</sup> Elian. Natur. animal. lib. IX. (cap. 15. = <sup>(3)</sup> Elian.)

aux enfans, dit qu'on tiroit surtout des augures des mots qui leur échappoient en jouant. Cette manière de prophétiser se retrouve dans la Grèce, à Phares ville d'Achaie; Pausanias la compare à celle qui avoit lieu en Egypte au temple d'Apis <sup>10</sup>. La célébrité de Poracle d'Apis attira dans son temple les princes et les héros les plus fameux, Alexandre-le-Grand, Germanicus, Auguste, Vespasien (u), Adrien, Sentime Sévère. <sup>(a)</sup>

Šur les monumens anciens de la Grèce, on voit le taureau, avec divers emblémes qui tous se rapportent à la divinité, à la fécondité, ou à l'agriculture: il étoit consacré à Jupiter, à Neptune, à Bacchus, à Apollon, il est un signe du Zodiaque, un signe monétaire (v), le conducteur des colonies, <sup>(5)</sup> l'embléme de leur établissement, surtout lorsqu'il est attaché an joug avec une vache, le symbole de la fertilité, de l'agriculture, des productions terrestres, de la terre méme.

On le voit ayant au-dessous de lui, un ancre, ou une aigle avec ses ailes étendues, appuyée sur une

<sup>(0)</sup> Pausan., Achaïe. = (0) Arrian., Exp. Alex., lib. III. — Tacit. Ann., lib. II, cap. 49.—Sueton., Vit. Augusti.—Spart., in adr., cap. 12.—Id., in Sever.

C) Le bouf baissant la tête et fléchissant le genou, désigne l'établissement et la fondation d'une ville ( Tristan, Com. Hist. jib. 1. p. 27.) Nonnus ( Dyonis, lib. 1V.) dit en parlant du houft de Cadmus,

Et bovis vocalis in terram recumbentis flectebatur ungula, Civitatis futura prænuntia.

couronne ou la portant dans son bec; sur d'autres monumens il est avec l'étoile de Vénus, avec une torche allumée, avec des guirlandes de feuillage; avec des grains de froment, avec un ou deux petits poissons entre lesquels est un trépied. Ailleurs une victoire lui offre une couronne, il est avec des feuilles de lierre, une corne d'abondance, une lyre, une couronne de laurier, une couronne de fleurs où de chêne, souvent il est entre deux dauphins, il a au-dessous de lui un serpent, trois petits globes avec un épi au-dessus, il est couché avec une clef sous lui, il est gissant aux pieds d'Hercule ou sur un trépied, il est entre les cornes de la charrue, il a la lune sur la tête, ou sur le ventre, ou sur le flanc avec deux cornes, il nage dans un fleuve, sa tête est ornée du lotos, il a sous lui le bouclier, une cigale est placée sur son dos, il a une cuve à ses pieds', il est orné de vignes, il a au-dessus de lui ou avec lui le soleil et la lune, souvent le caducée, une massue, la foudre, un javelot, le joug placé à son col, le lion, le chien, la chouette, le cheval. Il est quelquefois monté par un soldat, il est aux pieds de Cybèle, il est sous un navire dans le port. il sert d'enseigne à certains peuples à la guerre (). Comme le serpent, il a une face humaine (x).

Chez les Grecs le taureau Dionysiaque étoit le mêmeque le taureau des Egyptiens, Apis, Mmevis ou Bacciès, que le taureau Mithriaque des Perses. Le taureau ravisseur d'Europe, qui avoit son culte en

<sup>(1)</sup> Rasche, Lexic. univ. Rei num. veter., T. V., Part. I, p. 636.

Béotic où on l'appeloit le bœuf de Cadmus, avoit pour type le bœuf Apis; comme lui il avoit sur son corps l'effigie de la lune ..., Le taurcau de Marathon, celui de Pasiphaé avoient la même origine.

Lutatius interprète de Stace voit dans Mithra empoignant les cornes du taureau, l'embléme du pouvoir du soleil sur la lune et les astres; mais c'est bien plutôt l'embléme du pouvoir du premier être sur les astres et sur toute la nature, ce qui est confirmé par ce vers de Claudien:

Et vaga testatur volventem sidera mithram. (2)

§ V. L'idée du taureau embléme du principe fécondant, ne doit pas être séparée de l'idée du taureau embléme de l'agriculture.

Bacchus qui développe les germes de la terre par sa chaleur fécondante, n'est pas différent de Bacclius qui mit le premier deux bœuls sous le joug ; ces deux rapports sont nécessairement liés l'un à l'autre, ils ont la même origine et le même but, la production. 9

Chez toutes les nations, le bœuf du labourage a éte regardé commé sacré et inviolable, et si les Egyptiens n'eussent adoré que le bœuf, on pourroit croire que ç'a été le motif et l'origine de ce culte; mais ils adoroient tous les autres animats utiles ou muisibles : ce culte étoit donc symbolique, comme

O Pausan, Bæotic. 

O Claudian, lib. 1, de Laud., atil. 

Diod. Sic., p. 77, 70.— Palladius, in hist. Lausiaca, cap. 51. 
Bovem in deos referebant Ægyptii, quoniam per ipsum exercentes 
agriculturam, victum sibi parabant.

celui de toutes le sdivinités égyptiennes, qui se rapportoit aux causes des choses naturelles ou à leurs effets; les Egyptiens ont regardé ces animaux comme des images vivantes de la divinité, parce qu'ils voyoient en eux quelques unes de ses propriétés.

Ils immolòient des bœufs et des vœux mondes, mais il ne leur étoit pas permis de sacrifier des génises "o, il loi de Solon défendit de sacrifier un bœuf, mais cette loi n'étoit appliquable qu'au bœuf servant à l'agriculture "(/). Les Romains ne souffroient pas qu'on immolàt un bœuf à Cérés "). Columelle nous apprend qu'on avoit une telle vénération pour cet animal, qu'anciennement, c'etoit un crime aussi grave d'attenter à la vie d'un bœuf, que d'attenter à celle d'un homme "O. Chez les anciens Grecs, on attendoit que les bœufs cussent cinq ans pour en faire des sacrifices "b; Diomus ful le premier qui osa violer cet usage à Athènes. "

Ammonius, dans Plutarque ", « dit que Cadmus » donna à l'alpha le premier rang parmi les lettres, » parce que alpha, en Phéricien, signifioit bent, » animal qu'il comptoit non le second ou le troissième, comme fait Hésiode, mais le premier des » ustensiles nécessaires à l'homme. » C'est ce qui a fait dire à Eusèbe que les Egyptiens adoroient avec

 <sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Herod., lib. II, e.p., £1.= <sup>(2)</sup> Alex., ab Alex., 7. I, p. 692.
 <sup>(2)</sup> Plat., VR. 861. = <sup>(3)</sup> Ovid., Fast., lib. IV, v. 415. = <sup>(3)</sup> Columel, in prem. lib. VI, T. II, p. 290. = <sup>(3)</sup> Homer., Iliad., lib. II, v. 463, lib. VII, v. 315. = <sup>(3)</sup> Porphyr., dt. 3. debtinentid, lib. XI, § 10. = <sup>(3)</sup> Plut., §ympor., lib. IX, y. que.

la plus grande vénération, toutes les choses dont ils tiroient de grands avantages, et qu'ils placoient au premier rang, tout ce qui pouvoit leur procurer une heureuse vie par l'abondance. Or , la première et la principale source de l'abondance est l'agriculture, qui ne peut se faire sans le bœuf; c'est pourquoi l'antiquité primitive l'a choisi pour symbole de la divinité bienfaisante qui est le premier des êtres, comme dans l'agriculture le bœuf'étoit le premier des animaux, aussi lui donna-t-on le nom de la première lettre de l'alphabet, qui lui étoit également appliquable sous l'un et l'autre rapport. Le dictionnaire Chaldaique de Mœsius nous apprend que le mot Aluph, dont les Grecs ont fait leur alpha, ne signifioit pas seulement le commencement, le principe, mais qu'il signifioit encore le bœuf. (1)

§ VI. La doctrine du principe actif et du principe passif se retrouve dans Apis et la vache Athyr.

Suivant Vossius, le mot ap signifie père, dans la langue des Egyptiens; c'étoit leur manière de prononcer le mot papœus, qui a la même signification:

<sup>10</sup> Si on fait attention à l'Aleph samaritain, on y trouvers quelque image grossière d'une tête de beuf avec ses deux cornes. On voit îci une trace du passage des Biéroglyphes aux lettres courantes, et il n'est pas étonnait que les Chananéens, ou les Egyptiens leurs voisins, ayent donné à leur première lettre le nom et la figure de l'animal le plus utile, si révéré parmieux, et si commune dans leur aucienne écriture Biéroglyphique, (Ochrosses, Mechan. du langage, 1.1. P., 450-)

« Jupiter, dit Hérodote ", étoit appelé par les » Seythes royaux, papeus, nom qui, à mon avis, » lai convient parfaitement, et la terre, apia.» Les mots papeus et apia exprimoient donc le père et la la mère, le mâle et la femelle: ce culte fut porté dans le Péloponnèse. Le premier nom de ce pays fut Apia, c'est-à-dire, la terre adorée sous la forme d'une vache: cette forme s'est conservée dans les médailles d'Apollonie et de Corcyre, colonies de Corinthe, qui faisoient partie du Péloponnèse.

Ici se retrouve, sous d'autres formes, la doctrine orientale du principe actif, du principe passif, et ur résultat des deux th; c'est l'union d'Osiris avec la lune principe actif, représentée par la vache Athyr qui donne naissance à Apis, le même qu'Epaphus ou Iacchus, symbole des productions des deux premiers principes. Le bœuf Apis, ainsi que Bacchus Zagrée, Osiris, Mithra, Jupiter, étoit considéré d'abord comme l'auteur et le producteur de toutes choses, comme le maître souverain de la génération des corps, et il étoit en même temps considéré comme produit, sous le pième nom d'Apis qu'il avoit conservé chez les Egyptiens, et sous celui d'Epaphus.

<sup>(1)</sup> Herod., lib. IV , \$ 69.

O Plutarchus, Osiridem et Isidem, quos æternos deos Egypticiam agricultures alterna uts tote et lună faciunt, ob benficiam agricultures alterna uts teart, alterna uts vacce specie, sub quibus, prini hominibus comparuiuse credebunt, fuisse cultos copiose describit in libro de Iside et Osiride. (Kircker, Obelice, Pamphyl., 258.)

que lui avoient donné les Grecs, lorsque ces peuples voyoient en lui l'emblème des productions. Apis étoit donc le père et le fils, comme l'étoit Bacchus Eubule; quant à la vache Athyr, elle étoit comme Isis, Cérès, Vénus, etc., la mère des générations.

Cet animal mystique, au large ventre, ayant dans ses mamelles un lait abondant, nourriture toujours prête à être donnée aux mortels, présentant sur sa tête le croissant de la néoménie, figuroit bien la déesse mère de tous les êtres. La déesse Athyr étoit anciennement consacrée dans la religion des orientaux; elle fut une des plus anciennes divinités des Egyptiens ; elle avoit dans toute l'Egypte des temples célèbres : nombreux et très fréquentés ; son culte étoit en grand honneur, surtout à Chuses, village placé dans un beau site au nome Hermopolitain (1). La vache Athyr étoit nourrie à Momemphis, comme le bœuf Apis l'étoit à Memphis, et le bouf Mnévis à Héliopolis (2). Le principe passif ainsi caractérisé sous l'emblème d'une vache, étoit honoré sous ce symbole, comme un des principes universels. On le chantoit dans les cantiques sacrés, on en répétoit trois fois le nom par acclamation religieuse. (3)

Chez les autres peuples, et particulièrement chez les Grecs, le principe passif prenoît le nom de toutes les déesses qui remplissoient ses fonctions. Ils le désignèrent, tantôt sous le nom de Junon, tantôt

O Elian., lib. XI, cap. 27, de animal. © Strab., lib. IX, p. 552. = O Damascius, apud Wolff, Anecdot., T. III, p. 260. —Cudworth., Syst. intel., p. 569.

sous celui de Cérès, de Proserpine, de Minerve, de Diane, ce fut aussi Vénus, mais la Vénus céleste<sup>(1)</sup>; ce fut la lune, divinité adorée par toutes les nations. Sous quelque dénomination qu'on la présente, c'étoit la nature; c'étoit la mère de tout ce qui existe: Ea quæ incunabula et semina omnibus præbuit (5). C'étoit lsis, c'étoit le principe de tous les biens dont jouissent les mortels. (6)

« Déesse souveraine (1), Reine du ciel, soit que » voussoyez la bienfaisante Cérès mère des bleds, qui » avez ôté aux hommes l'ancien usage du gland dont

<sup>60</sup> Illa quidem totum dignitisma temperat orbem 'Illa temet nulto regna minora deo ; Juraque dat cælo, terræ, natalibus undis. Perque suos initus continet omne genus: Illa deos omnes; (longum unnerare,) creavi; Illa satis causas arboribusque dedit. (Ovid. Fast. lib. IV, V, gt et Seq.)

<sup>40</sup> Il y avoit en Egypte le nome Athyrbites, et dans ce nome la ville d'Anthechis dont Strabon a rendule nom par celui de la ville d'Anthechis dont Strabon a rendule nom par celui de la ville de Véaus,. In décase y avoit un temple consacré, et les anciens nous disent que la vache Athyr étoit le symbole vivant de Véaus.—Hétodote (ib. II., pc., fx.) dit que cette ville évoit dans la prefecture Prosopités, et Strabon dit que le nom atarbéthi similé de Abbroditoolis.

(6) Summates dea (Apul.) Le commentateur d'Apulée dit sur cette expression : omnia feminina numina continet, quemadmodum Osiris omnia masculina, unde eam summatem deam vocat.

<sup>(1)</sup> Plut., Vil. Crassi.

» ils vivoient à la manière des brutes (1), et qui avez » adouci leurs mœurs en leur donnant une autre » nourriture... Ou , Vénus céleste qui , dans la nais-» sance du monde, avez uni les deux sexes et éter-» nisé le genre liumain, soit que vous soyez la sœur " d'Apollon , qui avez mis au monde tant de » peuples, et qui êtes révérée dans le temple ma-» gnifique d'Ephèse; ... ou la redoutable Proser-» pine, ... vous qui êtes le second flambeau de l'u-» nivers, et qui, par vos humides rayons, nourrissez » les plantes et développez les germes, vous qui ré-» pandez diversement votre lumière, à proportion » que vous vous approchez ou vous éloignez du so-» Icil. Grande déesse, sous quelque forme et par » quelques cérémonies qu'on vous révère, secou-» rez-moi dans mes extrêmes disgraces. (2) » La déesse répond à cette invocation: « Je suis la

nature mère de toutes choses, la maîtresse de n tous les élémens, la production initiale des siécles « (sœulorum progenies initialis), la souveraine » des divinités, la reine des mânes, la face uniforme » des dieux et des déesses (deorum dearumque fa-» cies uniformis). Je gouverne à mon gré les bril-

» lantes voûtes célestes, les vents salutaires de la » mer, et le triste silence des ensers. Je suis la di-

<sup>(1)</sup> Vestro si munere tellus

Chaoniam pingui glaudem mutavit Arista. (Virg. Georg., | lib I.)

<sup>(1)</sup> Apul., Metam., lib. XI.

» vinité que toute la terre révère sous plusieurs » formes, avec des cérémonies diverses, et sous des » noms différens. Les Phrygiens m'appellent la mère » des dieux, déesse de Pessinunte ; les Athénieus, » 'qui sont autochthones, me nomment Minerve Cé-» cropienne; chez les habitans de l'île de Chypre, » mon nom est Vénus de Paphos; chez les Crétois » habiles à tirer de l'arc, Diane Dictynne ; chez les » Siciliens, Proserpine Stygienne. A Eleusis, on » n'appelle l'ancienne Cérès , d'autres me nomment » Junon, d'autres Bellone, d'autres Hécate, d'autres » Némésis. Les Ethiopiens que le soleil, à son lever, » éclaire de ses premiers rayons; les peuples de " l'Ariane aussi bien que les Egyptiens qui sout les » premiers savans du monde, m'appellent par mon » véritable nom, la reine Isis, et ils m'honorent nar » les cérémonies qui me sont le plus convenables...» Apulée donne ensuite la description de la proces-

Apulée donne ensuite la description de la procession d'Isis: après les dieux, dont il montre divers attributs, paroissoit une vache élevée sur ses, pieds de derrière, figure de la déesse mère de toutes choses; un des prêtres la portoit sur ses épaules, avec une démarche majesteuses, un autre tenoit une corbeille où étoient enfermés les mystères de la religion. Toutes les déesses mères avoient souvent des cornes pour ornement, et elles portoient le surnom de tauropolia. Isis, leur prototype, avoit non-seulement des cornes, mais on la voit, sur des monumens anciens, avec toute la tête de vactie sur un corps de femme; entre sès deux grandes cornes on voit

souvent l'œuf symbolique du monde <sup>(1)</sup>. Mercure donne à Isis un casque de tête de taureau; Astarté, chez les Phéniciens, avoit la tête du taureau: Hécate étoit invoquée sous le nom du taureau. <sup>(3)</sup>

§ VII. La Lune principe passif. — Les Anciens lui attribuoient une action féconde propre au développement des germes.

Suivant Hérodote <sup>30</sup>, Apis naissoit d'une vaclue qui l'avoit conçu par l'action du feu célete dont elle avoit été frappée: Pomponius Méla raconte aussi cette naissance miraculeuse du bœuf Apis <sup>40</sup>. Suivant Plutarque, Apis naissoit d'une vache qui, au moment du coît, éprouvoit l'action de l'influence de la lune, lorsque cette planète répand une lumière féconde sur la terre <sup>40</sup>. Cette opinion étoit surtout accréditée chez les Egyptiens: c'étoit principalement à l'époque où ils célébroient leur fête des Pamylies, ou de la fécondité universelle, qu'ils célébroient aussi l'entrée d'Osiris dans la lune, suivant l'expression de Plutarque, c'est-à-dire, l'action d'Osiris sur la lune, à l'occasion d'Apis, image vivante d'Osiris.

Les anciens attribuoient à la lune une action féconde dans le développement des germes; selon leur croyance, elle étoit l'agent immédiat du principe

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Montfaucon, Ant. Exp., T. II, p. 143. = <sup>60</sup> Porphyr., lib. III, § 17. = <sup>60</sup> Herod., lib. III, cap. 58.—Elian., de anim. lib. XI, cap. 10. — Suidas, v. Δπίδες et Κπις. = <sup>60</sup> Pompon. Mgla, lib. I, cap. 9. = <sup>60</sup> Plut. de Isid. et Osir.

générateur, la dépositaire de la substance humide fécondante dont Osiris étoit le maître et le dispensateur. Sous ce rapport, elle étoit la même divinité qu'Isis; aussi Plutarque appelle-t-il la lune l'épouse féconde d'Osiris: les anciene l'appeloient la mère des générations, et c'est comme agent immédiat du principe producteur, qu'elle fut regardée comme l'agent de la génération d'Apis, le même qui Epaphus ou Jacchus, symbole des productions.

Ces idées sur la puissance de la lune, regardée comme agent immédiat des générations, se retrouvent dans tous les naturalistes, les philosophes, les théologiens et les métaphysiciens de l'antiquité. (9)

L'auteur du Pœmander, ouvrage qui contient les principes de la théologie des Egyptiens, l'appelle le grand instrument dont se sert la nature pour métamorphoser la matière élémentaire sous toutes les formes. <sup>(3)</sup>

La saine physique a, denos jours, réduit toutes les fonctions de la lune à la mesure des douze principales portions du temps, et aux marées dont on la croit la cause; mais les anciens lui firent honneur d'une foule d'opérations auxquelles elle est étrangère, et lui assignèrent des qualités qu'elle n'a pas: on attribua à la lune la fraicheur et l'humidité de la muit, on la regarda commele principe humide qui, mêlé au principe ignée, développoit tous les corps dont la terre fournissoit la matière.

<sup>(0)</sup> Euseb., lib. III, cap. XI, p. 113. — Origen., Com. in Math., p. 115.—Proclus, in Tim., lib. IV. = (2) Poemand., T. II,

Tome I,

Pline, après avoir fait l'énumération de tous les phénomènes produits par la lune, de ses apparences, de ses mouvemens, lui confie l'administration du principe humide végétal, qu'elle dispense par une action douce (1). Cette idée s'accorde avec celle qu'en donne Plutarque (2); Macrobe croit aussi à cette propriété de la lune et à son action sur les corps même inanimés (3): il pense, comme Pline et Plutarque, que sa chaleur douce et tiède entretient l'humidité, la nourrit, la répand comme une douce rosée sur les corps qu'elle pénètre, et il cite le témoignage d'Alcman, poète lyrique qui appelle la rosée, la fille de l'air et de la lune. Macrobe lui donne aussi la propriété d'ouvrir et de détendre les pores du corps, et il prétend que c'est à ce titre que Diane préside aux accouchemens : on voit aussi, dans le même auteur, l'origine du préjugé sur le changement des temps qu'amenent les phases de la lune.(4)

Cicéron n'a pu so défendre de ces erreurs, et il reconnoit, dans son Traité de la nature des dieux, qu'il sort du corps de la lune des émanations qui servent à l'accroissement et à la nourriture, tant des animaux que des plantes, ainsi qu'à l'entretien de leur fraicheur. <sup>60</sup>

La théologie a adopté les erreurs de la physique; elle a surtout fait de la lune le grand réservoir du principe humide favorable à la végétation. C'est dans la

<sup>(1)</sup> Plin., Hist. Nat., lib. II, cap. 9. = (2) Plut., de Is. et Osir. = (3) Macrob., Saturn., lib. VII, cap. 16. = (4) Macrob., Somm.
Soip., lib. I, cap. 6. = (5) Cicer., de Nat. deor., lib. II, cap. 19.

lune que les Egyptiens plaçoient la force demionneique d'Osiris, qui la remplit des principes de génération qu'elle répand ensuite et qu'elle dissémine dans l'air "; cette idée des Egyptiens se retrouve dans les livres des Perses ", où la lune est fécondée par le taureau qui, dans la cosmogonie persanne, figure comme un des premiers agens de la nature, et dont l'action est toujours combinée avec celle de la lune dépositaire de l'activité féconde du taureau: cette expression se retrouve dans un grand nombre de passages du Zend Avesta. On y lit une foule de prières qui contiennent les mémes idées théologiques sur le taureau et sur la lune, toujours unis dans leur action féconde. Nous nous contenterons de citer une 'de ces prières.

" Je prie la lune qu'elle me soit favorable, elle 
" qui garde la semence du taureau, qui a été créée 
" unique, et de laquelle sont venus les animaux de 
" toute espèce . . . . La lune est un esprit célesta qui 
" possède la lumière, qui accorde la lumière et l'éclat 
" à la terre. Lorsque la lumière de la lune répand 
" la chaleur, elle fait croître les arbres, elle mul" tiplie la verdure sur la terre; avec la nouvelle 
" lune, avec la pleine lune viennent toutes les pro" ductions. J'invoque la lune qui est brillante, 
" éclatante de lumière et de gloire, qui paroît en 
" haut et échauffe, qui donne l'esprit élevé et la 
" paix, qui rend agissant, la lune bienfaisante qui 
" produit la verdure et l'abondance, brillante,

<sup>(1)</sup> Plut., de Isid. et Osir. = (2) Zend Avesta, T. I, Part. II, p. 86.

» principe de santé, Ized plein de lumière, germe » d'une génération abondante, germe grand. (1) »

Le bœuf Apis, image vivante d'Osiris, étant engendré par la lumière féconde, qui part de la lune et va frapper la génisse dont elle excite les désirs . devoit avoir plusieurs traits de ressemblance avec les formes de cet astre : ces rapports étoient si nombreux et si marqués, que quelques auteurs ont cru qu'il étoit exclusivement le symbole de la lune. Elien compte jusqu'à vingt-neuf marques distinctives, ou attributs caractéristiques d'Apis (2); l'une des principales étoit une tache blanche qu'il devoit avoir sur l'épaule, semblable pour la forme à celle de la lune dans son croissant (3). On voit dans la table Bembina ou Isiaque la figure d'un bœuf moitié noir et moitié blanc, qu'on attribuoit à la lune, parce qu'elle représentoit les ténèbres et la lumière, que donne alternativement cet astre ; ses cornes forment un cercle, avec une petite flamme au milieu, emblême de la force ignée que les anciens supposoient dans la lune, et qu'ils disoient féconder les parties inférieures du globe, ce qu'indiquoient les testicules que cette figure avoit appendus au col, et qui, suivant Plutarque, étoient ceux d'Osiris, c'est-à-dire, du principe qui fécondoit Isis, soit qu'on la considérat comme la lune ou comme la terre.

(i) Zend Avesta, T. II, p. 16, 17. = (ii) Ælian., de Nat. anim., lib. XI, cap. 10. = (ii) Plin., Hist. Nat., lib. VIII, cap. 46. — Tobie, cap. XXXIII. — Am. Marc., lib. XXII, cap. 45.

L'on voit que, dans cette théologie, l'eau, le soleil, la terre ne sont pas exclusivement Osiris et Isis, et que le feu, la sécheresse, la mer, ne sont pas exclusivement Typhon. Ce qu'il y a de vrai dans ce système, c'est d'attribuer à Typhon, ce qui dans les différentes substances, pêche soit par excès, soit par défaut contre l'ordre, le bien, la reproduction, et de regarder au contraire tout ce qui est bien ordonné, tout ce qui est bon, utile, productif, comme l'ouvrage d'Isis, comme le symbole, l'image d'Osiris. Ainsi Osiris et Isis, dirigés par une seule et même raison, gouvernent l'empire du bien, et sont les auteurs de tout ce qu'il y a de beau, de parfait, d'utile dans la nature: Osiris en donne les principes actifs, Isis les reçoit de lui, et les distribue à tous les êtres (1). Ils domptent , ils enchaînent Typhon, principe destructeur, génic du mal, qui souvent brise de nouveau ses fers et fait la guerre à Horus, dieu symbole des choses produites. qui n'est jamais sans principe de destruction.

Les Egyptiens domoient à la lune les deux sexes, comme ils les attribuoient à plusieurs de leurs divinités (h); mais elle n'avoit pas cette propriété aussi éminemment que les divinités dans lesquelles les Egyptiens voyoient les principes actifs de la nature, les causes efficientes de tous les êtres; la lune n'avoit cette duplicité de sexe que par rapport à la

<sup>(1)</sup> Plut., Traité d'Isis et d'Osiris, T. XVI, p. 150. = (2) Jablonski, lib. I, cap. 3, p. 64.

terre, sur laquelle elle versoit les principes de sécondité qu'elle avoit reçus d'Osiris. Elle avoit donc le sexe féminin dans ses rapports avec Osiris ou le soleil, et le sexe masculin dans ses rapports à la terre.

§ VIII. Les Argiens donnoient à la lune le nom mystique d'Io. — Elle étoit encore l'Isis égyptienne. — Ses aventures allégoriques établissent ses rapports avec la lune et avec Isis.

Les Argiens donnoient à la lune le nom mystique d'Io : Hérodote dit positivement qu'Io étoit l'Îsis égyptienne (1); les Égyptiens représentaient leur Isis, comme les Grecs leur Io. Les mythologues grecs ont prêté à lo des aventures allégoriques qui établissent ses rapports avec la lune et avec l'Isis égyptienne; elles avoient toutes les trois des propriétés communes, considérées surtout comme principe de l'humidité. C'est à Isis et à la lune que les Egyptiens attribuèrent la crue des eaux du Nil: ils pensoient que leur fleuve croissoit tous les ans des larmes d'Isis, et qu'on lui devoit ce débordement qui fécondoit les champs (2); on attribuoit la même vertu à Io. Dans la mythologie grecque, Jupiter ordonna à Mercure de tuer Argus, de conduire Io à travers la mer en Egypte, et d'en faire la déesse Isis : qu'elle soit chargée, lui dit-il, de faire monter les eaux du Nil, d'amener les vents et de sauver les

<sup>(1)</sup> Herod., lib. II, cap. 41. = (2) Pausanias, Phocid., p. 250.

vaisseaux (1). Lutatius, commentateur de Stace, nous dit qu'à Coptos, ville d'Egypte, on adoroit Io sous le nom d'Isis, et que les cérémonics religieuses qui se faisoient au son du sistre, enl'honneur de cette déesse, avoient pour objet le débordement du Nil, qu'elle provoque (2). Isis, dit Servius, commentateur de Virgile (3), est un génie bienfaisant qui, par le sistre qu'elle tient à la main, nous figure l'action imprimée aux eaux du Nil, dans ses divers mouvemens de crue ou de diminution. La statue symbolique d'Eléphantine étoit destinée à représenter la pouvelle lune du printemps, qui imprimoit le premier mouvement de crue aux eaux du Nil (6). A la nouvelle lune du solstice d'été commençoit l'année avec le débordement, qui s'opéroit d'abord lentement, et ensuite avec la plus grande impétuosité (6). Plutarque a cru même apercevoir entre la graduation des diverses coudées de hauteur du Nil. une correspondance avec la progression graduée de la lumière de la lune, depuis le croissant jusqu'à la nouvelle lune (6). Cette opinion, qui n'a aucune réalité, prouve l'influence que les Egyptiens donnoient à la lune ou à Isis sur le Nil.

<sup>65</sup> Lucian., T. I, p. 124.=<sup>60</sup> Schol. Statii Theb., lib. I, cap. 65. Aucun monument ancien d'Egypte ne prouve que la lune y ait été adorée sous le nom d'Io. Ce nom a été porté en Egypte par les Grecs.

(a) Servius, ad Eneid. lib. VIII, v. 696. (b) Euseb., Prap. Ev., lib. III, cap. 12.=(c) Plin., Hist. Nat., lib. XVIII, cap. 18.=(d) Plut. de Isid. et Osirid.

Tomas Canada

 Ovide, décrivant une fête isiaque (1), dit qu'il y vit porter Io, dont le front étoit surmonté des cornes de la lune, et étoit couronnée d'épis : elle étoit accompagnée d'Apis.

Suivant une autre tradition, lo mourut en Svrie, près du mont Silphius, où Séleucus, dans la suite, bâtit la ville d'Antioche, et dans laquelle Vespasien fit élever, en l'honneur de la lune, une colonne de bronze, à la base de laquelle il plaça quatre taureaux. Là étoit l'ancienne ville d'Iopolis, bâtie dans l'endroit même où les fils d'Inachus se fixèrent, leur père les ayant envoyés à la suite de leur sœur, comme Agénor envoya Cadmus à la poursuite d'Europe; ils s'étoient arrêtés dans ce lieu, après une vision dans laquelle Io leur apparut sous la forme d'une vache qui articuloit des sons et qui leur disoit : Je suis Io, qui habite ces lieux. A leur réveil ils s'empressèrent de lui élever un temple; et ils jeterent les fondemens d'Iopolis, qui devint leur séjour. Cadmus bâtit aussi la ville de Thèbes, dans le lieu où il vit s'arrêter un bœuf : aussi, dans les Dionysiaques de Nonnus, Cadmus raconte-t-il cette histoire d'lo, comme étant arrivée dans sa famille (2). Eustathe dit que la figure de la vache qui servoit à peindre Io, n'étoit qu'une image de la lune. (3)

(9) Ovid., Metam., lib. IV, Fab. 15. = (2) Nonnus, Dionys., lib. 111, v. 150. = (9) Eustath., Com. in Dionys, Perieg., 94.

§ IX. La nuit, adorée comme divinité mère de tous les êtres, sous les noms d'Athyr ou de Vénus ténébreuse.

Le mot athyr signific encore à présent la nuit chez les Coptes, et Vénus étoit adorée en Egypte sous le nom de Scotia, ténébreuse: Hésychius nous apprend qu'elle avoit un temple sous ce nom (1). Le nom de Vénus ne fut connu des Egyptiens que lorsque les Grecs s'établirent parmi eux : cette divinité s'appeloit Athyr dans la langue de ce pays. Or, dans le système théologique des Egyptiens, la nuit ou les ténèbres étoient le principe de tout (2); mais ce sont ces ténèbres qui avoient été le berceau de la nature universelle, qui en contenoient les principes et les élémens, et que toutes les cosmogonies ont connues sous les noms de calios, d'érèbe, de matière confuse, d'espace informe, selon les différens langages des temps et des lieux. Les Egyptiens firent de cette notion un personnage symbolique, et même une divinité mère de tous les êtres, qui répondoit à-peuprès à la Vénus céleste, ou Uranie des Grecs, à leur Lucine ou Illythie, même à leur Junon, et à toutes les divinités femelles qui renfermoient dans leur vaste sein tous les corps dont l'assemblage et les rapports forment ce qu'on appelle la nature.

Ainsi les ténèbres divinisées sous le nom de Vénus ou d'Athyr, et caractérisées sous l'emblême d'une

<sup>(1)</sup> Hesychius, v. Ezotiz. = (2) Damascius, de principiis in Anecdot. Wolf, T. III, p. 260,

vache, étoient honorées en Egypte, comme un des principes originaires et universels, comme la matière et la mère des êtres. Dans les cantiques sacrés, on en répétoit trois fois le nom: O nuit! nuit sacrée ! nuit mère de tout!

La nuit, comme divinité mère, eut des temples et des oracles (1). On composa l'histoire de sa fécondité : « Au commencement, dit Aristophane (2), » étoient le cahos, la nuit, le noir érèbe et le » vaste tartare. Il n'y avoit ni terre, ni air, ni ciel » dans les profondeurs sans fin de l'érèbe ; la nuit » aux ailes noires enfanta un œuf sans germe, du-» quel, après une certaine révolution de temps, » sortit l'amour, s'élevant avec des ailes d'or, » .comme un tourbillon violent. S'étant mêlé ensuite » avec le noir cahos ailé dans le vaste tartare, il » produisit notre espèce et nous amena à la lumière. » Les immortels n'étoient point, avant que l'amour » eût môlé toutes choses : de ce mélange furent faits » le ciel, l'océan, la terre.... Levez les yeux, con-» templez cette voûte immense et azurée, sur la-» quelle se promenent les astres; croyez-vous que » ce soit un désert où régnent le vuide et le néant? » c'est le berceau primordial de la nature; c'est la » déesse même qui a produit le monde, qui le nour-» rit par ses bénignes influences; c'est la nuit mère » de tout, qui s'est retirée à la circonférence pour » faire place à son premier-né, enfant unique

<sup>(1)</sup> Pausan., Attic., p. 97 .= (2) Aristoph., Aves, v. 694.

» qu'elle tient toujours entre ses bras humides, et » sur lequel à la fin de chaque jour, elle abaisse son » voile ténébreux, pour assurer son repos dans lo » silence de la nature. »

L'œuf enfanté par la nuit étoit sans germe, pour faire entendre que la nuit l'avoit eonçu d'elle-même, sans autre agent qui eût eoneouru avec elle.

Suivant Orphée, l'amour, sorti de cet œuf divin, étoit le premier-né de l'univers, dieu de double nature, céleste et terrestre. Il s'éleva dans l'espace obscur, avec des ailes de feu, pour répandre partout la lumière; il tenoit en sa main les eles du ciel, de la terre et des eaux, pour ouvrir à tous les auimaux les portes de la vie. Sa voix mugissante qui les appelle, retentit d'un bout à l'autre de l'univers, dont il tient en main le gouvernail et le seeptre, régnant également sur les dieux et sur les hommes qu'il a tous également formés.

On reconnoît dans cette cosmogonie, la fable de Cneph et d'Athyr chez les Egyptiens, et toutes les autres cosmogonies dont le fonds des idées est partout le même, un principe universel d'activité donnant la vie à tout ce qui existe. Selon la théogonie d'Hésiode, le premier de tous les dieux est le cahos, le second la terre, le troisième l'amour: « ce dieu » le plus beau de tous, qui soumet à ses lois les » eccurs et les pensées des hommes ct des immors tels "".» L'amour, ce dieu, le maître ct le souve

<sup>(1)</sup> Hésiod., Theogon. v. 116.

verain des autres dieux, est le principe actif qui meut, qui règle tout dans le ciel, dans le tartare, et sur la terre; c'est le Jupiter universel, exprimé d'une manière plus gracieuse et plus poétique par Hésiode. Un fragment de Sanchoniaton, rapporté par Eusèbe, offre les mêmes traits: on y voit une substance ténébreuse, un amas informe, dans lequel agit sourdement une sorte d'ame ou d'esprit aveugle, qui se nomme désir ou amour; de l'action de cet esprit sort une lumière éclatante qui produit le soleil et la lune. La terre et la mer s'échauffent par l'air enflammé, l'éclair brille, le tonnerre éclate ; à ce bruit terrible les animaux s'éveillent. comme d'un sommeil profond, et commencent à se mouvoir sur la terre et dans les eaux. L'idée d'amour appliquée au principe universel d'activité, se développa bientôt par celle de la cosmogonie. L'amour fut le dieu qui organise, qui anime, qui donne l'être . la forme, le mouvement, la vie, le sentiment, à tout ce qui respire, à tout ce qui est : il fut l'ame, le nœud, le soutien du monde (1). Ainsi le même amour qui fut fils de Vénus Cythérée, fut aussi fils de Vénus celeste, l'enfant de la nuit, le père du jour, le dieu du feu (2), l'auteur, le lien, l'ame de l'uni-

<sup>(1)</sup> Boet. de Cousol., lib. II, Metr. VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> L'amour, dieu du feu, étoit le même que Phta, dieu des Egyptiens, dont les Grecs ont fait leur Vulcain (Euseb., Præp. Ev. III. XI. — Cicéron, de nat. 3. 22. — Jamblic., de myster. Egypt.l. 8.8) et qui étoit sorti de l'œuf symbolique. Il étoit aussi,

vers. Vénus fut à son tour la nuit, elle fut la mère première des êtres: Je te chanterai, dit Orphée, 6 nuit, mère des dieux et des hommes, nuit sacrée, principe de tout, qu'on nomme encore Vénus (1). Chez les Egyptiens Athyr étoit Vénus, Isis présidoit aux amours, Olen de Lycie dit que Lucine ou Illithye étoit mère de l'amour (2). Enfin, ce fut la nature productrice, décorée de cent titres que l'antiquité fabuleuse lui donne; mais ces idées, toujours à la disposition des poètes, ont pris chez les Grecs des couleurs et des nuances si différentes, que l'amour et sa mère ont perdu leur empire sur le monde universel, et ont été réduits aux emplois très

nommé Ephaiste, mot qui, dans la langue copte, signifie, celui qui fuit, qui divige, qui ordonne: il étoit nommé sur un obélisque d'Hiérapolis, le père des dieux ; o'est à ce même Phia que s'adressoit, sous un autre nom, la fameuse inscription du temple de Sais qui se terminoit par ces mots le fruit que f ai produit est le soleil (Am. Marcel. 17. — Jablonski. 1. 5. p. 69). Mimerre a été quelquefois confondae arec Vulcain, comme étant l'anne et l'autre divinités artistes (Jablonski, jibid, p. 78.) : l'amour comme Phia, portoit la lumière aux dieux et aux hommes; si étoit l'Ether, le soleil et tous les astres. Il forgeoit comme lui la foudre de Jupiter, et les traits qui blessent les amans.
Ces idées sorties originairement d'une même tige, se muliplioient, selon qu'il plaisoit aux poètes et aux prêtres.

<sup>()</sup> Le nom de Maia, donné à Cybèle, à Rhœa, etc., étoit aussi donné à la nuit.

Maïa suprema deum, dea nox, qui talia faris. (Proclus, in Tim.)

<sup>(2)</sup> Pausan., lib. IX, cap. 27.

subalternes, d'enflammer et de tourmenter les amans.

Le mois Athyr étoit le nom du troisième mois de l'amée des Egyptiens: il répondoit à notre mois de novembre, lorsque le soleil s'approchant du capricorne, rend les jours plus courts et les nuits plus longues; alors en Egypte, l'inondation du Nil finissoit, la terre sortoit de dessous les eaux, la verdure, les fleurs et la fécondité naissoient de toutes parts. Ce mois étoit consacré aux fêtes de la nuit; c'étoit celui dans lequel les Egyptiens célébroient la grande fête d'Isis, depuis le dix-septième jour jusqu'au vingtième. Dans les processions de cette fête, on portoit des vases remplis d'orge et de bled, on y promeaçit et on montroit au peuple la statue dorée d'un Apis, symbole du jour ou du soleil, couvert d'un drap noir, symbole de la nuit. "9

Dans la théologie des Phéniciens(aa), la nuit étoit également le principe des choses créées <sup>50</sup>. Eudème, ancien philosophe péripatéticien, disciple et auditeur d'Aristote, confirme à cet égard le témoignage de Sanchoniaton. <sup>60</sup>

<sup>(</sup>i) Batteux, Hist. des Causes premières. = (i) Plut., de Isid. et Osir.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Sanchoniat., apud Euseb., Prop. Ev., lib. I, cap. 10.

— Jablonski a rassemblé dans les Mélanges de Leipsic (vol. 6,

p. 60, 61.). Lous les passages des Anciens qui prouvent que les
Grees attribuèrent la divinité d'Athyr à Junon aussi bien qu'à
Vénus, l'une et l'autre étant considérées comme mères génératrices des êtres. = <sup>60</sup> Damascius, in Ancedotis græcis. Wolf.

Les Grecs élevèrent un grand temple à la nuit, dans les temps les plus reculés. L'auteur de l'argument des Pythiques de Pindare, rappelle l'oracle de la nuit à Delphes, comme étant le plus ancien. Suivant Pausanias, on voyoit, dans le temple de Diane d'Ephèse, la chapelle de la nuit. Dans le dialogue de la nuit et de Jupiter ", le maître des dieux s'adresse ainsi à la nuit :

Nutrix deorum summa, nox immortalis, etc.
Aussi les Grecs l'appeloient-ils la déesse antique.
Tous les poètes Grecs <sup>60</sup>, et tous les anciens théologiens regardoient la nuit comme la créatrice des
choses. Aristote a dit ut dicunt theologi, qui omnia
ex nocte producunt.<sup>60</sup>

§ X. Apis, ou Epaphus, chez les Grecs, consuléré comme le symbole des productions, le même que Horus en Egypte et Iacchus dans la Grèce.

Apis, le symbole de ces productions, le même qu'Epaphus, fils d'Io 6°, étoit un jeune bœuf dont la mêre ne pouvoit plus en porter d'autres. Prométhée s'adressant à Io dans Eschyle 6°, lui dit: π Arν rivée à la bouche Canopique, Jupiter te rendra » la raison en te touchant la main, ἐπάρων χειρὶ: th

<sup>&</sup>lt;sup>(ii)</sup> Orph., Poemat. = <sup>©</sup> Hésiod., Theogon. v. 127.— Oper. et diev. 17.— Aristoph., in Av. — Anliph., ap. 3. Iren., Contra harrar., ib. III., eap. 4. = <sup>∞</sup> Arist., Medaphys., ib. XII., cap. 6. = <sup>∞</sup> Herod., lib. III., cap. 27, 28. = <sup>∞</sup> Prometh., Finet., v. 833.

» engendreras le noir Epaphus, qui tirera son nom » de l'attouchement du dieu. » Elien dit qu'on prenoit Apis pour Horus "D. Dans une figure publiée par Fabretti et Montfaucon ", Isis assise donne à teter au bœuf Apis; sur les médailles de Dyrrachium, de Corcyre et d'Apollonie, on voit sur la vache dans l'action d'allaiter son veau, la couronne ou la feuille de lierre qui appartient au dieu générateur.

Le taureau, soit qu'on le considérât comme principe producteur, ou comme symbole du produit, n'étoit donc autre que le Bacchus des mystères. Aussi Plutarque dit-il que les cérémonies observées par les prêtres aux funérailles d'Apis, dont le corps étoit apporté dans un bateau au lieu de sa sépulture, ne différoient point de celles qui étoient usitées aux fêtes de Bacchus et il donne même cette identité de cérémonies, comme une preuve de l'identité de Bacchus et d'Osiris.

## § XI. Le taureau embléme du dieu du vin.

Lorsqu'on eut confondu l'ancien Bacchus avec le dieu du vin, l'emblème du taureau fut très bien appliqué à ce dernier. Sous ce rapport même, on a donné à cet emblème différentes origines.

Platon assure, au second livre des lois, qu'on a comparé Bacchus au taureau et à la panthère, à cause

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Elian., Hist. anim., lib. XI, cap. 10. = <sup>(3)</sup> Montfaucon, Antiq. expl., T. II, p. 308. = <sup>(3)</sup> Plut., Traité d'Isis et Osiris, T. XVI, p. 90.

de l'état de fureur où jette l'ivresse; Enripide présente la même pensée en parlant des ivrognes : ce sont, dit-il, des taureaux qui s'élancent en menaçant des cornes. (1)

L'on donnoit un taureau pour prix aux poètes qui avoient composé des hymnes en l'honneur de Bacchus, et alors Bacchus étoit appelé Taurophage, Taurivore, Moscophage ou Vitulivore. <sup>10</sup>

D'autres ont attribué cette dénomination à l'usage où étoient les anciens de boire dans des cornes de bœuf (a) (bb).

Le grand nombre de médailles des différentes villes de la Grèce qui portent l'embléme du taureau, représentent le plus ordinairement Bacchus; aussi Plutarque dit-il: Plerique Græcorum Bacchi simulaera faciunt tauri forma (6. On remarque quelques-unes de ces médailles avec un bœuf sur une lance ou sur le thyrse de Bacchus: dans les bacchantes d'Euripide, un taureau s'offre à la vue de Penthée, près du lieu où il avoit fait enfermer Bac-

(O Cornu insignis Bacchus (Ovid., III. de art. Am. 348.) siquidem vinum petulantes facit et violentes atque truces: vel quis primus boves ad jugum junzit, ideo illum cam cornibus finzerant. (Festas in cornus.)

Horace a dit ( lib. III. Od. 21. v. 18. ) :

Bacchus erat cornutus, quia vinum addit cornum pauperi; et (dans l'ode ad amph.) Et addis cornum pauperi. Tu donnes des cornes au pauvre, c'est-à-dire, de l'audadee. Ut quas pampinea tetigisse bicorniger hasta creditur, hue illuc, quo furor egit..... (Ovid., epith. Laodam. ad protes.) = 60 Suidas, V. Tavpepiyes.

Of Athen., lib. XI, cap. 6. = 60 Plut, de Isid. et Osir.

Tome I.

chus (1), et lorsque Bacchus conduit Penthée pour être le témoin des orgies des bacchantes, ce prince voit un taureau qui marche devant lui. (2)

Au temps marqué par la destinée, dit Euripide, Jupiter mit au jour un dieu portant des cornes menaçantes, et le couronna de serpens. Dès lors on vit les Ménades, le thyrse en main, saisir leur proie venimeuse, et l'entrelacer à leurs cheveux. Dans les médailles de Mégare, en Sicile, et dans celle d'Agyre, on voit Bacchus avec une seule corne. <sup>60</sup>

Cependant les statues de Bacchus ont rarement des cornes. Lessing (a) a très judicieusement observé que les cornes de Bacchus n'étoient pas naturelles comme celles des Faunes et des Satyres, c'étoit un ornement qu'il pouvoit prendre ou déposer, comme le prouve l'invocation solennelle à ce dieu, qu'on trouve dans Ovide: (b)

> Tu puer ceternus, tu formosissimus alto Conspiceris calo; tibi, cum sine cornibus adstas, Virgineum caput est.

Bacchus pouvoit donc se montrer sans cornes, et c'est ainsi qu'il paroissoit, lorsqu'il vouloit être vu dans sa beauté virginale. Il étoit naturel que les artistes choisissent cette forme qui s'accordoit le mieux avec le but de leur art, et qu'ils écartassent ce qui

<sup>(1)</sup> Euripid., Bacch. v. 618.= (2) Euripid., v. 918.= (3) Spanheim, de Præst. et usu numismat. dissert. V, v. 356.= (4) Lessing, Laocoon, lib. VIII.= (3) Ovid., Met, lib. IV, v. 18, 19.

pouvoit les empêcher de déployer les plus grandes beautés: de ce nombre sont les cornes, si souvent citées par les poètes, parce qu'elles leur fournissoient d'ingénieuses allusions aux actions et au caractère du dieu. Ces cornes étoient souvent fixées à un diadème "p, parce que, chez les Orientaux surtout, la corne étoit l'embléme de la royauté, de la puissance et de la splendeur (cc). Le diadème étoit donné à Bacchus tout aussi souvent que les cornes ; cependant on le trouve rarement aux diverses statues de Bacchus, parce que cet accessoire ent nui aux beautés que vouloient rendre les artistes.

C'est surtout dans l'isle de Cyzique qu'étoit établi le culte de Bacchus Tauriforme; le prêtre de Bacchus y étoit appelé Archibuculus, on y célébroit en l'honneur de Bacchus des fêtes appelées Taurocolies. (9)

Le sang étoit mystérieux dans la plupart des sacrifices, et surtout le sang du taureau: dans le sacrifice du taurobole qui appartenoit au culte de Cybèle chez les Romains, le prêtre s'en couvroit presque tout entier, il n'en laissoit pas perdre une seule goutte; il en buvoit même, comme on l'apperend de la description que Prudence a faite de cette cérémonie. Aussi J. Firmicus dit-il <sup>(5)</sup> que nous sommes rachetés par le sang précieux de J. C.; mais que dans les sacrifices des gentiles, le sang des bétes

<sup>(1)</sup> Beger, Thes. Brand., T. III, p. 2/2. = (2) Gruter, 17, 4. Hesychius, v. Taurocolia. — Athen., lib. XI. = (3) Firmicus, de Error.

trompoit ces misérables, et ne les rachetoit pas, comme ils le croyoient.

## CHAPITRE V.

Bacchus Cabire, le même que Bacchus des mystères d'Éleusis.

- 5. 1. Bacchas Gabire Les Gabires furent les premiers prêtres et les premiers instituteurs des peuples. Les services qu'ils rendirent lour firent donner dans le suite le nom des divinités dont ils avoient été les ministres. Ils doivent être envisagés sous ces deux rapports. Il en est de même des Dactyles, des Curbents, eds Corbantes et des Telchines.
- 5. 2. Les Cabires considérés sous le premier rapport éloient les grands dieux, les dieux de la génération universelle.— Triade Cabirique, les trois divinités Cabiriques étoient le principe aetif, le principe passif, et le produit des dœux. — Etymologie dos nouss qui leur étoient donnés dans l'île de Samothrace.
- 3. On trouve l'origine de leur culte en Egypte. Ils étoient adorés en Phénicie.
- 4 Fils de Phta ou Vulcain en Egypte; ils étoient les mêmes que les dieux Patæques.
- 5. Culte des dieux Cabires à Béryte, en Mésopotamie, à Carthage, dans l'île de Samothrace, dans l'Attique.—Esculape, dieu Cabire.
- 5. 6. Affinité des mystères d'Eleusis et de ceux des Cabires. Cepeudant le culte des dieux Cabires fut toujours à Athènes distinct de celui des divinités d'Eleusis. — Méthapus porta ce culte d'Athènes dans la Béotie.

- 5. 7. Culte des Cabires dans la Laconie. Les Dioscures,
- 8. Culte des dieux Cabires dans l'Etrurie , l'Asic mineure , la Phrygie , et les bords du pont Euxin.
- 9. Culte des Cabires chez les Romains. Ils étoient leurs dieux Pénates, et leurs dieux Lares.
- to. Deuxième rapport sous lequel les Cabires doivent être envisagés. — Premiers prêtres et premiers instituteurs des peoples.
- § 11. Les Carêtes ona civilisé la Cète, —y ont apporté les mystères de la religion, les mêmes que ceux de Samothrace. — Triade Carétique composée du principe actif, du principe passif, et de Jasion le même que lacchus ou Horus. — Ont porté leur culte et leurs arts dans diverses contrées.
- 5. 12. Les Telchines civilièrent l'île de Rhodes. Ils en furent les premiers prêtres. — Obscurité sur les idées religiouses qu'ils apportèrent dans l'île, — traditions diverses. — Les noms des trois Telchines donnés par Nonnus sont les mêmes que ceux de la Triade Dartifique.
- 5. 15. Triade Dactylique, Acmon le principe actif, Dammanea le principe passif, et Kelmis l'hacchus d'Eleusis. — Les Dactyles ont civilisé la Phrygie Idénue, — ont apporté le culte de Jupiter, la métallurgie et plasieurs arts en Elide et dans d'autres contréss de la Grèce.
- 14. Les Corybantes ministres de la mère des dieux dans la Phrygie Orientale. — Les honneurs divins leur furent appliqués.—Les Corybantiques, fêtes en l'honneur des Corybantes. — Triade Corybantique,
  - § 1. Bacchus Cabire. Les Cabires preniers prétres et premiers instituteurs des peuples. — On leur donna dans la suite, le nom des divinités dont ils avoient été les ministres. — Doivent étre envisagés sous ces deux rapports.

Cicéron nomme cinq Bacchus dont le troisième, fils de Caprius, est celui pour qui les fêtes Saba-

ziennes avoient été instituées <sup>(1)</sup>. Lucius Ampelius a lu dans le texte de Gieéron, *Cabiro* au lieu de *Caprio*: cette conjecture est très vraisemblable; elle a paru telle à Gronovius.

Les auteurs de l'antiquité nous apprennent qu'il y eut dans les premiers temps deux Cabires, le plus ancien, Jupiter, et le plus jeune, Baechus son fils (2). St.-Clément d'Alexandrie et Arnobe racontent l'histoire de Bacchus Cabire, comme nous avons raconté celle de Bacchus Zagrée, d'après les auteurs profanes. Cette tradition ancienne du premier Cabire, Jupiter, et du second, Baechus, se rattache à la vie sauvage des premiers Grecs, et à leur eivilisation. Avant que les progrès des lumières eussent pénétré dans la Grèce, les Cabires, les Dactyles, les Curètes, les Corybantes, les Telehines, avoient fait connoître, dans quelques parties du continent et des îles, l'art beaucoup plus ancien dans l'Orient, de forger le fer, et de travailler les métaux, et avec cet art, ils avoient apporté les premières lucurs de la civilisation. L'expédition de Sésostris, dans l'Asie mineure et dans la Thrace, et surtout la découverte des métaux, avoient rapproché les peuples, et mélangé leur eulte et leurs mœurs. Le culte de ces divinités étrangères avoit été adopté par les Cabires, Daetyles, Curètes, etc., qui le portèrent dans les contrées où ils s'établirent ; en

<sup>(</sup>i) Cicer., de Nat. deor., lib. III, § 23.= <sup>(2)</sup> Etymol. magn.— Schol. Δpoll., Argon., lib. 1, v. 917.

Elide par exemple, où les Dactyles trouvèrent le culte du ciel, de la terre, et même celui de Saturne établi à Olympie, ils l'y laissèrent subsister; mais ils y construisirent un autel en l'honneur de Jupiter: on reconnoît, dans la description que Pausanias nous a laissée du celte d'Olympie, et des cérémonies qui y étoient observées, le mélange des rites pélasgiques et de ceux du nouveau culte. Les Dactyles adaptèrent sans peine les uns aux autres, non-seulement par respect pour leur ancien culte (car dans la Phrygie, leur séjour ordinaire, ils adoroient la terre sous le nom de Rhéa "), mais encore pour ne pas choquer la piété des Pélasges, et ne pas exciter leur fanatisme.

(1) « Dans les mémoires sur la Crète et la Phrygie, dit Stra-» bon, (Strab., lib. I. cap. 6. § 1.), on donnoit les Curètes » comme étant employés à des pratiques de religion, les unes » mystiques, les autres simples, mais toutes relatives soit à » l'éducation de Jupiter dans la Crète, soit aux orgies de la » mère des dieux dans la Phrygie et les lieux voisins du mont » Ida dans la Troade. Ce que les auteurs disent à cet égard » présente bien une sorte de discordance, car plusieurs éta-» blissent une identité complète entre les Curètes, les Cory-» bantes, les Cabires, les Dactyles Ideens, les Telchines, et » plusieurs aussi, reconnoissant ces divers personnages pour » membres d'une seule et même famille , les distinguent par » quelques légères différences; mais, en résumé, les Curètes » ainsi que les autres noms sont toujours dépeints, comme » des enthousiastes saisis d'une fureur bachique, qui dans les » fêtes où ils font le rôle de desservans, effrayent les spectateurs » par des danses tumultueuses qu'ils exécutent tout armés, par un fracas de cymbales, de tambours et d'armes accompaLes services que ces premiers prêtres, ces promiers instituteurs des peuples, avoient rendus aux nations sauvages, leur firent accorder des honneurs divinis; ils prirent dans quelques lieux le nom des anciennes divinités dont ils n'avoient été que les ministres ": c'est ce qui rend raison du grand nombre de dieux qui portèrent le nom de Cabires, dont le culte fut plus répandu que celui des Curètes, des Dactyles et des Corybantes, et c'est ainsi que Jupiter fut adoré comme premier Cabire, et Bacchus comme second Cabire.

L'histoire des Cabires, des Curètes, des Dactyles, des Corybantes, des Telchines, doit donc être cavisagée sous deux rapports; 1° sous celui de prétres, d'instituteurs de peuples; 2° sous celui des divinités dont ils avoient été les ministres, et dont les honneurs divins leur furent attribués.

§ 11. Les Cabires étoient les grands dieux.—Triade Cabirique. — Les trois Cabires étoient le principe actif, le principe passif et le résultat des deux.

Sous ce second rapport, les Cabires étoient, à proprement parler, les grands dieux, dénomination qui a été appliquée à toutes les divinités du premier

- » gnés de cris et du son des flâtes ; d'où il résulterait que ces » fêtes ne diffèreroient pas de celles de Samethrace et de Lem-
- » nes, puisque les ministres des unes et des autres sont réputés
- » être les mêmes.
  (!) Les prêtres égyptiens prenoient souvent le nom du dieu
- <sup>(1)</sup> Les prètres égyptions prenoient souvent le nom du dieu au culte duquel ils étoient consacrés. ( Jahlansk., Panth. orgypt.

ordre. Le principe actif et le principe passif de la génération universelle, ou les deux parties de l'univers les plus apparentes qui contenoient ces deux principes, le ciel et la terre, et leurs productions, avoient reçu le nom de Cabires ou grands dieux : cétoient Sérapis, Isis et Harpocrates chez les Egyptiens, et les mêmes dieux, sous d'autres dénominations, chez les autres peuples. Ce fait nous a été textuellement transmis par le plus savant des Romains, par Varrou. 40°

## (i) Voici cet important passage :

Principes dei coulum et turns, hi dei idem qui in Ægypto Serapis el Isis, et se Merpocretes digito significat, qui unat Tauntes et Astarte apud Phanicas, ut iidem principes in Latio Saturnus et Ops: terra enim et coulum, ut Samothracum initia docent, sunt dei magni, et hi quos dici multels nominibus, namque quas Ambracise antè portas statuit duas virileis species cheneas, che magni, copec, utet valges putat, hi Samothraces dei, qui Costor et Pollux; sed hi mas et fermina et hi quos cugarium libri scriptos habent sie: divi potes, et sunt pro ildeis qui in Samothrace arraxton etcu (Varro, de lin. latiu, lib. IV, p. 17, )

Jérôme Alcander, dans l'explication de la fable héliaque, présente les Cabires de Samothrace comme les dieux de la génération universelle:

Erant Cabiri Samothraçii, sive dii magni.

— Pluto et Mercurius calestem vim indicabant. Ceres et Prosepina terrestem. Pluto invierum hiberii solic culor est. Mercurius aer, qui sumdem calorem terrae videtur communicare: per Cererem significari terram solionibus aptum supra docuimus, per Prosceptium vin subternaceam.

Les deux divinités de Samothrace étoient mâle et femelle, et une troisième dut sa naissance aux deux premières; aussi Tertullien parle de trois autels élevés aux trois divinités Cabiriques (1). Après avoir admis des traditions et des cérémonies étrangères ; les habitans de cette île , tout en conservant le nom général de Cabires, qui appartenoient à leurs auciennes divinités, donnérent à chacune d'elles les noms de celles de la Grèce : l'une devint Cérès et Proserpine, l'autre Bacchus ou Pluton, et la troisième Mercure, Cadmille ou Iacchus (2). Il faut remarquer que Cérès et Proserpine ne sont que la même divinité, dans les mystères de Samothrace, comme dans les mystères d'Eleusis. Nous avons déjà vu que Proserpine, divinité inconnue aux Egyptiens, n'avoit été créée par les Grecs que dans des temps bien postérieurs à l'établissement du culte de Cérès : cette divinité ne rompt donc en aucune manière la triade Cabirique. Le scholiaste d'Apollonius de Rhodes rapporte, d'après Mnaséas, les quatre noms de ces Cabires, dans l'ile de Samothrace, Axieres, Axiokerse, Axiokersos, Axieros. Diodore de Sicile

<sup>(</sup>v) Tertul., de Speciaculo, lib. VIII: Tres aræ trinis diis parent, magnis, potentibus, valentibus, eosdem Samothracas existimant.

Fabretti prétend avoir trouvé ces trois autels dans un marbre antique des jeux du cirque, qu'il donne dans son Commentaire sur la colonne Trajanne.

<sup>(2)</sup> Schol. Apoll. Rhod., Argon., lib. I, v. 917.

remarque sur ces quatre noms des Cabires, que les habitans indigenes de l'île de Samothrace, avoient une ancienne langue qui leur étoit propre et dont plusieurs mots s'étoient conscrvés dans leurs mystères (1). Fréret prétend que les mots axiokersos, axiokerse, signifient le digne époux, la digne épouse, et il rejette toutes les racines orientales du mot kabir : Qu'est-il besoin, dit-il, de recourir à la langue phénicienne pour expliquer des épithètes dont on trouve l'étymologie dans la langue grecque. Bochart soutient au contraire que ces quatre noms étoient phéniciens (2), et que le mot axieres signifie dans la langue phénicienne, possessio mea terra, comme le mot achazias signifie possessio mea deus. Les dieux Cabires peuvent avoir reçu cette dénomination du mot kabar que Castel (3) traduit par fortis, potens, validus, superbus, altus; Bochart et Marsham citent également un mot hébreu dont ils tirent l'étymologie du mot cabire, et qui signifie magnus, potens, fortis, validus (4). Jablonski (5) prétend que le nom de cabire n'étoit pas égyptien, mais qu'il étoit d'origine phénicienne, et que les Phéniciens l'avoient apporté de la Grèce; il ajoute qu'Hérodote, en parlant des Cabires des Egyptiens, s'est servi d'un nom grec qu'il paroît avoir recu des Grecs interprètes des choses sacrées que le roi d'Egypte Psam-

 <sup>(</sup>i) Diod. Sic., lib. V.—Hérod., lib. 11, cap. 51.=
 (ii) Bochart, lib. 1, Chanaan, cap. 12.=
 (ii) Lexicon. heptag., p. 1672.
 Castel. = ((ii) Job., cap. 8, v. 2.—Cap. 31, v. 25.=
 (ii) Jablonski, Panth. agypt., lib. 1, cap. 11. p. 47.

méticus avoit établies: du reste, ajoute Jablonski, Cabires, c'est comme si vous disiez les dieux grands, les dieux forts, les dieux puissans; et les habitans do Samothrace, les premiers des Grecs qui reçurent les mystères des Cabires, les appeloient 2000; µryx lou; et 2000, d'overtow, les dieux grands, puissans.

Le nom de Cabires à donc été généralement donné à tous les grands dieux qui étoient liés, chez les Grees, par un culte commun, parce qu'ils avoient le caractère général de la divinité suprême qui leur étoit commun à tous, présidant également à la vie et à la mort; aussi les Cabires ont-ils été les dieux de tous les peuples de l'antiquité.

§ III. On trouve en Égypte l'origine du culte des Cabires. —Ils étoient adorés en Phénicie.

On trouve l'origine de ce culte en Egyptic. Cher les Egyptiens, le culte religieux, jusqu'à ce qu'il ait été fixé par le culte d'Osiris, d'Isis et d'Horus, é prouva plusieurs révolutions; chacune de ces révolutions religieuses fut désignée par la dénomination de dieux de première classe, dieux de seconde classe, dieux de troisième classe: c'est comme si on eût dit, dieux avant la première révolution du culte, dieux de la deuxième époque, dieux de la troisième époque. Les dieux de la deuxième époque, dieux de la troisième époque. Les dieux de la deuxième classe étoient au nombre de huit : indépendamment des noms que le polythéisme donna à chacune de ces huit divinités, elles reçurent la dénomination générale de Cabires;



le huitième dieu Esmun, signification propre du mot huitième, étoit la même divinité que Phta ou Vulcain. La ville de Chemmis étoit consacrée à Esmun; il fut donc aussi regardé comme le dieu Pan, divinité de cette ville, et l'une des plus anciennes de l'Egypte, ou plutôt Esmun et Pan adorés à Chemmis étoient le même dieu, comme l'a prouvé Jablonski. Hermopolis étoit encore consacrée à Esmun; c'est pourquoi Diodore de Sicile, qui le place au rang des huit grands dieux des Egyptiens, dit que c'étoit Mercure.

Les Phéniciens qui avoient autrefois habité l'Egypte (3), et qui ayant abandonné leur patrie, avant le temps de Moïse, étoient allés s'établir dans une partie de la Phénicie et de la Syrie, y portèrent le culte des huit grands dieux de l'Egypte, des huit Cabires. La théologie Phénicienne les faisoit fils de Syduc : c'est , dans le dialecte des Phéniciens , la même divinité que Phta chez les Egyptiens, c'està-dire le dieu juste qui, suivant l'expression de Sanchoniaton, fit briller la lumière au sein des ténèbres profondes (4), le dieu donnant l'ordre et l'arrangement à tout, le grand artisan de la nature ; or. c'étoit un dogme de la théologie égyptienne, que Phta, le même que Syduc, avoit produit tous les dieux, et surtout les grands dieux dont nous avons vu qu'il faisoit partie, c'est-à-dire, que le polytheisme

 <sup>(</sup>i) Jablonski, lib. V, cap. 6, p. 193. Panth. agypt. = (i) Jablonski, ibid., lib. II, cap. VII, § 11, 12. = (i) Jabl., ibid.
 (ii) Sanchon., apud Euseb., Prep. Ev., lib. I, cap. 10.

admettoit d'abord le dieu suprême, et divinisoit ensuite chacun de ses attributs, ou chacune de ses propriétés, qu'il considéroit comme les fils de cette même divinité. (1)

§ IV. Fils de Phta en Égypte; les Cabires étoient les mêmes que les dieux Patæques.

Cambyse entra dans le temple de Phta, en Egypte, fit mille outrages à ce dieu, le Vulcain des Grees:
« La statue de Vulcain, dit Hérodote <sup>(2)</sup>, ressemble 
» beaucoup aux pateques, que les Phéniciens 
mettent à la proue de leurs vaisseaux; ces pa» tœques ressemblent à des pygmées. Il entra aussi 
» dans le temple des Cabires dont les lois inter» disent l'entrée à tout autre qu'au prêtre; après 
» plusieurs insultes et railleries, il en fit brûler 
» les statues : elles ressemblent à celles de Vulcain : 
» on dit en effet que les Cabires sont fils de ce 
» dieu. » Suivant Strabon <sup>(2)</sup>, il détruisit leur temple 
de Memphis de fond en comble.

Il résulte du récit d'Hérodote, que les dieux Patœques sont les mêmes que les dieux Cabires; car d'une part, les Patœques et les Cabires étoient les

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Opifez, in se rationes habuit rerum omnium, et toiui natura tum qua gai, tum qua patitur, vet quod omnia fuit ab ejus decreto et voluntate. — Hine est quod veteres Egyptii, eum non secus, atque Greci joven suum, ut patrem non modo hominum verum et deorum celebraverint. (Jablonski, Panth., Egypt., lib. 11. cap. 11. p. 47.

<sup>(</sup>a) Herod., lib. III, \$ 37. = (3) Strab., lib. X.

fils de Vulcain ou de Phta; et d'autre part, Hérodote dit d'abord que la statue de Vulcain ressemble beaucoup aux dieux Patœques, et ensuite que les Cabires ressemblent à cette statue.

Le nom de Patœques étoit commun à toutes les divinités phéniciennes et syriennes : les Phéniciens donnoient ce nom à Baal, à Astarté et à tous leurs autres dieux. Les médailles phéniciennes et syriennes qui nous restent en donnent la preuve (1): ils leur avoient donné la forme orbiculaire, comme à leur Bélus. Ils les plaçoient sur leurs vaisseaux, pour les distinguer des vaisseaux des autres nations, et comme dieux tutélaires de la navigation. Ces patœques à forme orbiculaire et à large ventre étoient placés non-seulement sur les vaisseaux comme dieux tutélaires, mais les anciens les plaçoient encore sur leurs tables, comme auteurs et distributeurs de tous les biens qui sustentent la vie et qui donnent la joie des festins (2). Cet honneur, les payens le déféroient surtout à Hercule comme dieu Patœque : aussi Stace l'appelle-t-il Epitrapezius (3), dénomination qui désignoit constamment les divinités que les payens mettoient sur leurs tables. L'Hercule dont parle Stace étoit un ouvrage exquis de Lysippe, et représentoit un très petit homme, d'un pied de haut; cette petite stature paroît avoir été particulièrement affectée aux dieux tutélaires, sans qu'on puisse en rien

<sup>(9)</sup> Joan. Swinton, Dissert. de numis Samarit. et Phænic. = (2) Sacras facitis mensas, salinorum appositu et simulacris deorum. (Arnob.) = (2) Stat. Sylv.

inférer contre les originaux. Les dieux ainsi représentés, n'étoient pas moins les dieux du premier ordre, les grands dieux du paganisme (dd): c'est ainsi que les petits christs que les Chrétiens portent sur eux, ou qu'ils placent dans leurs appartemens, ne sont pas moins l'image de l'Être suprême. Hercule fut mis au rang des dieux Patœques ou Cabires, comme dieu de la production (1); aussi l'auteur du poème des Argonautes, donné sous le nom d'Orphée, comprend dans l'énumération de l'objet de ses chants, les dons splendides des Cabires (11). Bacchus étoit aussi au nombre des dieux Patœques, comme le prouvent les médailles de Mytilène, qui représentent d'un côté le temple de Jupiter Ammon, et de l'autre un vaisseau sur lequel est un Hermes surmonté d'une tête barbue de laquelle pendoit le lierre, qu'Eckel juge être une tête de Bacchus : il en étoit de même d'Apollon (5). Horus étoit mis au nombre des dieux Patceques. (4)

§ V. Culte des dieux Cabires, à Béryte en Phénicie.

Les dieux Cabires furent principalement adorés à Béryte, ville maritime de Phénicie, qui étoit située

<sup>(</sup>Θ Hercules atque Osiris aliquo modo pro uno eodemque deo habiti sunt. — Jablouski, Panth. αχηρτ., lib. I, p. 191. =: Θ Κηλοά δώρα Καδείρων, splendida Cabirorum dona. Orph. Argon. v. 27.

 <sup>(3)</sup> Aurato fulgebat Apolline puppis. (Virg.)
 Jacet ipse in littore et una
 Ingentes de puppe dei (Satyr. VI. Pers.)
 (4) Selden, de diis Syriis syntag, XI. p. 284.

entre Byblos, au nord, et Sidon, au midi. Suivant la fable, Saturne donna cette ville à Neptune et aux Cabires, qui dès lors furent honorés par les habitans comme leurs dieux tutélaires. <sup>(1)</sup>

Les Cabires étoient adorés dans la Mésopotamie, et surtout à Garrhes, ville célèbre de cette contrée; il l'étoient aussi à Edesse. Il est probable que ces villes avoient reçu le culte des dieux Cabires de la Phénicie, dans le voisinage de laquelle elles se trouvent.

Les Carthaginois, originaires de Phénicie, portèrent le culte des Cabires dans leur nouvel établissement ; ils bâtirent un temple à Esmun, au milieu de leur ville, et sur le sommet de la montagne où étoit leur citadelle (8). Cet Esmun dont Marsham fait dériver le nom du mot hébreu haschmini qui signifie huit, portoit le nom d'Asclépius ou Esculape: Sanchoniaton le lui donne positivement (a). Cet Esculape, dans la mythologie phénicienne, joue le rôle d'Atys, dans la mythologie des Phrygiens (\*). Esmun ou Esculape étoit d'une rare beauté: ses grâces et sa beauté inspirèrent de l'amour à Astronoé déesse de Phénicie, mère des dieux; la déesse le poursuivoit lorsqu'il étoit à la chasse. Ne pouvant l'éviter, il prit le parti de se dépouiller des organes de la génération; la déesse au désespoir, ayant fait

Tome I.

<sup>(1)</sup> Sanchon., apud Euseb., lib. I, Prap. Ev., cap. 10. =
(2) Strab., lib. XVII. = (9) Sanchon., apud Euseb., Prap. Ev.,
p. 3g. = (4) Julian., Orat. V, p. 10.

circuler dans ses veines la chaleur vitale, le mit au rang des dieux, et les Phéniciens l'adorèrent sons le nom d'Esmun qui, suivant quelques-uns, rappelle l'idée de cette chaleur active renfermant les principes de la vie.

Esmun est le même personnage que le Bacchas des mystères: nous avons vu qu'en Égypte il étoit Plata, Pau, Mercure; en Phénicie, Syduc, Esculape, et nous voyons maintenant qu'il est le même que Horus, Atys, Adonis, Iacchus; il est donc ea même temps le pouvoir générateur et le produit dece pouvoir, il est en même temps le père et le fils: considéré sous ce dernier rapport, Esmun, ou Esculape avoit les traits d'un jeune homme sans barbe ©. Cet Esculape imberbe, adoré à Sicyoné, tenoit d'une main un sceptre, et de l'autre le fruit du pin; d'un côté étoit Pan, et de l'autre la lruit que min; d'un côté étoit Pan, et de l'autre la luncest-à-dire, le principe actif et le principe passif.

Sanchomiaton nous apprend que le culte des dieux Cabires descendans de Syduc fut porté dans les îles de la Grèce et d'abord à Samothrace par les navigateurs phéniciens"; mais il paroit que les mystères des Cabires tombérent presqu'entièrement dans l'oubli à Samothrace, et qu'ils y furent renouvelés par Jasion " qui, ainsi que son frère Dardanus, étoit né dans l'île ". On dit même que Cad-

<sup>(</sup>i) Pausen., Corinth., p. 55. = (ii) Sanchon., apud Euseb., jib. X. = (i) Diod. Sie., lib. V. = (i) Callim., Hymn.—Plin., Hist. nat., lib. IV, cap. 12.

mus y fut un des premiers initiés par Jasion qui y admit les étrangers, ce qui étoit interdit dans les anciens mystères.

Les premiers habitans de la Samothrace étoient autochthones, c'est-à-dire, établis depuis si long-temps dans cette ile qu'on avoit perdu la trace de leur origine. Hérodote dit que les Pélasges qui vinrent demeurer avec les Athéniens, habitoient auprarvant l'île de Samothrace ". L'on sait que le nom de Pélasges a été la dénomination générale des premiers habitans de la Grèce, jusqu'à ce qu'ils aient été civilisés et jusqu'à ce qu'ils aient pris le nom de Hellènes dans l'Attique.

Ces Pélasges ou ces habitans indigênes de la Samothrace, avoient reçu de l'Orient les mystères des Cabires avant leur émigration dans l'Attique, et ils y portèrent le culte de ces divinités, qui requrent aussi à Athènes le nom de grands dieux "On A cette dénomination de grands dieux donnée par les Athéniens aux Cabires, ils joignoient celle de Dioscures, qui leur étoit aussi donnée dans tous les lieux où leur culte étoit établi "); on lit cette in-

<sup>60</sup> Herod., lib. II, § 51. = <sup>60</sup> Herod.—Montfancou, Suppl., 7. II, p. 10.9.= <sup>60</sup> Les médailles de Tripoli en Phénicie ne laissent aucun doute sur l'identité des Cabires et des Dioscures; ils ont absolument les mêmes formes (Fabretti, lib. II. p. 75. de colon. Trig.) On les trouve communément dans la Cosmogonie de Sanchoniaton, onlit dans cette Cosmogonie que le dieu du temps ayant jeté les fondemens de sa première ville, les descendans des Dioscur res construisirent des radeaux. (Euseb., Prupp. Ev. lib. I. cap. 10.)

scription sur le monument athénien qui, du temps de Montfaucon, étoit à Venise dans le palais Grimani, et qui avoit été apporté d'Aquilée. (1)

» Caïus fils de Caïus d'Acharnes, qui a été fait » prêtre des grands dieux Dioscures Cabires, a » posé ce monument en l'année où Dionysius fut » archonte après Lyciscus ».

Dans le décret d'Athènes rendu en faveur d'Eubule qui avoit été prêtre des grands dieux Dioscures Cabires, on a mis après les signatures, neuf couronnes dans l'une desquelles on avoit écrit, prêtre de Bacchus, et dans une autre prêtre d'Esculape.

Ce décret nous prouve qu'Esculape étoit à Athènes comme en Egypte et en Phénicie, un des dieux Cabires; aussi la statue d'Esculape à Epidaure avoit les mêmes attributs que celle de Sérapis en Egypte <sup>50</sup>. Le culte qu'on rendoit à Esculape près de Tithorée sous le nom d'Achargétès, s'unissoit à celui d'Isis i'llsis de Tithorée, ditPausanias, étoit d'origine égyptienne <sup>50</sup>; dans le temple de Cérès à Elis, on voyoit Esculape à côté de Proserpine. Esculape, comme Bacchus, ètoit le soleil considéré dans l'hémisphère inférieur <sup>50</sup>: Tacite dit que les savans qui examinérent les caractères distinctifs de la divinité de Sinope, rurent y reconnoître les uns Esculape, les autres

<sup>(</sup>b) Montfaucon, T. I, Suppl., Ant. expl., p. 189. = (c) Pausan., Corinth., p. 68, 69. = (c) Pausan., Phocid., p. 35. = (d) Jablonski, lib. II, cap. 5.

Osiris, plusieurs Jupiter, d'autres ensin Pluton (1) le dieu de Sinope étoit tout cela, puisqu'il étoit le principe fécondant, considéré sous divers rapports. Le rhéteur Aristide ne manque pas de donner à Esculape ce caractère de toute-puissance: « Esculape de la réunit de grandes et nombreuses » qualités, ou plutôt il les concentre toutes en lui; » il est le dieu qui gouverne l'univers et qui en entretient l'harmonie, le conservateur de tout, » celui qui tient le gouvernail du vaisseau du » monde, et qui conserve tout ce qui est appelé » à recevoir l'existence; aussi lui a-t-on bâti un » temple sous le nom de Jupiter Esculape. (9) »

Il ne faut jamais perdre de vue que, indépendamment des qualités générales qu'avoit chaque divinité mâle, comme principe actif ét comme dieu bienfaisant, ces divinités avoient encore des qualités particulières selon les divers rapports sous lesquels le principe actif étoit envisagé, en décomposant toutes ses propriétés. C'est ainsi que dans Hercule, on a vu principalement la force qui meut la nature, dans Osiris et dans Bacchus le dieu fécond qui préside à la végétation, dans Apollon le père de la lumière. Esculape est le dieu bienfaisant qui règle la température heureuse de l'air, et entretient par la la vie et la santé <sup>(5)</sup>. Esculape, dit Porphyre <sup>(6)</sup>, est

<sup>(1)</sup> Tacit., Hist., lib. IV, cap. 83, 84.= (2) Aristid., Orat., VI, p. 67. = (3) Proclus, in Tim., p. 49. = (4) Porphyr., apud Euseb., Prep. Ev., lib. III, cap. 11.

l'expression de la faculté de conserver ou de régénérer les corps: aussi est-ce sous les rapports du dieu de la santé qu'il fut principalement honoré; ces rapports, il les partageoit avec Osiris, Bacchus, Apollon, et tous les dieux mâles: il avoit comme eux le don de la divination, et présidoit aux mêmes sciences. C'est dans le sanctuaire d'Ol'Egium en Achaïe que Pausanias rencontra un Sidonien qui l'assura que les Phéniciens connoissoient infiniment mieux la nature des divinités greeques que les Grees euxmêmes, et entr'autres celle d'Esculape. Le Sidonien reconnoît que dans Esculape on adoroit la divinité bienfaisante qui entretient dans l'air cette heureuse température qui contribue à la santé. (9)

Dans les mystères d'Eleusis, le dernier jour étoit consacré à Esculape. Le culte de cette divinité étoit lié à celui des mystères, comme étant le même que Sérapis, divinité universelle, et surtout divinité infernale. <sup>10</sup>

Les dieux infernaux et les dieux Cabires étoient les mêmes, parce qu'ils étoient les souverains de tout ce qui existe dans la nature, et que la vie dont ils sont les protecteurs; ne peut pas être séparée de la mort dont ils sont également les maîtres. <sup>(5)</sup>

<sup>(1)</sup> Pausanias, Achaïc., p. 230. = (2) Mcursius, Eleusin., cap. 19. — Philostr., lib. IV, cap. 6.—Pausanias, Corinth.

<sup>(3)</sup> Quidquidest hoc, omnia animat, format, alit, auget, creat, sepelit, recipitque in sese omnia, omniumque idem est pater. Indidemque eademque oriuntur de integro, atque eodem occidunt. (Cicer., de divinatione, lib. 1, cap. 57.)

9 VI. Affinité des mystères d'Eleusis et de ceux des Cabires.

Il y avoit une grande affinité entre les mystères d'Eleusis et ceux des Cabires dans l'île de Samothrace. Le jugement sévère prononcé contre Diagoras en est la preuve : suivant Lysias. le peuple d'Athènes mit sa tête à prix, parce qu'il avoit révélé les mystères des Cabires (1); non-seulement la croyance et les rites étoient les mêmes, mais les mêmes idées y étoient attachées. A Samothrace comme à Eleusis, les initiés passoient pour plus religieux, plus justes, plus parfaits: ils n'avoient rien la craindre dans les dangers, les dieux eux-mêmes veilloient à leur conservation; après leur mort ils jouissoient d'une félicité sans bornes (ee). Les purifications y étoient en usage, comme à Eleusis : le Koës ou l'auditeur, qui recevoit de l'initié l'aveu de ses fautes ou de ses crimes, l'en purificit, hors certains cas. Les enfans étoient reçus comme initiés, usage qui étoit aussi adopté dans les mystères d'Eleusis; il est même vraisemblable qu'il y avoit plus d'inities dans l'enfance, puisqu'alors on n'avoit plus besoin ni du ministère du Koës, ni des cérémonies expiatoires. Philippe et Olympias se rencontrêrent enfans dans le sanctuaire de Samothrace (ff): une partie de la doctrine des mystères de Samothrace, comme de

A process of a storic dear ste

W Lysias , de Impiet. , lib. 11 , §. 5r.

ceux d'Eleusis étoit relative à la vie sauvage des premiers Grecs et à leur civilisation; on y enseignoit les mêmes dogmes. La plupart des cérémonies mystérieuses se faisoient la nuit dans l'antre de Zérinthe, et le secret le plus inviolable en déroboit la connoissance aux profanes : cet antre étoit consacré à Hécate et à Vénus, comme divinités Cabiriques; c'est pourquoi Vénus fut appelée Zérinthia . Enfin, à Samothrace, comme à Eleusis et en Egypte, Bacchus étoit un dieu du premier ordre, et ce fut dans cette île que se forma la secte des Orphiques.

On trouve dans Strabon (1) un passage très remarquable sur les mystères de Samothrace; cet apteur, après avoir rapporté quelques histoires fabuleuses d'Artémidore, dit: «Il y a plus de probabilité dans » ce qu'il raconte de Cérès et de Proserpine, que » dans une ville voisine de la Bretagne on célèbre » les mystères de ces déesses de la même manière » dont ils sont célébrés en Samothrace. »

Peut-il, d'après ce passage, rester aucun doute que les divinités adorées dans les mystères de Samothrace, aient été les mêmes que celles des mystères d'Eleusis.

<sup>(9</sup> Schol. Lycoph. = 20 Strab., lib. IV, p. 198. Cet auteur ajoute:

<sup>«</sup> Dans l'Océan en face de l'embouchure de la Loire, et » non loin de la côte, il existe une île habitée par des femmes de

<sup>»</sup> la nation des Namnètes. Ces femmes sont des bacchantes :

<sup>»</sup> leur culte consiste dans des initiations et des cérémonies

Gependant le culte des dieux Cabires proprement dit, fut toujours , à Athènes , distinct de celui des divinités d'Eleusis , dont nous avons déjà parlé. Les Cabires portoient à Athènes , le nom de Dioscures comme nous l'avons vu par les deux inscriptions athèniennes que nous venons de citer.

Le temple des Dioscures Cabires à Athènes por-

- étranges, par lesquelles elles cherchent à se rendre propice
   le dieu Bacchus. Dans leurs cérémonies elles jettent le cri
- de joie particulier aux Ménades ou bacchantes, Evohé.

Nous observerous à cette occasion, que l'ancienne religion des Gaulois n'avoit été imaginée que pour rendre ces peuples braves et invincibles. Après leur conquête par les Romains , il importoit à ceux-ci que les Gaulois adoptassent des principes absolument contraires qui adoucissent leurs mœurs, et contribuassent à leur faire supporter patiemment la servitude : l'un des principanx moyens fut le changement de leur religion et l'introduction du culte des Romains. Les Romains enseignoient hautement que tout l'univers adoroit les mêmes dieux immortels ; c'est d'après ce principe que l'empereur Julien disoit que le dieu des Juis étoit un dieu véritable, quoiqu'il ne sût pas honore par les Juiss, comme il devoit l'être. Ce principe fut promptement adopté par les Gaulois qui , sans renoncer à leurs dieux, les joignirent sur les mêmes autels avec ceux des Romains: dès le règne de Tibère on avoit réuni le culte de Jupiter et de Vulcain à celui d'Hésus dans la ville de Paris. Ce changement arrivé dans la religion des Gaulois est d'autant moins surprenant, qu'avant la soumission des Gaules par les armes romaines, on avoit déjà adopté des divinités grecques. dans quelques lieux : le culte de Minerve y avoit été apporté par les Grecs de Marseille, Castor et Pollux étoient honorés par quelques peuples de la Celtique, voisins de l'Océan.

toit le nom d'Anacéum <sup>(1)</sup> et l'on célébroit dans cette ville les Anaceia , les fêtes des Anaces, Nous avons déjà prouvé que les dieux Anaces étoient les mêmes que les Cabires, Orphée appelle Anactes les dieux de la Samothrace <sup>(2)</sup>: Pausanias dit textuellement que les Anaces étoient les mêmes dieux que les Dioscures. Suivant Gioéron, les Anaces furent les premiers dieux qui portèrent le nom de Dioscures, et il ajoute que les Dioscures Anaces étoient nés à Athènes <sup>(3)</sup>. Le culte des Cabires Dioscures étoit établi non-seulement à Athènes, mais dans plusieurs lieux de l'Attique, par exemple à Céphalé, bourgade de l'Attique de la tribu Acamantide, où il étoit en grand honneur. <sup>(4)</sup>

Ce fut l'Athénien Méthapus qui porta les mystères des Cabires à Thèbes : il est indubitable qu'il les y a portés d'Athènes. Ces mystères étoient très révérés des Thébains et de tous les Béotiens, comme nous le verrons à l'article du culte des divinités d'Eleusis dans la Grèce, où nous donnerons les détails qui nous ont été laissés sur le culte des Cabires dans la Béotie.

§ VII. Culte des Cabires dans la Laconie,-Les Dioseures.

Le culte des Cabires se répandit ensuite dans

<sup>10</sup> Athénée, lib. XV. — Harpocr. — Suidas. — J. Pollux.— Demosth., adv. Steph. — Thucyd., lib. Yll1; csp. 9. — Lucian., in Tim. — <sup>20</sup> Orph., Hymn. in Curet. — <sup>20</sup> Ciccr., de Nat. deor., lib. III. — Suivant Bochart, les Dioscures furent appelés Anaces, quod staturá et mojestate antestavent. (Georg. Sacr., lib. 1, csp. 1, p. 35p.) — <sup>20</sup> Pausan., lib. 1, csp. 51.

Transcript Carryle

toute la Gréce; c'est surtout dans la Laconie qu'il fut le plus en honneur. Du temps de Pausanias, on voyoit encore au bas de la ville de Brasies, sur un promontoire qui s'étend jusqu'à la mer, des petites figures de bronze de la hauteur d'un pied, qui avoient une espèce de chapeau sur la tête : « Je ne » sais pas bien, dit Pausanias, si ce sont les Dios» cures ou les Corybantes que l'on a voulu représsenter; mais ces statues sont au nombre de trois, » et il y en a une quatrième qui est Minerve. "

D'après le système de l'apothéose, si cher à la vanité des Grecs, les Lacédémoniens appliquérent le culte des Dioscures à deux héros Spartiates, Castor et Pollux, comme les Grecs dans des temps plus anciens, avoient appliqué la divinité d'Hercule à un héros Thébain. Castor et Pollux, tous deux fils de Tyndare, ne furent mis-au rang des dieux que quarante ans après leur mort <sup>10</sup>, ou suivant d'autres, quarante ans après le combat où ils se signalèrent contre Lyncée et Ida. Apollodore place le temps de cette apothéose peu de temps après la prise de Troie <sup>10</sup>(gg). Homère ne met point Castor et Pollux au rang des dieux <sup>10</sup> : au temps de Pindare ils avoient déjà des temples et des fêtes <sup>10</sup>, ils présidoient aux courses et aux combats gymniques <sup>10</sup>; cependant ils n'étoient

<sup>(1)</sup> Pausanias, lib. III, cap. 22.= (2) Pausan., lib. II, p. 258. = (3) S.-Clém. Alexandr., &trom. I, 158. = (4) Homer., Iliad. 3. -Odyss. 16. = (5) Pind., Meh. 10.

<sup>6)</sup> A l'entrée du Cirque, à Sparte, l'on voyoit les statues

pas encore entièrement divinisés, et ils ne présidoient point à la navigation, première puissance qui fut dévolue à Castor et Pollux , comme l'avoit prédit Glaucus, lorsqu'il apparut aux Argonautes (1). Mais au siècle de Théocrite ils étoient en pleine possession de la divinité, on ne les distinguoit plus des anciens Dioscures Cabires de Samothrace, et ils furent d'autant plus facilement confondus avec eux, que les habitans de la Laconie, rigides observateurs des anciennes coutumes religieuses, avoient conservé les symboles des anciens Dioscures, en les transmettant à deux héros de leur pays, auxquels ils appliquèrent la mythologie, et donnérent tous les attributs qui appartenoient aux grands dieux Cabires. On consacra dans leurs mysteres (2) l'œuf symbolique, comme les Egyptiens l'avoient consacré à leur Demiourgos, qui le vomissoit de sa bouche, et qui en faisoit éclore le premier principe de la chaleur et de la lumière, le dieu du feu, Phta ou le Vulcain des Grecs (3). Cet emblême du monde étoit exposé et conservé dans le temple de Castor et Pollux, comme il étoit exposé dans les mystères de Bacchus, et placé aux pieds du dieu à cornes de taureau. Castor et Pollux étoient nés de cet œuf, dont Orphée avoit fait la base de sa cosmogonie (hh), dont les nouveaux Orphiques firent naître leur Phanes, dont Aristo-

des Dioscures Aphtères, qui présidoient à l'immission dans la carrière. (Pausan., Lacon., p. 95<sub>th</sub>)

<sup>(</sup>i) Diod. de Sic., lib. II. = (ii) Pausanias, Lacon., p. 95. = (ii) Euseb., Prep. Evang., lib. III, cap. 11, p. 115.

phane fait sortir l'amour, et dont étoit née Vénus Syrienne, sur les bords de l'Euphrate; cet œuf, qui fut appele œuf orphique, parce qu'on suppose qu'Orphée l'avoit apporté d'Egypte dans la Grèce, le même que le grand œuf d'Oromaze (1), l'œuf symbolique enfin que l'on retrouve dans la théologie de Sanchoniaton (2), et dans tous les mystères de l'antiquité. Il étoit consacré à Castor et Pollux à Lacédémone, et suspendu à la voûte du temple d'Hilarie et de Phébé par des rubans (3). Cet œuf étoit partagé en deux parties ou deux hémisphères, dont chacun servoit de bonnet aux Dioscures. Le nom d'Amboulies que Castor et Pollux prirent dans la Laconie, leur étoit commun avec Jupiter et Minerve qui avoient des autels avec eux (4). Souvent, comme les grands dieux Cabires, ils accompagnoient Cérès et Proserpine: enfin , la qualification de grands dieux leur fut donnée sur une foule de monumens.

Toute la Messénie et la Laconie étoient consacrées aux Dioscures Castor et Pollux (n°); mais les autres parties de la Grèce n'adoptèrent pas également le culte de ces deux héros, et ne leur appliquèrent pas le nom de Dioscures, sous lequel elle adoroit d'autres divinités: par exemple les habitans de Clitore en Arcadie avoiént un temple des Dioscures (n°. Ils

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Plutar., de Isid. et Osir., p. 117,= <sup>20</sup> Easeb., Prap. Ev., bib. I, cap. 9 = <sup>20</sup> Pausan., Lacon., p. 97,= <sup>20</sup> Pausan., Lacon., p. 95,= <sup>20</sup> Les Lacédémoniens juroient par les Diocures. − Stasinus, d'après Tættés (ad Lycophr.) avoit écrit leur histoire. <sup>20</sup> Pausan., bib. VIII.

étoient en guerre perpétuelle avec les Lacédémoniens, ces Dioscures ne pouvoient pas être Castor et Pollux : les Clitoriens n'auroient pas élevé de temple à des héros Spartiates, ni adopté leur culte. Si les Dioscures étoient honorés dans toute la Grèce. si on voyoit partout leurs tombeaux et leurs statues, c'étoient d'autres personnages que Castor et Pollux : dans la Béotie, par exemple, c'étoit Amphion et Zéthus; dans l'Argolide, c'étoit Aleo, Mélampus et Eumelus, fils d'Atrée (1). Dans la plus grande partie des contrées de la Grèce, on étoit resté fidèle à l'ancien système religieux des grands dienx Cabires, et on n'adoroit sous le nom de Dioscures que des divinités du premier ordre. Les fonctions de divinités tutélaires de la navigation, devoient appartenir aux grands dieux dans l'île de Samothrace, où l'on venoit faire des vœux pour une heureuse navigation, et où elle étoit en grand honneur; les Tyndarides furent regardés principalement comme les divinités chargées du soin d'apaiser les tempêtes, et cependant on voit que , postérieurement à leur apothéose, on invoquoit dans la Grèce tous les dieux du premier ordre, comme divinités tutélaires de la navigation. Au nombre de ces dieux étoient non-seulement les divinités de la mer, mais Apollon, Isis, Diane. Minerve, et tous les dieux que chaque navigateur invoquoit selon sa dévotion particulière (2). On placoit sur les vaisseaux des figures de divinités de

<sup>(1)</sup> Cicer., de Nat. deor. = (2) Athen., Deipnos., lib. XV.

toute espèce : dans Athénée, Hérostrate se trouvant en grand danger sur mer, eut recours à Vénus. Horace, dans l'ode adressée au vaisseau qui devoit conduire Virgile à Athènes , invoque Vénus aussi bien que les Tyndarides pour l'heureuse navigation de ce poète (1); Hésiode fait présider la navigation par Neptone et par Hécate. Isis, qui étoit regardée comme la déesse de la navigation , s'appeloit Isis Pharia (a); sur les médailles on voit cette déesse placée sur un phare; toujours favorable aux navigateurs, tantôt elle tient des voiles, tantôt un sistre: Cérès, la même qu'Isis, avoit aussi le surnom de Pharia (3). La même puissance étoit attribuée à Sérapis, et il avoit ce pouvoir ainsi que tous les autres, comme divinité suprême. C'est aussi comme dieux suprêmes que les Dioscures étoient adorés en général comme sauveurs des hommes, ce qui n'étoit pas restreint à la

> Sic te diva potens Cypri, Sic fratres Helenæ, lucida sidera,

Ventorumque regat pater. (Horat., lib. I. Od. 3. v. 1.)
Horace a imité ce passage de Solon.

Αυτάρ έμε ξύν, χ,τ.λ.

Je prie Vénus qui est couronnée de myrthe, de me faire partir heureusement de cette lle (Chypre), de me faire aimer et respecter partout à cause de ce séjour, qui lui est cher, et de me ramener en bonne santé dans ma patrie.

(i) Isi! Phoroneis quondam stabulata sub antris, Nunc regina Phari, numenque orientis anheli,

Excipe multisono puppem mareotida sistro.

(Stat., Silv. III. 2, 101.)

(5) Tertulian., Apologet., cap. 16.

navigation, mais ce qui s'étendoit à tout : aussi étoient-ils regardés comme sauveurs dans les combats sur terre <sup>(1)</sup>, aussi bien que sur mer, et délivroient-ils les mortels de tous les maux qui les affligeoient. <sup>(2)</sup>

Sous ce rapport de puissance universelle, Cicéron distingue chez les Grecs plusieurs Dioscures. Les premiers étoient les Anactes, nés de l'ancien Jupiter et de Proserpine; ils s'appeloient Tritopatreus, Eubule et Dionysius <sup>(n)</sup>. Les anciens ont donné aux Dioscures de Samothrace le titre de Tritopatores, parce qu'ils présidoient à la génération <sup>(n)</sup>. Ils étoient adorés comme dieux du mariage, et Virgile met Bacchus au nombre de ces dieux conjugales. Ces fonctions de Bacchus appartenoient aux anciennes

- <sup>40</sup> Théorite appelle les Dioscures, dieux tutélaires des mortels que meuace un fer homicide, et des coursiers qui se cabrent au milieu des bataillons ensanglantés, et des vaisseaux qui vont, malgré les constellations sinistres, lutter contre les noires tempétes.
- On His vero, qui in terra degunt, seditionem aut lites, aut bellum, aut megnum morbum tandem vero omnibus maiti indemnem liberant; eosque qui jam in aliqua clade versantur, eripiunt; servatores enim hi dii mut. (Artemidor., Oneirocrit. lib. II. cap. X.I.I.)
- Suivant Cassius l'Introsophiste, les Parotides qui surviennent à la suite des maladies graves, sont appelées Dioscurvi, quod malorum solutia instet. ( Problem. XXX. Eustath., ad Iliad. lib. III. )
- (5) Cicer., de Naturá deor. = (6) Hemersthius, ad Lucian Dialog, deorum.

religions des Cabires (1) : sur les vases étrusques . Bacchus porte l'œuf, et le vase d'eau lustrale dans les cérémonies nuptiales. Le nom d'Eubule donné à Bacchus, étoit l'un des noms des anciens Dioscures. Il est donné par Hésychius à Plutus, dieu des richesses, fils de Cérès et de Jasion, qui étoit aussi un Dioscure. La Fortune étoit au nombre des Dioscures Cabires (9) : dans un marbre antique, rapporté par Gruter, elle est appelée Cabir, omnipotens (3); ce monument est en parfaite harmonie avec les idées de puissance et de suprématie, que les anciens attachoient à la fortune comme divinité. Plusieurs monumens prouvent que la terre, Ops on Rhéa, étoit souvent réunie à la Fortune. Servius Tullius, étant parvenu à la royauté, dédia un temple à la Fortune primigenia, protogonos. Elle fut ainsi surnommée par les Grecs, parce qu'ils la regardoient comme le principe de toutes choses , et que la nature et le sort dépendoient absolument d'elle. Ils l'adoroient comme la distributrice de tous les biens et de toutes les félicités temporelles, attribut qui l'assimiloit à Rhéa.

(0) On lit sur une pierre gravée rapportée par Gruter (p. 67. no. 8.):

Diis maximis
Baccho et somno
Humanæ vitæ
Suavissimis
Conservatoribus sacrum.

(2) Servius, Eneid., lib. 11, v. 325. == (9) Gruter, p. 73, nº 8.

Tone I.

Ops, ou la terre. Priscien dit que opulentus dérive de ops, déesse, parce que toutes les richesses du monde viennent de la terre; aussi l'ertinax, pour marquer sa reconnoissance de l'assistance divine, par laquelle il avoit été proma à l'empire, contre son attente, éleva une statue à Ops et à la Fortune primigenia, et fit frapper une médaille dans laquelle on voit Ops assise sur une mesure de bled, tenânt deux épis de la main droite, avec cette inscription:

> Opi divinas et fortunas Primigenias sacrum, etc.

La Fortune, comme la déesse de la terre, étoit estimée donner les premières semences de tout ce que l'homme peut avoir on lui de bon , d'excellent / en richesses, santé, force, vertu, valeur, bonheur, gloire, grandeurs. Les navigateurs sacrificient à la Fortune et à Mercure Vius, dieu tutélaire des voyageurs, comme aux autres Cabires: Gruter donne plusieurs inscriptions anciennes en l'honneur de Mercure Rédaux et de la Fortune Redux<sup>10</sup>. Les oracles de Didyme étoient sous l'inspection des Dioscures, et l'un d'eux s'appeloit Apollon. Une pierre trouvée dans l'îlte de Délos, appelle Sérapis, Isis, Anubis, Dioscures. Les grands dieux Cabires Dioscures, qui étoient adorés sous le nom d'Anactes à Amphyssa,

<sup>(0)</sup> Homère et Hésiode attribuent à Jupiter la distribution des biens et des maux, ces deux poètes n'ont point parlé de la Fortune: cette divinité est une invention des siècles postérieurs, elle étoir plus révérée des Bonains que des Grecs; ceux-ci la confondoient ordinairement avec le destin ou les Parques. principale ville des Locriens Ozoles, avoient des mystères qui portoient le nom de ἀνάκτων παίδων, anactorum puerorum. On n'est pas d'accord sur ces divinités, dit Pausanias; les uns disent que ce sont les Dioscures, d'autres les Curètes, et ceux qui se disent plus éclairés, prétendent que ce sont les Cabires (1). Saint-Clément d'Alexandrie appelle Anactotélètes . les initiés aux mystères des Cabires (2); c'est le même nom que les prêtres des Cabires portoient dans la Macédoine, où ils étoient très honores, surtout à Thessalonique (3). Dans les isles de Lemnos et d'Imbros, le culte de ces dieux étoit en plus grande vénération encore : la première étoit consacrée à Vulcain, et la seconde à Mercure, A Lemnes, les temples des Cabires avoient été bâtis dans la profondeur des bois les plus épais, afin que les mystères fussent plus imposans (6). Pythagore se fit

(10 Pausan., lib. X, cap. 58.= 55 S. Clem. Alexandr., Protrept. p. 12, = 55 S. Clem. Alex.—Arnob.

(6) Qui Lemni aspera Testa fucre, et celsa Cabirum

Delubra tenes, mysteriaque

Pristina castis 'concepta sacris.

· (Atties in Philact. spud Varr., lib. VI, de ling. lat. ex Emend. Scaligeri.)

Strabon et Pestus expliquent le mot testa par loca alicui deo dicata difficili aditu.

On lit dans Cicéron de Nat. Deor., (lib. I, cap. 42) ces vers :

Nocturno adilu occulta coluntur Silvestribus sepibus densa. initier aux mystères des Cabires à Imbros <sup>(1)</sup>: Mercure y étoit surnomné *Imbranus*, id est, minister deorum Cabirorum. Fréret avoue lui-même que les Cabires de Lemnos étoient originaires d'Egypte. <sup>(2)</sup>

## § VIII. Dieux Cabires dans l'Étrurie.

L'Etrurie avoit ses dieux Cabires comme l'Asie et · la Grèce (3). Il est probable que les colonies qui passerent de l'Asie mineure sur la côte occidentale de l'Italie emportèrent ce culte avec elles : suivant une ancienne tradition, les Cabires après le massacre de leur jeune frère, dans l'île de Samothrace, s'étoient refugiés chez les Etrusques (0). D'un autre côté, la tête de cet infortuné fut portée en Asie au pied du mont Olympe, fiction qui lie l'Asie mineure on la Plirygie avec l'Etrurie; car les Cabires étoient adorés dans toutes les villes de cette partie de l'Asie mineure : ce eulte étoit établi à Pergame dès les temps les plus reculés. Tout le pays qu'habitoient les Pergaméniens étoit consacré aux dieux Cabires, c'est le même qu'on appeloit Teuthranic, et qui avoit pris son nom de Teuthras roi des Ciliciens et des Mysiens : Varron, Strabon, Servius (5) et Denys d'Halicarnasse prétendent que ce sut Dardanus qui

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Jambie. in vite Pythagori, lib. I, cap. 28. = <sup>10</sup> Imbros insula Cabirorum. (Eustath., in Dyonit.) — Steph. Byzant. = <sup>10</sup> ΑρμΟ Tuscos Cabiros esse Goos Fenetse, coogue Cercerum, Palem et Fortunan, vocari ab illis. (Servius, Æncid., lib. II, v. 375. = <sup>10</sup> S. Clem. Alex., Protret. = <sup>10</sup> Varr. — Strab., lib. 10. — Servius, Æncid., lib. II, v. 525.

apporta ces mystères de la Samothrace dans la ville de Dardane qu'il fonda, et qu'ensuite ces mystères passèrent aux Troyens. Cette tradition du transport des dieux Cabires de la Samothrace dans la Phrygie a été combattue par les savans comme peu vraisemblable, et surtout par le savant commentateur de Tertullien suivant lequel cette erreur a pour origine l'équivoque des mots Samthraces et Samothraces, le mot Samthraces, dans les langues orientales, signifiant occulte, caché, mystérieux, nom qu'on donnoit aux Cabires et à leurs mystères. Il est probable que les dieux des Égyptiens et des Phéniciens, ont passé directement de l'Egypte et de la Phénicie dans la Phrygie comme dans toutes les autres parties. de l'Asie qui fut civilisée avant les îles de la Grèce. Cependant la proximité de la Phrygie (ad Hellespontem ) et de la Troade, des îles de Samothrace et des autres îles de cette partie de l'archipel grec, rend très vraisemblable la communication réciproque du culte des dieux Cabires entre ces deux peuples, et dans des temps postérieurs à leur premier établissement dans l'une et l'autre contréc. L'unanimité des historiens de l'antiquité sur le passage de Dardanus dans la Phrygie Hellespontienne, me paroît ne laisser aucun doute sur cette communication. Le scholiaste d'Homère dit que ce fut une inondation qui força Dardanus à quitter la Samothrace pour chercher un asile dans la Troade. Apollodore (1) assigne une

<sup>(</sup>a) Apollod., lib. 111.

autre cause à cette fuite, la mort de Jasion son frère et la tristesse qu'elle lui causa. L'existence de Dardanus dans l'île de Samothrace n'est pas contestée, tous les écrivains sont d'accord sur ce point: l'île portoit même le nom de Dardania, lorsque les Samiens chassés par les Ephésiens, y abordérent sons le commandement de Léogorus, et lui donnérent le nom de Samothrace, Samosthracum. Il paroît également certain que Dardanus, après son émigration de l'île de Samothrace, bâtit dans la Phrygie Hellespontienne une ville qui porta son nom, Dardane, et qu'il y établit le culte de Samothrace sa patrie ; les auteurs de l'antiquité disent que ce fut par l'ordre de l'oracle qu'il plaça les statues des dieux de Samothrace dans la ville qu'il bâtit, et que dans la suite ses descendans les transportèrent à Ilion où les habitans leur élevèrent un temple avec un sanctuaire dans la citadelle, persuadés que le salut de leur ville dépendoit de leur conservation (1). D'un autre côté Stésimbrote de Thasos fait venir du canton de Cabire en Phrygie, pour s'établir dans l'île de Samothrace, des prêtres ou ministres des mystères, appelés Cabires, dont quelques écrivains font dériver le nom, du mont Cabire dans le pays de Bérécynthe en Phrygie (1). Les Bérécynthes étoient une tribu de Phrygiens : comme tous les peuples de . la Phrygie et de la Troade, ils rendoient un culte

<sup>(0)</sup> Dionys. Halicar., Antiq. Rom., lib. 1, \$ 67, p. 54. =
(2) Strab., lib. 10, p. 469, 472, 537. — Schol. Apoll. Rhod.,
Argon., lib. 1, v. 917—Etym. magn.—Phavor.

à la mère des dieux qui reçut de cette tribu même l'épithète de déesse de Bérécynthe. Suivant certains auteurs, les mystères de la mère des dieux furent portés dans l'île de Samothrace par Eétion (°), d'autres disent par Midas le Phrygien. (°)

D'autres parties de l'Asie reçurent ce culte par des circonstances entièrement étrangères aux Egyptiens, aux Phéniciens, ou aux habitans de l'île de Samothrace. Par exemple le culte des Dioscures Cabires étoit célèbre à Phocée ville maritime de l'Asie mineure : avant l'arrivée des Ioniens, cette partie de l'Asie mineure n'avoit aucune ville, les Athéniens Philogène et Damon y conduisirent une colonie des Phocéens voisins du mont Parnasse (5), qui y apporta le culte des Dioscures Cabires, objet de leur vénération comme dieux tutélaires de la navigation; car ils furent les premiers des Grees qui entreprirent de longs voyages sur mer 'to. Du reste les grands dieux Cabires étoient les principales divinités de toutes ces contrées de l'Asie jusqu'aux bords du pont Euxin ; une ville, l'ancienne capitale du royaume de Pont, celèbre surtout dans l'histoire de Mithridate, où les rois prédécesseurs de Pharnace faisoient leur résidence, s'appeloit Cabire: elle étoit à 50 stades du mont Puryadris vers le midi. (6)

<sup>(</sup>i) S. Clem. Alex., admon. ad Gentes, p. 8. = (ii) S. Clem. Alex., lib. II, cap. 49. = (ii) Paus., lib. VII, cap. 5. = (ii) Herod., lib. 1, cap. 165. = (ii) Plut., VII. Pomp.

§ IX. Les Romains requrent les Cabires des Étrusques. — Ils étoient leurs dieux Pénates.

Les Romains avoient probablement reçu des Etrusques le culte des dieux Cabires (10), comme ils avoient reçu de ce peuple, la plupart des autres parties de leur religion. D'autres écrivains prétendent que ce culte avoit été apporté à Rome par Tarquin l'ancien fils de Démarate de Corinthe, qui étoit très versé dans les mystères de Samothrace. Ces deux faits sont les seuls qui puissent présenter quelque vraisemblance; car le transport des dieux Cabires de Troie en Italie par Enée, est une de ces fables qui doivent leur naissance à l'orgueil des Romains, et qui ontété accréditées par le goût de Denys d'Halicarnasse pour ces sortes de contes, et surtout par la belle poésie de Virgile et des autres poètes latins.

» Ces dieux, dit Denys d'Halicarnasse <sup>∞</sup>, les » Romains les appellent Pénates; mais ceux qui » ont voulu rendre en grec la signification de » ce mot, les nomment πατρώνως, dieux de la patrie, » γενεθλέως, dieux de la génération, Κτησίως dieux » des possessions, μυχίως, dieux de l'intérieur, » τράνως, dieux tutélaires. Il semble qu'ils ne leur » ont donné ces différents noms que pour marquer

<sup>(1)</sup> S. Clem. Alex., admon. ad Gentes. = (2) Dionys. Halicar., lib. I, § 67.

» leurs diverses propriétés ou leurs divers attributs, » on peut même dire qu'ils n'ont exprimé que la » même chose en différents termes. Je soutiens » d'aprée les historiens Callistrate, Satyrus et Ara-» nus, ajoute Denys d'Halicarnasse, que les statues » qu'Enée a apportées en Italie, sont celles des » grands dieux honorés parmi les Grees, principa-» lement par ceux de Samothrace. »

Ces grands dieux étoient chez les Romains comme chez les Grees, Jupiter, Pluton, Neptune, Bacchus, Apollon, Esculape, Mercure, Hercule, Junon, Cérès, Minerve, Diane, Vénus, Vesta, la Fortune et Palès. Pétrone dit qu'on les appeloit ainsi que les dieux de Samothrace, θεούρ μεγέδους, dieux grands ώ, Varron avoit dit avant Pétrone que les Pénates étoient les grands dieux <sup>(3)</sup>: Tristan donne une médaille où l'on voit Hercule et Junon se regardant, l'un tient sa massuc basse, et l'autre a un paon devant ses pieds avec l'exergue, du patri <sup>(3)</sup>. Julius Pollux nous apprend qu'Apollon étoit adoré sous le nom de πατρῶρς dieu tutélaire, et Plutarque, Hygin, Macrobe, Martianus Capella font, comme nous venons de le voir dans Denys

<sup>(0)</sup> Dii majores sunt qui me instituerunt in integrum (Petron.).
Virgile fait dire par l'ombre d'Hector:

Sacra suosque tibi commendat Troja Penates , Sic ait et manibus vittas Vestamque potentem ,

Eternumque adytis effert penetralibus ignem.

(3) Varro unum esse dicit Penates et nagnos deos. Nam et in basi scribebatur, magnis deis.

<sup>(5)</sup> Tristan, Com. hist., T. 11, p. 270.

d'Halicarnasse, des dieux Patrii, Genethlii ou Natales, et Pénates les mêmes dieux (1). Denys d'Halicarnasse (2) raconte que les Pélasges qui passèrent de la Thessalie dans l'Italie, manquant de tout à cause de la stérilité de leurs terres, avoient fait vœu d'offrir à Jupiter, à Apollon et aux Cabires la dixme de tout ce qui leur naîtroit dans la suite. Suivant Nigidius cité par Macrobe (3), Apollon et Neptune qui avoient bâti les murs de Troie étoient les dieux Pénates de cette ville; il ajoute que ces divinités furent apportées par Énée en Italie : Cornelius Labéo avoit la même opinion sur les dieux Pénates, et elle a été suivie par Virgile (6). Deuys d'Halicarnasse, en donnant, d'après Timée, aux dieux Pénates un caducée de fer et d'airain, met Mercure au nombre de ces dieux qui sont bien, dit-il, les dienx de Samothrace: on distinguoit les Pénates publics et les Pénates privés. Il y avoit les Pénates du ciel, de la terre, des enfers, des villes et des maisons.

Dii patrii servate domum (1). (Virg.)

(1) Plutar., de Supersition. = (2) Dionys. Halicar., Antiq. Rom., lib. 1, cap. 19. = (3) Macrob., lib. III, cap. 4, p. 421. = (4) Sic fatus meritos aris mactabat honores:

Taurum Neptuno, taurum tibi, pulcher Apollo.

6) On sacrifioit aux dienx Pénates, penetralibus, dans le lieu de la maison le plus reculé. Virgile décrit ces Pénates dans ces vers du XIº livre:

Ædibus in medüs nudoque sub cetheris axe Ingens ara fuit juxtaque veterrima laurus Incumbens aræ, atque umbram complexa Penates. Dites-moi, Socrate, dit Dionysodore, n'avezvous point un Jupiter domestique et paternel? J'ai, répond Socrate, des sacrifices domestiques et paternels, enfin rien en ce geure, ne me manque de tout ce que possédent les autres Athéniens ... Arnobe dit que d'après la théologie des Etrusques il y avoit quatre espèces de Pénates: 1º Geux de Jupiter; 2º Geux de Neptune; 3º Geux des enfers; 4º Ceux des mortels.

Les Pénates portoient, comme les Cabires, le titre de Dioscures dont le culte étoit en grand honneur à Tusculum . La plupart des médailles de cette ville consacrées aux Dioscures, ont ces trois lettres D. P. P., id est, dei Penates.

Les dieux Lares, chez les Romains, étaient les mêmes dieux que les Pénates: Nigidius dans Arnobe atteste qu'ils sont les mêmes que les dieux de Samothrace <sup>69</sup>. Suivant Varron, les Lares sont les mânes qu'il fait fils de Mania appelée vulgairement Larnuda, id est, dæmonum mater. Apulée, dans son livre sur le démon de Socrate, dit que les

—Les Romains, duns leurs malheurs, adressoient des phaintes et des reproches à leurs dienx Pénates. Horace dit à Xunthias Phocéss, en lui parlant de Philis, as belle esclave: elle ne peut se plaindre que de ses dieux domessiques (qui avoient laissé tomber sa maison dans Popprobre et la pauvreté);

et Penatos

mæret iniquos. (Horat., lib. II., ode IV. v. 15.)

(1) Biblioth. des Philosophes, Eutydeme, T. V., p. 507.=

(2) Cicer., de Divinat., lib. 1, cap. 43.= (3) Arnob., lib. HI.

Lares sont appelés Manes; d'autres les ont faits fils de Mercure et de la nymphe Lara. Dans un marbre antique, Sylvain, le Priape des Romains, est joint aux Lares; si quelques anteurs latins ont distingué les Lares des Pénates, c'est qu'ils n'ont considéré qu'un des rapports sous lesquels les Lares étoient le plus ordinairement adorés, celui de dieux tutélaires des chemins. Plaute "et une ancienne inscription "els appellent Viales: Suétone "el Compitales d'où viennent les Compitalia, fêtes dans les carrefours en l'honneur de ces dieux; mais les grands dieux étoient aussi, comme nous l'avons vu, les dieux tutélaires des grands chemins. Les Grees les appeloient Enodii: Mercure, Hécate, Apollon, Bacchus, etc.; étoient des dieux Enodii.

## § X. Cabires, premiers prétres et premiers instituteurs des peuples.

Le deuxième rapport sous lequel les Cabires doivent être envisagés, c'est celui de prêtres et de ministres des dieux, d'inventeurs des arts, des lois, des lettres, de l'écriture, des enchantemens, de la médecine, et de toutes les connoissances qui ont commencé la civilisation, ce qui les plaçoit aux yeux de peuples ignorans, au-dessus de l'humanité par leur esprit et par leurs forces phy-



<sup>(1)</sup> Plant, , Mercat., 5, 2. = (2) Gruter, p. 78. = (3) Suction., Aug. vita.

siques, et ce qui leur fit décerner les honneurs divins,

Dans tous les lieux où l'on trouve ces dicux Cabires, les fables dont leur histoire est enveloppée, le culte qu'on leur rend présentent toujours le caractère ou les traces des premiers pas de la civilisation, dont l'empreinte se remarque au surplus dans tous les mystères de la Grèce. Chez les Phéniciens, Esmun ou le huitième des Cabires ou Dioscures enfans de Syduc qu'ils appeloient Asclépius ou Esculape, avoit trouvé l'usage des simples, la manière de guérir les morsures des animaux, les enchantemens ou guérisons par des paroles (1). Suivant le même Sanchoniaton, les Cabires Dioscures engendrés par Syduc, trouvèrent les premiers l'art de bâtir des vaisseaux et de naviguer sur mer; du temps de Cronos, leurs descendans naviguant sur des vaisseaux et des radeaux qu'ils avoient construits, échouèrent sur le mont Casius où ils consacrèrent un temple. Les Cabires qui déposèrent à Béryte le corps de Pontus dieu marin des Phénix ciens, recurent des honneurs divins après leur mort, à cause des services qu'ils avoient rendus à l'humanité. (2)

La Métallurgic étoit peut-être celui de tous les arts qui exigeoit le plus d'intelligence et de force de corps: aussi Vulcain étoit-il un des principaux

<sup>(3)</sup> Sanchoniat., apud Euseb., Præp. Ev. 1, 9.= (5) Sanchon., apud Euseb., Præp. Ev., 1 lib. X, p. 30.

Cabires. Les Cabires Egyptiens fils de Vulcain, étoient toujours vêtus comme leur père avec un bonnet semblable: ceux que l'on voit sur les signes militaires de la colonne Trajanne ont ces mêmes bonnets. Dans les médailles antiques on voit un Cabire avec le nom Kaēsipos écrit autour, qui non-seukment tient le marteau comme Vulcain, mais qui est habillé de même. Dans la mythologie égyptienne Thoth ou Mercure fils de Cronos, inventeur des premiers caractères, fut regardé comme le père de l'histoire, parce qu'il donna l'ordre aux Cabires de l'ensisteire, qui des monumens durables tous les événemens dont ils avoient été les témoins. <sup>69</sup>

Les prêtres de Samothrace s'appeloient Cabires, et ils travaillèrent à civiliser les habitans de cette fle, en y établissant un culte religieux, et en introduisant les arts parmi eux. Outre les anciens Cabires que l'on disoit être nés de Vulcain et de Cabira, la fable en distingue de plus récens; particulièrement Jasion et Dardanus qui contribuèrent le plus à la civilisation de cette fle. Les traditions si connues sur Jasion auquel Jupiter enseigna les mystères sacrés, ses amours et ses aventures avec Cérès, le don que Cérès fit du bled à Harmonie fille de Jasion, en considération de l'amour qu'elle avoit pour son père, la naissance de Plutus dieu des richesses, fruit des amours de Jasion et de Cérès (\*\*).

<sup>(1)</sup> Ap. Euseb., Praep. Ev. I, X.

<sup>(2)</sup> Le Scholiaste d'Hésiode interprète ainsi cette allégorie: Jasion se livra à l'agriculture, Cérès est la terre qui récom-

la célébration des noces d'Harmonie dans lesquelles on dansa pour la première fois les orgies au bruit des tambours et des cymbales, le mariage de Cybèle et de Jasion; toutes ces fables prouvent que Jasion établit parmi les Samothraces un culte religieux, et qu'il leur eft connoître l'agricultare. Dardanus, de son côté, passoit chez les Samothraces pour avoir enseigné aux hommes, avant qu'ils connussent des vaisseaux, l'usage des radeaux dont il avoit lui-même fait l'expérience pour passer en Asie. ©

On a de nombreuses médailles des Cabires, et surtout des iles de Lemnos, d'Imbros et de la Macédoine. Toutes présentent les Cabires avec un habit court, un marteau d'une main, le scalpel ou un autre instrument de l'autre avec le mot Kabelroc ©. A Thessalonique où le culte des Cabires fils de-Vulcain, inventeurs du fer et de l'airain étoit en très grand honneur, et où on célébroit des fêtes publiques, des combats et des jeux pour ces divinités ©. les médailles présentent les Cabires seuls revêtus de plusieurs habits et d'un manteau, ils tiennent d'une main un marteau élevé, de l'autre

pense les travaux du cultivateur par de grandes richesses. — Ovid., Eleg. III.—Met. IX.

(i) Plin., lib. IV, cap. 23. — Diod. Sic., lib. V, § 48. — Conon, Nar. XXI.—Taetzès, ad Lycophr. v. 73. == (i) Strab., lib. I, p. 472. — Pausanias, lib. I.

(3) On celébroit aussi ces jeux et ces fêtes dans les îles de Lemnos et d'Imbros — cabiria, festum celebratum in Lemno. ( Hesych. )

Day we Cook

main un capricorne. Le capricorne est le dixième signe du zodiaque, lorsque le solcil donne le solstice d'hiver au mois de décembre; ce signe dans les mains des Cabires, ne signifie, selon les uns, rien autre chose que le temps des jeux solennels et des fêtes que l'on célébroit dans ce mois en l'honneur de ces divinités <sup>(1)</sup>; suivant d'autres auteurs, le capricorne étoit l'embléme du feu et de tous les arts qui en dépendent, comme on le voit dans ces vers de Manetius.

Vesta tuos, capricorne, fovet penetralibus ignes, etc. (1)

Il y a une grande variété de fables sur le nombre, les noms et l'histoire de ces Cabires, considérés comme premiers prêtres et premiers instituteurs des peuples, et cette variété de traditions doit nécessairement exister, puisque ces Cabires appartiennent à des nations diverses et à des époques différentes;

<sup>(1)</sup> J. Wild., ap. Beger., T. I, p. 484.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Dans le recueil des médailles de Seguin (Seguin, p. 14); il y a une momoie de Thessalonique sur laquelle est représenté un homme dehout tenant une clef de la main gauche et de la droite un marteau avec cette inscription s.xainoc. Les médailles de Cocyrer représentent les Cabires entre deux grands marteaux; celles d'Hiérapolis les représentent à cheval avec une hache ou un marteau életé, on vois sur plusieurs monumens anciens une tête de femme, avec un voile, une tour sur la tête, ayant au-dessous d'elle la lunc dans son croissant et devant elle une colonne sur laquelle est posé un Cabire portant à la main droite un marteau. ( Vsillant, Imp. Num. toun. 2. p., 154.)

cependant ils passoient en général pour être les fils de Vulcain et de Cabeira fille de Protée, personnages qui appartiennent à l'Egypte. Cette même Cabeira étoit la mère de Cadmille l'un des grands Cabires de Samothrace, et elle l'avoit eu de Vuleain (1); ce qui lie encore le culte de la divinité avec les premières lueurs de la civilisation, deux choses toujours inséparables dans les traditions religieuses des anciens. Evidemment , Vulcain père de Cadmille ou du jeune Iacchus est le principe actif, Cabeira le principe passif, et l'un et l'autre, en même temps qu'ils ont donné naissance à Cadmille ou au petit dieu emblême de toutes les productions, ont encore pour fils les hommes qui ont donné à des peuplades sauvages les premières notions d'un culte régulier . . et les premières connoissances des arts. De Vulcain et de Cabeira fille de Protée, étoient nés trois Cabires qui habitèrent particulièrement les îles de Lemnos et d'Imbros; Nonnus et Strabon en font ' des habitans de l'île de Samothrace (2). Ces trois Cabires, d'après Acusilaüs d'Argos cité par Strabon (3), donnérent naissance aux nymphes Cabirides qui, ainsi que leurs pères, furent adorées dans l'île d'Imbros et dans les îles voisines, dans la Macédoine, dans la Troade et dans le canton de Pergame. Ces nymphes Cabirides étoient les prêtresses

TOME I.

O Acusilaus d'Argos, apud Strab., lib. X. = O Nonnus, Dionys., lib. XIV, v. 19.—Lib. IX, v. 195. = O Strab., lib. X, p. 472.

des dieux Cabires, qui ont été moins connues que les prêtres, et dont le culte étoit moins célèbre, puisqu'il ne paroit pas avoir été identifié avec celui de leurs dieux: une ancienne épigramme de Callimaque prouve l'existence de ces prêtresses et de leur culte, <sup>10</sup>

Il n'y a entre les Cabires, les Curètes, les Telchires, les Dactyles et les Corybantes, qu'une différence locale: les Curètes appartiennent à l'île de Crète, les Telchines à l'île de Rhodes, les Dactyles à la Troade, les Corybantes à la Phrygie.

Malgré la diversité des noms, ces tribus ou sectes religieuses ne différent point entr'elles, et le fonds de leur théologie se trouve dans leur histoire. <sup>(1)</sup>

## § XI. Curètes.

Il paroît certain que les Curètes défrichèrent les premiers l'île de Crète, et qu'ils travaillèrent à en civiliser les habitans "; ils assujettirent au service de l'homme les animaux sauvages; ils formèrent des troupeaux, et apprirent à les élever, ils firent connoître l'éducation des abeilles, ils enseignèrent à travailler les métaux: on leur faisoit honneur de l'invention des épées et des casques "O. On leur attribuoit les danses armées, et surtout l'Enoplie, la Pyrrhique et les cérémonies mystérieuses qui étoient

<sup>10</sup> Callim., T. I., p. 212. = <sup>10</sup> Strab., lib. X., p. 467. Voy. la note page 183. = <sup>10</sup> Servius, ad Zneid., lib. III, v., 15t. Iti Caretes primi cultures Cretæ esse dicuntur. = <sup>10</sup> Diod. Sic., lib. v., § 65.

figurées par cette danse (0°; ils passoient aussi pour avoir introduit l'usage des flûtes dans les armées, surtout à l'instant du combat (0°. Enfin ils réunirent les hommes, les soumirent à des lois, et leur firent connoître les avantages de la vie sociale: on leur attribuoit même des connoissances en astronomie. (0°)

On donnoit aux Curêtes le titre de Gegènes ou enfans de la terre ©: suivant une ancienne tradition, ils habitoient les montagnes et les vallons, n'ayant trouvé aucune maison bâtie, ils n'avoient d'autre toit ou d'autre asile que ceux que leur donnoit la nature; cette dernière tradition fait remonter leur origine aux temps antérieurs à la civilisation. Grès <sup>60</sup> qui fut roi des Etéocrètes, le plus ancien des peuples de la Crète, et qui donna son nom à cette île, fut un des Curètes <sup>60</sup>. Il fut auteur, dit Diodore de Sicile, de plusieurs inventions,

<sup>(i)</sup> Plin., lib. VII, cap. 56. = <sup>(i)</sup> Natalis Comes, lib. VIII, p. 850. = <sup>(i)</sup> Theon, ad Arat., lib. I, v. 35. = <sup>(i)</sup> Plut., Vn. Solon.—Diod. Sic., lib. V. § 65.

<sup>50</sup> Apud Cretam regnavit primus Cres indigena, a quo Creta appellata: quem aiunt unum Curetarum fuisse, a quibus Inpiter absconditus est et nutrius, hi Gnosson civitatem in Creta condiderunt et Cybeles matris templum (Euseh, ed. de Sealiger, liber Prior., p. 59.) On lit dans le même Euséhe (ed. de Zohrah, p. 281.): Curetes et Corybantes Gnossi habitaverunt: iidlem elegantem sallationem cum armis repererunt. — Simson fixel époque des Curetes à l'an du monde 20/3, 1960 avant J. C. et l'an 36 de la vocation d'Abraham. (Simson, Chronic, p. 89.)

(6) Marcianus, in Periegesi.—Isidor., Originum, lib. XIV, cap. VI. p. 103.

toutes utiles à l'île en particulier, et aux hommes en général. (1)

Les Curètes introduisirent dans l'île de Crète les mystères de la religion : ces mystères étoient les mêmes que ceux de Samothrace; leur lieu principal étoit Gnosse où la triade Curétique étoit célèbre ; elle étoit composée , comme partout , du principe actif, du principe passif, et de Jasion qui y jouoit le même rôle qu'Iacchus ou Horus (2). Les Curètes avoient fondé Gnosse où ils avoient élevé un temple, et consacré un bois à la mère des dieux (3) : « Ils établirent un culte religieux dit » Salluste; c'est ce qui, selon l'usage ordinaire » d'enchérir toujours sur le merveilleux de l'anti-» quité, a donné lieu de dire qu'ils avoient pris » soin d'élever l'enfance de Jupiter (1). » Ils célébroient, dans l'île de Crète, les fêtes de Jupiter avec les orgies telles qu'on les employoit aux fêtes de Bacchus, et par des ministres du même genre que les Satyres : « Ils remplissent , dit Strabon , au-» près de Jupiter, les mêmes fonctions que les Sa-» tyres auprès de Bacchus : ces ministres sont des » jeunes gens, lesquels exécutent, en dausant tout

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Diod, Sic., lib. V. = <sup>10</sup> Servius, ad Æneid., lib. III, V. 111. = <sup>10</sup> Diod. Sic., lib. V. § 66. — Syncel. Chron., p. 125. = <sup>10</sup> Sallest., frag. 6. — Ce fragment de Salleste a fait conjecturer par M. le V. Debrosses que cet historien s'attachant à son ordinarie à décrite les antiquités de chaque nation, avoit parle avec quelque étendue des Carêtes et qu'il avoit sous les yeux les vieilles légendes dont Diodore nous a conservé un extrait.

π armés, des mouvemens militaires; à raison de ce » qu'ils étoient jeunes, (κούροι), ou de ce qu'ils éle-» v'erent Jupiter jeune (κούρου), on les nomma Curètes. <sup>(1)</sup>

Ils finirent, de mênie que les Dactyles et les Cabires, par préter leur nom aux divinités qui étoient l'Objet des mystères de leur pays. Voici l'hymne d'Orphée aux Curètes ©: « Curètes amis de la danse, » qui faites retentir dans vos jeux l'airain bruyant, » vous qui marquez la cadence, habitans des mon-» tagnes, ministres de Bacchus, qui maniez la » lyre, danseurs légers, qui formez des pas légers » par la mesure, gardiens armés et vigilans, com-» pagnons et ministres de la vénérable déesse qui » habite les montagnes; vous, dieux puissans, forts, » accourex à mes prières, et que toujours le berger » soit comblé de vos dons et protégé de votre bien-» veillance. »

La réputation des Curètes <sup>60</sup> fut telle, que dans la suite, lorsqu'un Crétois se rendoit recommandable par son habileté et par son savoir, on l'appeloit un Curète ou un nouveau Curète, comme on l'a fait d'Epiménide <sup>60</sup> qui fraya à Solon le chemin pour publier ses lois, et les faire recevoir des Athéniens,

<sup>(1)</sup> Strab., lib. X, p. 468. = (2) Orph., hymn. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Hécatée, de Milet, dans son ouvrage sur Phoronée, appeloit les Carètes, tantôt άρχησὰς 3τούς, saltatores deos, tantôt παιγήμουσς, Lusores sive Jocosos. Ménodore, de Samos, dans son ouvrage sur les βaits mémorables de cette île, appelle les. Curites 3τούς γαλκασιάσε, certés scutia armatos deos.

<sup>6)</sup> Plut., Vit. Sol.-Diogen. Lacrt., lib. I, \$ 114.

qui appuya les lois sur la religion, rendit la ville plus docile, et la disposa à se somettre à ce qui étoit juste. Il avoit écrit la géaération des Curètes et des Corybantes, et fait une longue théogonie <sup>(1)</sup>, il construisit à Athènes le temple des divinités infernales vengeresses du crime <sup>(2)</sup>: on voyoit sa statue à l'entrée de l'Éleusinium.

Il n'est pas exact de dire, comme l'ont fait quelques écrivains, que les Crétois sont les premiers inventeurs des cultes et des cérémonies religieuses; il est constant néanmoins que les Curètes, leurs prêtres, ont porté leur culte et leurs arts dans diverses contrées. La ville de Pyrrichus, dans la Laconie, avoit, dit-on, pris son nom de Pyrrichus, un des Curètes (2). A Ithome, dans la Messénie, il y avoit un temple de Curètes où l'on sacrifioit toutes sortes d'animaux ; on commencoit par le bœuf et la chèvre, que l'on jetoit dans les flammes (4). Il y avoit à Délos des Curètes qui passoient pour fils d'Apollon et de la nymphe Danaïde: ilsétoient adorés à Lycoé, ville d'Arcadie située au pied du mont Ménale (5). Les Curètes font partie du cortège de Bacchus pour la conquête des Indes : Nonnus (6) qui donne leurs noms, les attache à l'Attique ; il les fait fils de Socus qui dominoit l'Attique avant l'arrivée de Gécrops, et qui les avoit exilés; ils se retirèrent d'abord en Crète, d'où ils passèrent en Phrygie, et

<sup>(</sup>b) Diogen. Laer., lib. I, Epimenid. = (c) Ibid. = (c) Pausan., lib. III, cap. 25. = (d) Pausanias, lib. IV, cap. 31. = (d) Pausan., lib. VIII, cap. 37. = (d) Nonnus, lib. XIII.

de la Phrygie ils revinrent dans l'Attique; mais Socus ayant été tué par Cécrops, ils se retirèrent sur le sol sacré des Abantes, demeure des premiers Curètes. Curetum priorum terrestre genus. Nonnus fait ensuite la description des exercices auxquels ils se livrèrent dans le pays des Abantes, et des progrès qu'ils y firent faire à la civilisation, la musique, le chant, la danse armée, l'art de la guerre, la culture du sol, la fondation des villes, les arts les métiers, etc. Cet amas de fables montre la liaison qui existoit, pour le culte, entre la Phrygie, la Crète et l'Attique, et la tradition qui présentoit toujours les Curètes comme premiers instituteurs des peuples sauvages. Suivant Apollodore (1), les Curètes, après la naissance d'Epaphus, sur les bords du Nil, le firent disparoître à la prière de Junon, et Jupiter irrité les tua. Strabon fait mention des Curètes sur la côte éphésienne; au-dessus . du bois Ortygie où la fable place l'accouchement de Latone, est le mont Solmissus où les Curètes, par le bruit de leurs armes, étourdirent Junon qui épioit, par jalousie, les couches de Latone, et parvinrent à les lui cacher. On célébroit tous les ans, à Ortygie, une fête où la jeunesse donnoit des repas magnifiques; le collège des Curètes donnoit aussi des repas, et célébroit quelques sacrifices se-

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Apollodor., lib. II. §. 3.—Hygin attribue aux Titans ce qu'Apollodore attribue aux Curètes — du reste cette fable me paroît être une fable grecque transportée en Egypte.

crets ". Suivant une ancienne tradition ", cinq Curêtes s'étant munis d'une csorte suffisante pour l'exécution de leur dessein, passèrent de l'île de Crète dans la Chersonèse, cette partie de l'Asie mineure où étoit la Carie, dans laquelle ils s'établirent. On retrouve les Curêtes jusque dans les forêts des Tartésiens, sur les bords de la mer de Gades (Cadix), où les anciens ont aussi placé la guerre des Titans contre les dieux. Le curête Gargoris, le plus ancien roi des Tartésiens, inventa la manière de recueillir le miel; Habis, son successeur, assujettit à des lois un peuple jusqu'alors barbare : il lui apprit l'agriculture, et il lui fit quitter une nourriture sauvage pour des alimens plus doux. <sup>60</sup>

Ces émigrations des prêtres crétois les ont fait confondre d'autant plus facilement avec les Dactyles ét les Corybautes, que leur culte et leur industrie étoient à peu près identiques. Les Grees appeloient les ministres de Cybèle Curêtes aussi bien que Corybantes (6). L'auteur de la Phoronide, Hellanicus de Lesbos, dit que les Curêtes étoient des joueurs de flûte, Phrygiens de naissance (6); quelques-uns veulent que les Curêtes ne différent en rien des Corybantes, et que les uns et les autres aient été les ministres de la déesse Hécate: il est certain néammoins, que les anciens ont toujours distingué les Curêtes, comme appartenant à la Crête où ils étoient

<sup>(</sup>i) Strab., lib. XIV, p. 640.= (i) Diod. Sic., lib. V.= (ii) Justin, lib. LIV, cap. 4.= (i) Strab., lib. X, p. 46g. = (i) Strab., lib. X, p. 472.

autochthones (1), des Dactyles qui appartenoient à la Troade, des Corybantes qui appartenoient à la Phrygie. (2)

Des écrivains, entraînés par l'homonymie, ont réuni, sous le titre d'histoire des Curètes, celle des Curètes, peuple de l'Eubée, de l'Etolie et de l'Acarnanie, avec les Curètes ministres des dieux et premiers auteurs de la civilisation en Crète ; mais il n'y a aucune espèce de rapport entr'eux, et si l'on persistoit à en trouver quelques-uns, ces rapports très éloignés ne seroient dus qu'à la similitude du nom; le mot xoucou signifie jeunes, et Homère appelle Curètes, généralement, les jeunes soldats (5): « Que de tous les Curètes achéens les plus vaillants » apportent ici; de ma nef légère, ces présens » dont hier nous promimes d'honorer Achille, » Et ailleurs : des Curètes achéens portoient des présens (4). Ce nom semble désigner des jeunes gens très courageux, et habiles à danser en armes. Homère fait dire à Énée : Mérion , peut-être , tout danseur que tu es (6) : l'usage de danser armés leur étoit commun avec les Curètes prêtres. Le mot Curètes, pris dans son acception la plus simple, désigne seulement des hommes dans la fleur de l'âge: ce qui est appliquable aux jeunes guerriers d'Homère, et aux Curètes de la Crète : car ces derniers étoient de jeunes prêtres qui dansoient armés, dans

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Martian Herael. = <sup>(2)</sup> Lucian., περί ορχήστως. = <sup>(3)</sup> Homer., Iliad. XIX, v. 193. = <sup>(3)</sup> Ibid., v. 248. = <sup>(3)</sup> Homer., Iliad. XVI, v. 617.

les cérémonies religieuses; ils portoient en main une demi-pique, avec laquelle ils frappoient saus cesse sur un petit bouclier d'airain dont le bruit accompagnoit leurs chants et leurs danses; leur pique est appelée cure ou curis, dans la langue des Sabins où elle avoit le même usage <sup>10</sup>. Denys d'Halicarnasse prétend que la danse des prêtres Saliens, à Rome, étoit une imitation de celle des Curètes.

Les Curètes ont été dans l'île de Crète, ce que les Dactyles étoient dans la Troade, les Corybantes dans la Phrygie, les Cabires à Samothrace, les Druides chez les Gaulois, les Bardes dans la Calédonie, les gardiens des rites religieux et du culte des dieux, avec lesquels ils étoient en communication par la divination des augures et les opérations magiques. Quoique les Curètes fussent aussi des magiciens, ils n'étoient pas initiés dans la connoissance des enchantemens qu'on imputoit aux Telchines, ni même dans la connoissance de la médecine.

# § XII. . Telchines.

Le nom de Telchines, comme celui des Curétes et des Corybantes, n'étoit qu'un nom appellatif qui servoit à désigner l'emploi et les occupations de ceux auxquels l'antiquité donnoit ce nom: il dérivoit de 50/yts, soulager, guérir, adoucir la douleur. Cependant le terme de Telchines étoit devenu un not injurieux, un synonyme des mots de sorcier,

<sup>(1)</sup> Note sur Salluste, par le P. Debrosses.

d'empoisonneur, de génie ou démon malfaisant; on les regardoit comme des prestigiateurs qui avoient à leurs ordres les nuées, la pluie, les vents, la neige, et qui changeoient même les formes des choses (1). On les accusoit d'avoir inventé cette magie qui donnoit le pouvoir d'exciter des orages, d'amener la peste, la famine, et toutes les calamités humaines; de jeter des sorts sur les hommes, de faire périr les plantes et les animaux (2), d'avoir puisé l'eau du Styx de leurs propres mains, de l'avoir répandue sur les campagnes de Rhodes pour détruire la fécondité des terres (3), et d'envier aux hommes toutes les connoissances qu'ils avoient acquises (4); mais les Telchines avoient leurs partisans qui regardoient toutes ces imputations comme la suite de la jalousie qu'avoit inspirée le mérite de leurs découvertes.

Ils avoient inventé l'art de la métallurgie, et surtout l'art de fabriquer le fer et l'airain. Ils avoient forgé la faux dont la terre arma Saturne, et le trident de Neptune. Ils firent les premiers des statues des dieux, que les anciens appelèrent telchinien-

Jalysios Telchinas,

Quorum oculos ipso vitiantes omnia visu Jupiter exosus, fraternis subdidit undis. (Ovid., Met. VII.

<sup>(</sup>i) Natalis Comes, lib. V. p. 541.

<sup>©</sup> On citoit quelques noms de ces Telchines, Actæus, Megalesius, Ormenus, Lycus, Menon, Nicon.

Nonnus, Dionys., lib. XIV, p. 388.

<sup>(</sup> Diod. Sic. , lib. V, § 55.

nes <sup>(1)</sup>. On leur attribuoit surtout les statues d'Apollon et de Junon, qu'on voyoit à Linde et à Camire, villes de l'île de Rhodes <sup>(2)</sup>. Ils paroissent avoir exercé les premiers la médecine vétérinaire, <sup>(3)</sup>

Les Telchines appartenoient à l'île de Rhodes, qui fut d'abord appelée Ophiusa, ensuite Telchinis, et dont les habitans portèrent même le nom de Telchines; ils civilisèrent l'île, et ils en furent les premiers prêtres. Ils étoient fils de la mer, c'est-à-dire qu'ils étoient étrangers: ils avoient été chargés de l'éducation de Neptune squi leur avoit été confié par Rhéa, dont ils étoient aussi les compagnous et les assesseurs <sup>60</sup>. Cette origine, et cet emploi, qui les supposent des navigateurs, s'accordent avec la tradition qui les faisoit habiter successivement les trois iles principales de la mer Egée <sup>60</sup>. On conjec-

O Les artistes de Rhodes exécutèrent en divers endroits de Grèce des statues qui portoient toutes le nom de Telchiniques, parce que les anciens labitans de Rhodes s'appeloient Telchines. (Diod., lib. V.—Winckelmann, hist. de l'art. t. 2. p. 192.)

 <sup>(</sup>a) Strab., lib. XIV, p. 654—Eastath., ad Dionys. v. 504—Ether Strab. ib. —Diod., ib. —Ovid., Metam., lib. V.—Hesychius, v. Telchines.
 (a) Diod. Sic., lib. 5, p. 226—Strab., lib. XIV, p. 632, 654.—Clem. Alex., Strom., lib. V, p. 415.

ω Ces trois îles sont Chypre, libades et la Crète: voici un passage de Strabon, tel qu'il a été rendu par les traducteurs françois. « On voit dans les mémoires sur la Crète que le nom » de Carrètes désigne ceux des neul Telchines qui, abandomant » Rhodes où ils habitoient tous, pour suivre Rhéa en Crète,

ture même qu'ils apprirent l'art de la métallurgie dans l'île de Chypre, célèbre par ses mines de cuivre que les habitans de cette île furent les premiers à mettre en œuvre (i). Il n'y a rien de si obscur que l'histoire des idées religieuses qu'ils apporterent dans l'île de Rhodes, et de celles qu'a conservées cette île jusqu'au temps de Danaüs, où cet Egyptien introduisit à Linde les mystères de Saïs. La tradition suivant laquelle ils avoient accompagné Rhéa à Rhodes, semble annoncer qu'ils y apportèrent le culte de cette divinité. On a conservé la tradition d'une guerre qu'ils soutinrent pour l'introduction de quelques innovations religieuses: Diodore de Sicile raconte une autre guerre des géans contre les Telchines (2). On donne une histoire des enfans de Neptune, nés du commerce de ce dieu avec une

» y devèrent l'enfance de Jupiter (Strab. lib., X. p. 472.— Strabon, les Telchines au contraire, babitoient originairement la Crète, d'où ils passèrent d'abord dans l'îlle de Chypre, puis dans celle de Rhodes qu'après que occupérent les Héliades. Il fut un temps reculé où les Rhodieus s'immiscèrent beaucoup dans les guerres intestines de la Crète : ne pourreion pas appliquer les anciennes traditions de ces passages d'un pays à l'autre, plutôt aux habituns de Rhodes appelés Telchines, qu'aux prètres de cette nation êt ecs incursions n'auroient-elles pas pour cause plutôt des dissensions civiles que des vues religieuses ?

w Plin., Hist. Nat., lib. XXXIV, cap. 2. — Hesiod., Oper. et dies, v. 151, — Theogon., v. 151. = Diod. Sic., lib. V, § 55.

sœur des Telchines, qui repoussèrent Vénus de l'ile, et qui combattirent les enfans de Jupiter. Ces récits allégoriques présentent la lutte entre les Telchines, partisans des divinités étrangères, et les anciens habitans de l'île de Rhodes, qui se refuserent au culte de ces divinités. Les Telchines furent vaincus par leurs adversaires, et ils finirent par prendre le sage parti de chercher un asile sur le continent; c'est probablement au peu de succès de leurs tentatives et à cette fuite, qu'ils durent leur mauvaise réputation. On ignore si les Telchines ont été divinisés comme les Cabires et les Dactyles. Les mystères de l'île de Rhodes, qui sont les mêmes que ceux de l'Égypte, de la Samothrace et d'Eleusis. paroissent être dûs à Danans; cependant Nonnus nous apprend qu'il y eut trois Telchines, qu'il nomme Lycus, Damnanéus ou Damnanéa, et Scelmis. Ces noms sont les mêmes que ceux des Dactyles, desquels le poète ne distingue pas les Telchines: ils forment la triade Dactylique, qui est la même que celles des Cabires et d'Eleusis, le principe actif, le principe passif, et le produit des deux ; ce qu'il y a de certain, c'est que, comme les Cabires et les Dactyles, les Telchines furent les premiers instituteurs des peuples; que pour affermir les fondemens de la société ils établirent un culte religieux et des mystères, et que les principales divinités de l'île de Rhodes furent appelées Telchiniennes. A Linde il y avoit Apollon Telchinius; chez les Jalysiens il y avoit Junon et les nymphes Telchiniennes, chez les Camiréens, Junon Telchinia .<sup>(1)</sup>

## § XIII. Dactyles.

La culte des Dactyles ne fut pas aussi étendu que celui des Cabires. Ces dieux étoient au nombre de trois, Acmon, c'est-à-dire, le principe actif qu'Hésychius dit être le père d'Ouranos ou du ciel ; Damnanea, puissante, étoit le principe passif, dont le nom subsiste en partie dans ceux de damia, que portoit Cérès à Epidaure, et de damna qu'avoit Proserpine à Cyzique (2). Cette cité n'étoit pas éloignée du mout Ida, dans la Troade, résidence des Dactyles. Kelmis, mot qui suivant Hésychius signifioit un enfant, étoit l'Iacchus d'Eleusis, le Cadmille de Samothrace. l'Horus Egyptien. Le nom de Kelmis, qui signifie proprement la peau d'un faon (3), étoit relatif à la tendre jeunesse de ce personnage. Parmi les autres noms que Pausanias donne aux Dactyles, on trouve ceux de Jasion, l'Iacchus des Crétois, de Pœonius, le même qu'Iacchus, d'Hercule et d'Epimèdes, qui sont au nombre des Dactyles, comme

Demostry Cas

<sup>(1)</sup> Pausan. , Bæotic.

O Herod., lib. tV. cap. 82.— Pelleria, recueil de médailles T. 3. Pl. 152. On troave Damusaeus dans fe fragment de la , Phoronide; mais on sait que les poètes ancieus mettoient quelquefois un genre pour l'autre (Theon, ad Arat. v. 19.)

<sup>(3)</sup> Bell's new. Pantheon, p. 211.

l'expression de la force et de la prudence, attribués à Acmon; Priape, principe actif, a été mis au nombre des Dactyles Idéens.

« Les Dactyles Idéens, dit Diodore de Sicile <sup>(1)</sup>, « passent pour avoir découvert l'usage du feu , du « cuivre et du fer , et l'art de travailler ces métaux ; « c'est par ce service important rendu aux hommes, « qu'ils ont mérité les honneurs divins. »

Les noms mêmes d'Acmon , de Damneneus et de Kelmis , donnés par l'auteur de la Phoronide aux trois Dactyles et comme divinités et comme ministres d'Adrastée <sup>60</sup> et de Cybèle, furent appliqués aux diférentes pratiques de leur art. Les chronologistes ont cherché à fixer l'époque de cette importante découverte du fer , dont tous les anciens s'accordent à attribuer l'invention anx Dactyles Idéens, nés sur le mont Ida , en Phrygie <sup>60</sup>; car les anciens Dactyles Idéens ne furent jamais établis dans l'île de Crète. L'autorité de Sophoele , d'Ephore, de Strabon , de Diodore de Sicile , de Saint-Clément d'Alexandrie , ne laisse aucun doute à cet égard <sup>60</sup>. La chronique de Thraylle iplace cette découverte soixante-treize ans après le déluge de Deucalion , 267 ans avant la

<sup>(1)</sup> Diod. Sic., lib. V.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> La montagne et la campagne d'Adrastée ne sont pas éloignées du mont Ida en Phrygie. (Strab., lib. XII. p. 660.)

<sup>(3)</sup> Sophoc.

<sup>(6)</sup> Sainte-Croix, Recherches sur les mystères du pagan., p.50.

prise de Troie, 1547 ans avant J. C. Eusèbe (1), dans sa chronologie, suppose cette découverte plus récente de trente ans que n'a fait Thrasylle : Simson la place à l'an 1428 avant J.C., la dix-huitième année de Josné. La date s'en trouve effacée dans les marbres de Paros, on voit seulement qu'elle étoit entre celle que donne le marbre à l'établissement des deux cultes de Cybèle et de Cérès, le premier dans la Phrygie, le second dans l'Attique. Les commentateurs des marbres d'Oxford qui en ont rétabli le texte, la placent à l'an 1432 avant J. C. (1), c'est l'époque du règne de Pandion , roi d'Athènes ; dans tous les cas, elle étoit postérieure à l'expédition de Sésostris dans l'Asie mineure et dans la Thrace, Ge fait jette beaucoup de lumières sur l'origine du culte de ces Dactyles, et rend raison du système théologique des Egyptiens que l'on retrouve dans ce culte.

Les Dactyles furent non-seulement les premiers prêtres et les premiers instituteurs des peuples dans le pays de leur naissauce, comme l'out été les Cabires, les Curêtes et les Telchines; mais les Dactyles

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Chronic, Easeb., lib. poster., p. 81. — Easèbe dit que les Dactyles Idéens qui ont trouvé le fer, viviont du temps de Lyncée roi d'Argos, de Linus, de Zéthus, et d'Amphion de Thèbes. — Le même auteur, Easèbe (Chronic. ed. Zohrab. p. 155.) dit qu'Erichthouins qui est appelé Erechthée par Homère, fut le quatrième roi d'Athènes, qu'il régna 50 ans et que les Dacyles Idéens vivoient de son temps.

<sup>(2)</sup> Marmor. Oxon., Epoch. XI.

ont cela de particulier qu'ils ont établi dans la Grèce le nouveau culte de Jupiter. Suivant une tradition des Eléens , rapportée par Pansanias (1), les hommes du temps qu'on appelle l'âge d'or, érigérent à Olympie un temple à Saturne. Jupiter étant venu an monde, Rhéa le donna en garde aux Dactyles, qui étoient venus du mont Ida. Hercule étoit l'ainé de ces Dactyles , il proposa à ses frères de s'exercer à la course, et de couronner le vainqueur avec une branche d'olivier sauvage : il y avoit en effet dans ce lieu une si grande quantité de ces oliviers, que les habitans amassoient les feuilles pour dormir dessus. Cet Hercule Idéen étoit honoré à Olympie sous le nom de Parastates ou d'assistant, avec les Dactyles ses frères : son culte fut établi par Clyménus , un de ses descendans, dont le règne à Olympie, ayant précédé la guerre de Troie d'environ 260 ans, est de quarante ans moins ancien que la découverte du fer et l'établissement des forges par les Dactyles (2). Il n'est plus parlé des Dactyles depuis la conquête de l'Elide par Endymion : ce prince, descendant de Deucalion, amena des Hellènes à Olympie, et partont où les Hellènes s'établissoient, le nom des anciens habitans disparoissoit (3); non-seulement ils apportèrent le culte de Jupiter, mais on fixe le commencement des arts dans la Grèce, au temps de ces Dactyles, du moins pour les parties qu'ils parcouru-

<sup>(0)</sup> Pausanias, lib. VIII, cap. 7. = (0) Strab., lib. X, p. 463.

rent. Ils donnérent aux Grecs la science de la métallurgie. On leur attribue non-seulement la découverte du fer, mais encore celle de l'airain ; l'on croit généralement que la découverte du fer fut due au hasard (1). Les Dactyles Idéens, que Strahon dit avoir été les premiers cultivateurs qui aient habité le pied du mont Ida (2), concurent de l'incendie des bois qui couvroient cette montagne, la première idée de l'art de fondre et de fabriquer le fer. Non-seulement les Dactyles découvrirent les métaux, mais ils furent des artisans habiles à leur donner des formes diverses, comme le prouvent les vers de la Phoronide (1). Ephore donne les Dactyles pour instituteurs des premiers mystères religieux dans la Grèce: ils apportèrent aux Grecs cette espèce de médecine et d'enchantemens qui joignoient certaines formules magiques à l'application des remèdes naturels. Orphée avoit été, suivant Ephore, profondément initié dans cette magie des Dactyles, qui causa aux Grecs la plus grande surprise lorsqu'ils virent l'effet de ces enchantemens, et la manière dont les Dactyles s'en servoient

<sup>40</sup> L'auteur de la vie d'Homère place la découverte du fer à l'époque où les Cyméens se préparoient à bâtir la ville de Cebrenides, où l'on trouva le fer en creusant la terre.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Strab., lib. X, p. 538.

<sup>(3)</sup> Qui prius artem Vulcani reperere dei prudentis in altis montibus, et ferrum varias docuere figuras ignibus impositum.

dans les initiations et les mystères <sup>(1)</sup>. Suivant Plutarque, les Dactyles Idéens apprirent encore aux Grees Pusage d'instrumens de musique, qu'il désigne par le mot de πουμάτα; il faut entendre par là, non-seulement les instrumens à percussion, comme les cymbales, le sistre, etc., mais encore les instrumens à corde, tels que la cithare, la lyre, etc.

Les Dactyles avoient, comme les Curêtes, les Telchines et les Corybantes, le caractère commun à ces tribus religieuses, celui de ministres de la mère des dieux. Ils sacrificient à cette déesse sous le nom de Rhéa, couronnés de branches de chêne; c'est pourquoi ils passèrent pour ses Parèdres ou assistans. <sup>60</sup>

Il règne sur les Dactyles Idéens, considérés comme premiers instituteurs des peuples, une variété de traditions plus grande encore que sur les Curétes et les Corybantes. Suivant Sophocle, il y en cut dix, cinq mâles, premiers nés, qui eurent cinq sœurs : ce nombre de cinq leur fit donner le nom de Dactyles; suivant d'autres ils furent appelés Dactyles ou Digiti,

<sup>(0)</sup> Diod. Sic., lib. V. §. 64.

<sup>—</sup> Les Dacyles Idéens avoient une telle réputation de prestigiateurs qu'on appela Dactyles Idæi certaines pierres auxquelles on attribuoit une vertu souveraine, que l'on portoit dans ses doigts et dont on faisoit des amulettes. La Dactylomantie étoit une espèce de divination qui se faisoit par le moyen d'un anneau : ceux qui savoient les noms des Dacyles Idéenss en servoient comme de préservaitis contre les frayeurs, en les nommant les uns après les autres. ( Plut., de profect. virt. sent.)

<sup>(2)</sup> Apollon. , Argon. , lib. I , v. 1125 , 1125.

à cause de l'adresse de la main ou des doigts qui leur firent créer plusieurs ouvrages utiles, inconnus jusqu'alors. Les uns en comptent trois, les autres quatre, ceux-ci vingt-cinq : Phérécyde dit qu'ils ont été cinquante-deux, dont trente-deux, du côté gauche, étoient des enchanteurs, fascinatores, le reste du côté droit détruisoit leurs prestiges. Quelques-uns veulent qu'il y en ait eu cent : Ephore les réduit à dix, appelés Dactyles à cause des dix doigts de la main : mais c'est dans Diodore de Sicile surtout. qu'il règne une étrange confusion des Dactyles avec les Cabires, les Curètes, les Corybantes et les Telchines. Il place le séjour des Dactyles dans la montagne de Bérécynthe, au pays des Antisaptères, en Crète ; il veut que ces Dactyles aient passé de la Crète dans l'île de Samothrace; il veut qu'ils aient été les premiers habitans de la Crète sur le mont Ida; il fait les Curètes fils de ces Dactyles; ils prirent le nom d'Idéens du mont Ida, en Crète, où ils avoient trouvé le fer. Cependant l'historien Ephore, cité par Diodore de Sicile, avoue que les Dactyles Idéens sont nés sur le mont Ida de Phrygie; mais il prétend qu'ils passèrent en Crète à la suite de Minos (1). En rejetant tout cet amas de traditions contradictoires, on ne sauroit néanmoins s'empêcher de reconnoître que le non de Dactyles ne fut pas donné seulement. aux premiers Dactyles, mais que dans la suite et dans

<sup>(1)</sup> Diod., Sic., lib. V, \$ 39.

des temps bien postérieurs , il fut donné aux prêtres de Jupiter dans la Crète. (1)

#### § XIV. Corybantes.

Les Corybantes appartenoient à la Phrygie proprement dite, comme les Dactyles à la Troade.

« Les peuples de la Phrygie, dit Strabon », somme ceux de la Troade qui habitent autour du nont Ida, rendent à la mère des dieux un culte où entre aussi l'orgie. Les ministres de cette divinité sont appelés Corybantes, les Grecs les nomment «galement Curêtes, non pas comme tenant à la même mythologie que ceux de la Crète », mais parcé que ce sont des desservans analogues aux » Satyri et à ces mémes Curêtes. »,

Atys, dans les mystères de la Phrygie, fut, ainsi que Cadmille et Jasion, regardé par les anciens comne un jeune prêtre. Il passoit pour le fils du Phrygien Calains; les Corybantes s'appliquérent, comme les Cabires, les Curètes et les Dactyles, les homeurs divins. Cicéron de reconnoît quatre Apollons; le

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Cette opinion est fondée sur un grand nombre d'autorités, et particulièrement sur ce passage de Pythagore: « Pythagoras i ubi Cretom aitigit, Morgi unius ex Idais Ductylis, sacerdotes » accessis. » ( Porphyr., de vila Pythag. p. 19.)
O Strab., lib. X. p. 469.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Lucien (Saltat. 8.) dit textuellement que les Corybantes apparteuoient à la Phrygie, et les Carêtes à la Crête. « Primum » autem dicunt, Rhœam delectatam arte, in Phrygia Cory-bantes, Curretes autem in Creta, saltare jussisse.

<sup>(</sup>i) Cicer., de Natur. deor.

second étoit fils de Corybante, cet Apollon est aussi le second parmi les six que donne Saint-Clément d'Alexandrie; d'après Aristote et Didyme le grammairien, les Corybantiques étoient une fête célébrée en l'honneur des Gorybantes. (1)

Par la même raison qui fixa la triade des Cabires, des Curêtes et des Dactyles, on ne compte que trois Corybantes, lorsqu'on les considère comme grandes divinités, Les noms de ces Corybantes ne se trouvent plus que dans le poème de Nonnus où ils sont vraisemblablement très altérés, <sup>(3)</sup>

bantes ne se trouvent plus que dans le poëme de Nonnus où ils sont vraisemblablement très altérés. (2) Voici l'hymne d'Orphée à Corybante : » J'implore le puissant souverain de cette terre » impérissable, ce dieu redoutable et intrépide, » ce Curète ami de la nuit, ce Corybante qui re-» cherche la solitude et le silence, calme les terreurs » des mortels, et dissipe les fantômes qui les » épouvantent; il a deux natures, il revêt mille » formes , mille figures différentes , il est souillé de » sang, son bras s'est plongé dans le sang de ses » deux frères. O toi, qui dépouillant les formes » aimables d'un mortel, as revêtu par le secours de » Cérès, l'horrible figure d'un serpent, écoute ma » prière, ne fais pas peser ton courroux sur nos » têtes et dissipe ces visions et ces vains fantômes » qui épouvantent les mortels! (3) p

<sup>(</sup>i) Montfaucon, Antiq. Expl., T. II, p. 213. = (b) Nonnus, Dionys., lib. XIV, p. 388. Il les appelle Cyrbas, Pyrrichus et Idzus.

<sup>(9)</sup> Orph., hymn. 38. - Saumaise cite ce derpier vers dans

Corybas, magnus ille'sol, deorum matris assessor. (1)

Les Prasiens disoient que les Corybantes étoient fils de Minerve et du soleil (10); ailleurs les Corybantes passèrent pour enfans de Saturne et de Rhéa, à cause de leur attachement à ce culte (3). Diodore de Sicile ne reconnoît que le seul Corybas fils de Jasion et de Cybèle : Corybas célébrant avec enthousiasme les mystères de sa mère, donna luimême le titre de Corybantes à ceux qui l'imitèrent (4). D'autres font naître les Corybantes de l'union de Jupiter avec Calliope, une tradition rapportoit leur origine à Apollon et à Thalie 60, fictions qui prouvent que dans la Phrygie, ils firent faire les premiers pas à la civilisation, et qu'ils commencèrent à dissiper les ténèbres de la vie sauvage par l'instruction. Lorsque les Phrygiens tendoient à se civiliser, les Corybantes ne furent pas assez maladroits pour vouloir comprimer cette

ses commentaires sur Solin (p. 764.), et il appelle Corybantiume la maladie où l'on a des spectres devant let yeux, et des tintemens continuels dans les oreilles. Les malades sont affligés d'une insomnie perpétuelle; si quelquefois ils premnent du repos, ils dorment les yeux ouverts. C'est pourquoi Tilon appelle Corybantes, les lièvres et toos les auimaux qui dorment les yeux ouverts. (Pilo., jib. XI. cap. 37.)

Julian., in Orat. mat. deor. = <sup>ω</sup> Strab., lib. X, p. 472. =
 Strab., lib. X, p. 472. — Suidas, V. Κορύδα; = <sup>ω</sup> Diod. Sic., lib. V, § 49. = <sup>ω</sup> Apollodor., lib. 1, cap. 1, § 4.—Tzetzės, ad Jycophr., p. 19.

tendance naturelle de l'esprit humain; non-seuloment ils ne cherchèrent pas à éteindre les nouvelles Iumières, mais ils les favorisèrent, s'en rendirent maîtres et dirigèrent leur nation dans cette nouvelle carrière. Dans les mystères de la Phrygie, comme dans tous les autres, on entretenoit les adeptes du service qu'avoient rendu à la société les Corybantes, soit en encourageant l'agriculture, soit en exerçant des arts utiles, soit en fondant un culte religieux.

Nonnus dit que les Corybantes ont été les nourriers de Bacchus, et il raconte l'éducation de Bacchus de la même manière que les Grétois racontoient celle de Jupiter: il ajoute que les Corybantes avoient trouvé le jeuné Bacchus avec des cornes, au milieu des jones, sur le bord de la mer, où Ino sa nourrice l'avoit déposé. <sup>(1)</sup>

Remarquables par leur force, ils s'exercèrent d'abord aux travaux de la métallurgie: Ovide les représente occupés à fabriquer des armes défensives <sup>60</sup>. Il y a eu un grand nombre de versions sur les Corybautes: les uns ont dit que, dans le principe, ils avoient été vingt-cinq, d'autres trentetrois, ceux-ci cinquante-deux.

Dans la suite ils ne furent plus que des hommes voués au culte de la mère des dieux: on choisissoit parmi eux, les plus jeunes pour danser tout armés

<sup>(</sup>i) Nonnus, *Dionys*., lib. IX, p. 259.—Lib. XIII, p. 359.— (ii) Ovid., *Fast.*, lib. IV, v. 25.

et pour sauter en cadence dans ses fêtes (°). Suivant Strabon et Fréret (°), le nom de Corybas est un mot Phrygien relatif aux danses furieuses qui faisoient partie du culte de Cybèle (°). La danse des Corybantes étoit accompagnée de mouvemens presque convulsifs de tout le corps et surtout de la tête : Strabon les compare à des forcenés qu'agitent les transports de la frénésie (°). Ces mouvemens convulsifs et ces danses (°) avoient deux objets principaux, ils expioient les crimes de cette manière et ils admettoient aux initiations.

Les Corybantes considérés comme étant chargés des fonctions du sacerdoce jouirent d'abord de tant de respects qu'on n'enterroit point leurs corps; on

<sup>(1)</sup> Strab., lib. X, p. 472. = (2) Fréret, T. XVIII, p. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> On a donné une foule d'étymologies à ce nom: les uns le font dériver de Κορύπτοντας, qui capita jactant, et furiis et numine agiantur. Un critique habile cité par les traducteurs françois de Strahon, croyoit que les mots Κορύπτοντας βαίνεν siguificient marcher la tête en has; dans la traduction françois de Strahon, on l'a rendu par marcher en dansant avec des mouvemens de tête convulsifs. D'aiutres font dériver le mot de corybantes de l'épéc qu'ils protiour sipey. Homère les appelle Betarmones. (Strahon, lib. 10 p. 475.)

<sup>(</sup>b) Apulée les décrit en ces termes : capite demisso, cervices Inbricis intorquentes motibus, erinesque pendulos in circulum rotantes : terme qui explique le crinem rotantes galli de Varren.

<sup>(</sup>b) Voici un passage de Platon dans l'Euhydème. Coryhentes in mysteriis suis, illum quem in sacris initiaturi erant, in folio collocabant, variisque jocis applaudebant, et choreas ducebant ac sallabant, eodem modo expiantes, ac sacris initiantes.

les plaçoit après leur mort sur des colonnes hautes de dix coudées <sup>10</sup>. Si les Corybantes conservèrent long-temps la prééminence dans les fonctions du sacerdoce, dans les derniers temps ils ne différèrent plus des Galles.

Nous allons terminer cette dissertation sur les Cabires, les Curètes, les Telchines, les Dactyles et les Gorybantes, une des parties les plus importantes de notre sújet, par ces réflexions judicieuses du P. Lafitau. (6)

« On peut conclure justement avec Strabon, » dit le P. Lafitau, de toutes les opinions diverses » sur les Carctes, etc. que c'étôit là un système » entier, un précis de toute la religion, qui avoient » été enseigné aux hommes par ceux qui firent les » premiers établissemens dans différentes contrées, » que toute cette religion étôit contenue dans les » orgies et dans les mystères de Jupiter, d'A-piollon, de Bacchus, d'Hécate, de la mère des » dieux et des grandes décesses; que ce qu'on ap-» peloit Tytires, Faunes, Pans, Satyres, Silènes,

<sup>(0)</sup> Nic. Damase. Exocpy. ad code. — Aristob. Polit. Ed. Heins. p. 1017 — Stob. serm., 120. — Dans l'Amérique Septentrionale, les Illinois ont l'Ancienne coutume des peuples de la Odelchie: ils suspendent à des arbres les corps morts, coassa dans des peaux crees de boenfs sauvages on d'autres abinava qu'ils out pris à la chasse: les l'iurons et quelques peuples volsins ont francienne coutume des Phrygiens pour les Covybantes: ils élèvent leurs corps morts, dans des châses qui sont estabusaées sur quatre poteaux de dix ou quinze pieds d'élévation. (Lalitau.)

Lafitau , Moeurs des Sauvages , T. 1, p. 114.

» Curètes, Corybantes, Dactyles Idéens, Cabires, » Telchines, Saliens, Sabaziens, Muses, Bac-» chantes, Menades, Mimallonides, Nymphes, » Naïades, n'étoient que des noms différents appli-» qués au service des dieux, noms différents ou » par la diversité de ses ministres, ou par la diffé-» rence des langues des divers peuples qui avoient » les mêmes ou à peu près les mêmes pratiques de » religion. C'est pourquoi il est facile de conce-» voir, comment on trouve les mêmes usages, non-» seulement dans l'île de Crète, dans les îles de » l'Archipel, dans la Phrygie, dans la Thrace, » dans l'Asie mineure, mais encore dans la Col-» chide, dans la Bactriane (1), jusqu'aux portes » Caspiennes, et aux Indes qui étoient pour les » anciens, les bornes les plus reculées du monde » connu. »

### CHAPITRE JV.

Origine du culte de Bacchus Zagrée ou Sabazius.

— Des religions phry giennes.

- 5 1. Étymologie du mot Sabazius.—Origine étrangère du culte de Bacehus Zagrée ou Sabazius.— Il appartenoit à la Phrygie et à la Lydie. — Identité du culte de Cérès et de Bacchus, de Sabazius et de Bhéa.
- § 2. La même conformité de culte et de rites se trouve dans les

<sup>(</sup>i) Strabon dit que les Titans donnèrent à Rhéales Corybantes, qui étoient des ministres armés, venus du pays des Bactriens.

fêtes particulières aux Thraces, peuples chez qui les mystères Orphiques ont pris naissance.

- § 3. La Phrygie occidentale ou troyenne étoit le siége principal des mystères de Rhéa et de Sabazius. — Ces mystères ont été cusuite réunis à ceux d'Atys et de Cyhèle, qui appartenoient à la Phrygie orientale.
- § 4. Culte de la mère des dieux, à Rome, à Athènes et dans la Grèce.
  - § 5. Le culte de la Grande-Déesse passa de la Phrygie dans toute l'Asie. Son culte à Hiérapolis, sous le nom de déesse de Syrie, fut célèbre.
  - § 6. Tous ces cultes ont en le même objet, l'union sacrée du principe actif et du principe passif de la nature, et le produit de cette union. Les attributs généraux de la divinité étoient communs à tous les dieux. Rites qui leur étoient particuliers en raison de leur caractère spécial.
  - § 7. La Terre fut adorée d'abord comme divinité bienfaisante et souverainement intelligente, sous le nom de Grande-Mère; elle fut la première des divinités.—On recommut et on divinisa ensuite le principe qui la féconde, et il fut donné à la mère des dieux comme dieu Pardère ou assistant, tel fut Atys. Quoique, dans l'opinion de ces peuples, il n'occupât pas le même rang que la mère des dieux, il avoit tous les attributs du dieu suprême.—Détail de ces attributs.
  - § 8. Bacchus Sabazius, ou Atys, étoit le symbole du soleil, agent de la force reproductive de la nature. — Ce culte se retrouve clez les Persans, mais dans des temps postéricurs à Homère.
  - § 9. Mélange des religions Égyptiennes, Phrygiennes et Helléniques.

### § I. Étymologie du mot sabazius.

Eustathe veut que Bacchus ait été appelé Sabazius des Sabi peuple de Thrace (1): c'est aussi l'avis (1) Eustath., ad Dionys. Perieg. v. 1069.

du Scholiaste d'Aristophane (1); Suidas prétend au contraire que c'est le culte rendu à Bacchus sous le nom de Sabazius qui faisoit appeler certains lieux ainsi que ses ministres Sabi. Le traducteur français de Strabon qui a adopté cette opinion, s'appuie sur l'autorité de Plutarque suivant lequel on donnoit encore de son temps, dans plusieurs endroits de la Grèce, le nom de Sabbœ aux initiés de Bacchus qui, dans leurs cérémonies mystérieuses, prononcoient le nom de Saboé (a). Il n'y a rien de si incertain que ces étymologies, par exemple le nom de Sabbi appartenoit à un peuple de l'Arabie, à un autre peuple de la Perse, et enfin à une nation Thrace (3): le culte de Bacchus étoit en honneur chez la première et la dernière de ces nations, et il n'étoit pas connu chez la seconde. Ce nom se retrouve dans les personnages qu'on supposoit former le cortège de Bacchus, dieu du vin, avec lequel Sahazius n'avoit rien de commun : les bacchantes s'appeloient Sabæ. Il est donc très douteux que les peuples appelés Sabi aient tiré leur nom de Sabazius, comme il n'est pas davantage prouvé que Bacchus ait recu d'eux ce surnom. Fréret (4) prétend

<sup>(</sup>V Schol. Aristoph., ad Vespes. v. 9. Sabazium Bacchum Thraces appellant et Sabos sacerdotes ejus.

O) Suidas (v. Σαξάζιος.) et Harpocratiou disent aussi que ce surnom de Bacchus lui a été donné du cri de Saboé que jetoient les initiés lors de la célébration des orgies.

<sup>(6)</sup> Dionys. Perieg. v. 1069 = (6) Academ. Inser., Hist.. T. XXIII, p. 46.

que le mot Sabi n'étoit proprement qu'une épithète formée de la racine grecque Sebas, d'où le grec commun avoit dérivé Sebastos, vénérable, adomable, et il rappelle qu'il s'agit ici d'une formule thracienne, par conséquent dans un dialecte très ancien et très grossier (3). Bochart fait dériver le mot Sabe d'un terme hébreu qui signifie s'eniver (3); il prétend que Bacchus Sabazius est le mème que Bacchus Methymeneus, dénomination qui appartient exclusivement au dieu du vin, comme nous le verrons dans la suite.

Ces explications, ainsi que toutes celles que l'on tire des langues sont fort hasardées; tout ce que l'on pent dire, c'est que la barbarie de ces formules qui étoient commumes à tous les mystères de la Grèce, indiquent leur evigine étrangère.

Ce qui indique da antage encore l'origine barbare de la mythologie de Sabazius, c'est sa monstruosité qui ne s'accorde guère avec le goût pur et la noble

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Le mot soil, formé sur celui de fo, étoit, suivant un acice auteur cité par Hanporcation, une espece de formule de bénédiction équivalente au mot vivoi, benè sit tibi, et de la venoit le verbe ivizire, de même que le titre ivez donné à Beche, celoit un terme de respect que les jennes gens employaient en parlant à des hommes plus agés qu'eux. Anini la formule civié sabboi, hyès attès, attès hyès, qui étoit sans doute le commencement d'un cantique, pouvoit, selon Frénet, se traduire naint ; Quod finatum sit mystis, Subarie pater, puter Subazie.

W Bochart, Geogr., T. III, p. 441.

simplicité des Grees. Mais les Grees et surtout les Athéniens avoient un goût décidé pour les modes étrangères: ils ont eédé à ce goût, même pour le eulte des dieux, et ils ont adopté beaucoup de rites des barbares; du nombre de ces rites adoptifs étoient principalement ceux des Thraces et des Phrygiens ; Aussi tous les témoignages des anciens attribuent la mythologic de Sabazius à la Thrace et à la Phrygie (1): « Sabazius, dit Strabon, appartient » aux religions de la Phrygie, c'est en quelque » sorte l'enfant de la grande mère; de ces religions n il a passé dans celles où l'on célèbre Dionysius (a). Les Phrygiens dansoient la Sicinnis en l'honneur de Sabazius (2): aussi tout étoit identique dans le culte de Cérès et de Baechus, de Rhéa et de Sabazius. Les Phrygiens, les Thraces et les Grees se livroient au même enthousitsme : ils célébroient leurs fêtes de la même manière par des eourses, des sauts, des danses, des voeiférations, par une musique bruyante. Le Sabazius des mystères de Phrygie fut mis à mort de la même manière que l'Iacehus d'Eleusis, et que le Cadmille de Samothrace: scs prêtres enveloppèrent de pourpre sa tête,

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Phryges Sabaziam colunt, dit le scholiaste d'Aristophane, sur ce vers de la comédie des Oiseaux, καὶ εργιζώς Σαδαείφ, et à Sabazius le Phrygile (Schol. Aristoph., ad Aves. v. 874.— Virgile a dit: Illa (Itelena) chorum simulans, Evantes orgia circum ducebat Phrygias.—Cicer., de Nat. deor., T. III, § 25.
<sup>(2)</sup> Strab., lib. 1, cap. 6.

<sup>(5)</sup> Eustath. Ex Arian. ad Homer. Iliad. 11.

la couronnèrent et l'ensevelirent dans un bouclier d'or au pied du Mont Olympe, comme Iacchus avoit été enseveli au pied du Mont Parnasse. Les prêtres des Cabires dans l'île de Samothrace défendoient qu'on posât sur la table l'ache avec toutes ses racines, parce qu'ils croyoient que cette plante étoit née du sang cabirique, de même que les femmes. en célébrant les mystères de Rhéa, s'abstencient de manger la graine de grenade, parce qu'elles pensoient que les grenadiers étoient nés des gouttes du sang de Bacchus (1), Strabon citeun dithyrambe de Pindare où le poète réunit et les rites admis chez. les Grecs pour le culte du Bacchus des mystères, et ceux que les Phrygiens pratiquoient aux fêtes de la mère des dieux (1). Euripide en fait à peu près de même dans ses Bacchantes, où il prête à Dionysius

O Suivant, d'autes traditions mythologiques, cet arbre provenoit du sang qui avoit coulé de la plaie d'Agdestis. La grenade étoit un fruit mystique: Spanheim démontre qu'on s'abstenoit de ce fruit dans les cérémonies religieuses. Il étoit sévèrement interdit aux femmes qui étoient choisies pour y faire les fonctions de prêtresses; on croyoit que la grenade rendoit ceux qui en mangeoient plus disposés à la génération. Ce fruit par la multiplicité des graines qu'il renferme et par la couronne dont îl est surmonté, étoit regardé comme un symbole très propre à représenter la fécondité; c'est la raison qui le fit choisir par les Egyptiens du cauton de Péluse, pour exprimer la même idée que ceux du Delte asprimoient sous le symbole du Phallus. (Spauh., de usu et præst. numism. distert. VI.)

томе І.

<sup>(3)</sup> Strab., lib. X. cap. 6.

ce discours: « J'ai quitté les riches vallons de la » Lydie et les champs Phrygiens. Vous qui renongant au Tmolus, boulevard de la Lydie, for-» mez aujourd'hui ma cour, femmes qui étes mon » Thiase et que j'ai tirées des pays barbares pour » me suivre et m'accompagner partout, prenez en » main ces tambours familiers aux villes des Phry-» giens, ces instrumens que la vénérable Rhéa et

» giens, ces instrumens que la vénérable Rhéa et » moi-même avons inventés. »

Le chœur chante ensuite un hymne en l'honneur de Bacchus : « J'ai quitté les régions asiatiques , et les » sacrés vallons du Tmolus ; heureux le mortel respectueux qui bien instruit des mystères divins , » leur consacre son cœur; qui menant une vie pure, » la sanctifie par les purifications sacrées , et célébrah rant sur les montagnes escarpées les orgies de » l'auguste Cybèle , de la grande mère, secoue le » thyrse et rend hommage à Dionysius! Allez, bacchantes , allez du haut des monts Phrygiens, « conduisez dans les états florissans de la Grèce, ce » divin enfant du maître des dieux, ce Dionysius , « ce Bromius. »

Un peu plus loin Euripide joint à ces rites Phrygiens et Lydiens ceux de la Crète.

giens et Lydiens ceux de la Crete.

"Oh! saint asile des Curètes, divins antres de la

"Crète, berceau de Jupiter, c'est dans vos retraites

agrestes que les Corybantes aux triples aigrettes,

"imaginèrent de tendre sur cet orbe une peau ré
sonnante, et mélèrent à son bruit bachique le

"doux accent de la flûte phrygienne. Ils déposèrent

n entre les mains de Rhéa, l'instrument dont les » sons devoient accompagner les cris joyeux des bac-» chantes, et les Satyres transportés l'obtinrent de » la mère des dieux pour animer leur danse, au » retour des Triétérides, si chères à Bacchus. »

Dans le Palamède le chœur s'exprime ainsi : « Aux

» fêtes de Dionysius, qui sur l'Ida se plaît, comme » sa mère, au son bachique des tambours. (1) » Oh! quel plaisir de s'égarer dans les montagnes. » de quitter les danses rapides pour se précipiter sur » la terre, de revêtir la peau du cerf, de poursuivre » le bouc et de verser son sang, de manger sa chair » palpitante, de parcourir les monts de la Phrygie » et de la Lydie, et d'avoir pour chef Bromius! » .......... Courage, courage, bacchantes, la gloire » du Tmolus, dont l'or enrichit le Pactole ; chan-» tez Bacchus avec les tymbales bruyantes. Evohé! » célébrez votre dieu Evius par des clameurs, par

» des chants Phrygiens! » Penthée dit plus loin : « On parle aussi d'un » étranger (Bacchus ) nouvellement arrivé en ces » lieux qui nous apporte de Lydie les prestiges » et la magie. » Et il demande à Bacchus qu'elle est son origine ; Bacchus lui répond : « N'as-tu pas en-» tendu décrire les vallons fleuris du Tmolus, c'est » de ces lieux que je tire mon origine ; tous les bar-» bares célèbrent les saintes orgies, la nuit les cou-

» vre de ses ombres, l'obscurité les rend augustes. »

<sup>(</sup> Euripid. v. 55.

Après le meurtre horrible de Penthée, le messager dit au chœur : « Se peut-il que vous vous réjouis-» siez du malheur de mon maître ? » Le chœur répond : « Etranger en ces lieux, je célèbre Bacchus » par des chants barbares. » Agavé arrive et appelle le chœur, femmes asiatiques.

Dans Apollodore (1) on assure que Bacchus fut instruit en Phrygie du rite des mystères qu'il vint établir dans la Grèce. Ainsi les anciens ne séparent pas le culte de Bacchus de celui de la déesse phrygienne; c'est aux acceps de la flûte, au bruit des crotales, des cymbales et des tambours, aux crépignemens cadencés que se rapportent aussi quelques-unes des dénominations inventées pour désigner tant les ministres de ces cultes, que le dieu Bacchus lui-même. (2)

§ II. La même conformité de culte et de rites se trouve dans les fêtes particulières aux Thraces.

La même conformité de rites se trouve dans les fêtes particulières aux Thraces, peuples chez qui les mystères orphiques ont pris naissance. On ne peut douter que le culte d'Osiris ou de Bacchus n'aît été établi dans la Thrace proprement dite, où il portoit le nom de Sabazius "); son culte à Sylmisse, et sur les monts Hœmus, Rhodope et Orbelos (6), ses ora-

Mapollod., lib. III, cap. 5. = Strab., lib. 10. p. 470.
 Mémoir. de l'Académ. des inscript., T. XXIII, p. 234.
 Opomponius Mela, lib. II, cap. 2.

cles répandus dans diverses parties de cette contrée, les mythes qui lient les aventures de Dionysius avec ceux de Lycurgue, prince Edonien, et par conséquent né en Thrace, les nombreuses médailles qui nous sont restées des villes de la Thrace, où sont gravés les objets mystérieux du culte de Bacchus, les noms des diverses parties de la Thrace donnés aux différens ministres du culte de ce Dieu (1); tous ces faits indiquent assez que les rites du culte Dionysiaque dans la Grèce, ressemblent à ceux que l'on pratiquoit chez les Thraces. La musique sacrée que l'on avoue généralement être originaire de la Thrace et de la Phrygie, et en avoir été apportée dans la Grèce , donne une nouvelle preuve que les mystères anxquels on l'appliquoit, existoient antérieurement dans ces contrées ; la Piérie , l'Olympe , Pimplæa , le mont Libethrus, sont autant de lieux qui appartenoient à la Thrace. Tous les plus anciens musiciens, Orphée, Musée, Thamyris, Eumolpe, passoient pour être Thraces; l'Hélicon n'a été dédié aux Muses que par des Thraces établis dans la Béotie, les mêmes qui consacrèrent aussi dans ce pays l'antre des nymphes Libéthriades. Toute la partie de l'Asie appelée la Phrygie, à laquelle les Grecs rapportoient l'invention de la musique sacrée, étoit possédée par des barbares de l'Europe, les Bryges qui y étoient passés de la Thrace: Strabon rapporte qu'ils étoient si sauvages, que dans leur pays natal, c'est-à-dire.

<sup>(1)</sup> Horat., lib. II, Od. VII, v. 26.-Lib. I, Od. XXVII.

la Thrace, ils habitoient dans des cavernes, que cependant ils étoient passionnés pour la musique, et qu'ils avoient des instrumens à vent et à corde, dont ils porterent l'usage en orient (1). Cette musique sacrée repassa de l'Asie dans la Grèce avec les Phrygiens qui émigrèrent dans le Péloponnèse, sous la conduite de Pélops ; c'est pourquoi Téleste de Sélinunte a dit : « Les compagnons de Pélops firent » entendre les premiers aux repas des Grecs la mu-» sique phrygienne de Cybèle, avec des flûtes; ils y » fredonnèrent aussi, en frappant sur leurs pectides » aiguës, une chanson lydienne (2). » Aussi voit-on les anciens tantôt qualifier la cithare d'asiatique, tantôt donner aux flûtes les noms de bérécynthiennes et de phrygiennes; le nom d'un grand nombre d'instrumens chez les Grecs, étoit tiré de langues barbares (3). Ces instrumens appartenoient également au culte de Bacchus et à celui de Cybèle, et comment n'en eut-il pas été ainsi, puisque Pélops apporta cette musique sacrée dans la Grèce avec le culte de la mère des dieux (4), et que ces cultes étant les mêmes, ont été établis simultanément dans la Phrygie. comme le disent positivement les marbres d'Oxford qui en fixent l'époque au règne d'Erichthonius, roi d'Athènes ? La même harmonie sacrée , la même conformité de rites et la même identité de culte, se

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> Debrosses, Hist. de la Rép. rom., P. Salluste, T. II, p. 255. = <sup>(0)</sup> Athen., lib. XIV, cap. 5. — S. Clem. d'Alex., Strom. I, p. 307. = <sup>(0)</sup> Strab., lib. X, p. 471. = <sup>(0)</sup> Marsham, Can. Chron., 152, 187.

trouvent dans les fêtes Cotytiennes et Bendidiennes particulières aux Thraces (la déesse Cotys et la déesse Bendis étoient les mêmes divinités que Cybele "), on le voit par un passage d'Eschyle, dans les Edoni, pièce aujourd'hui perdue. Après avoir invoqué la déesse Cotys, honorée des Edoniens, le poète introduit de suite sur la scène, les ministres de Bacchus, se servant d'instrumens montagnards : « L'un manniant les bombyces "», appelle la fureur par des » sons excitatifs; l'autre fait entendre le bruit des » crotales de cuivre. » Le poète ajoute : « Le chant » perce, et d'invisibles mimes, inuitaturs effrayans » des taureaux, l'accompagnent de leurs mugissemens; partout l'écho des tambours, pareil à celui d'un tonnerre souterrain, répand la terreur. »

Les rites bachiques des Grecs, les cérémonies sacrées des Thraces et celles des Phrygiens qui adoroient la grande déesse, étoient tellement identiques, que,

O) Le mot Cotys signifie l'ancienne : il est dans tous les dialectes Celtiques, il étoit dans la langue des Sabins, et il est dans celle des Persaus. Le nom d'ancienne étoit également l'attribut d'Isis qui a tant de rapport avec Rhéa. — Le mot Bendis est en usage chez les Siamois où il désigne la terre : Hésychius dit qu'on appeloit Rhéa, Bendis, et que sous ce nom on comprenoit la lune et la terre, c'est-à-dire, l'agent de la fécondité dans les parties supérieures et inférieures du monde.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Les Bombyces étoient une espèce de cors que l'on employoit dans les Orgies, suivant l'explication qui en est donnés par les lexiques Grecs.

quoique dans le principe, on cût distingué par des noms différents les cérémonies et les ministres de ces cultes, on leur a donné dans la suite les mêmes noms. C'est ainsi que Silène, Marsyas et Olympe, auteurs de la flûte phrygienne, qui étoit propre au culte de la grande déesse, étoient assignés au ministère du culte de Bacchus ; Marsyas étoit le ministre de Bacchus, Dieu protecteur des villes qui jouissoient de leur liberté : on posoit la statue de Marsyas dans la place publique de ces villes, comme signe de cette même liberté (1); enfin, tous les écrivains de l'antiquité, accoutumés à réunir Silène, Marsyas, Olympus, ne séparent jamais le culte de Dionysius de celui de la déesse Phrygienne : « Et comme si » l'Olympe et l'Ida, dit Strabon, n'étoient qu'une » seule et même montagne, ils les ont supposés re-» tentissant du bruit des mêmes fêtes. »

§ III. La Phrygie occidentale ou Troyenne, étoit le siège principal des mystères de Rhéa et de Sabazius.

C'est en effet le mont Ida, c'est-à-dire, la Phrygie occidentale ou Troyenne, qui étoit le siège principal des mystères de Rhéa, proprement dite, et de Sahazius; mais il ne faut pas confondre le culte et les mystères de Rhéa, déesse Phrygienne, avec la

<sup>40</sup> On avoit une telle vénération pour cette statue chez les Romains, que les Triumvirs firent mettre en prison P. Munacius Plancus qui, dans un moment d'ivresse, avoit enlevé la couronne de dessus la tête du dieu pour la placer sur la sienne. légende de Rhéa, fille du ciel et de la terre, sœur et femme de Saturne, qui le trompa sur la naissance de Jupiter, de Rhéa, telle que l'a donnée la théogonie d'Hésiode. Rien de ce qu'on en rapporte dans cette légende ne convient à la déesse Phrygienne Rhéa ". Agdestis étoit le véritable nom de Rhéa, déesse Phrygienne "o"; ce mot d'Agdestis signifie proprement domina, regina "o". Les Cariens apper

(9) Il fant observer néamoins que les Grees, tont en créant me légende sous le nom de Rhéa qui n'a rien de commun avec la mère des dieux, oft conservé à cette divinité le caractère qu'elle avoit dans toutes les autres religions, celui de la nature passive, et conséquement d'agent de la fécondité, de même qu'ils représentoient par Saturne le principe actif de la nature;

Maritus Rhew omnium

Supremam habentis sedem.

A dit Pindare en parlant de Saturne. (Olymp. 2, v. 140.)
Oh montana

Omnium altrix terra, mater ipsius Jovis.

A dit Sophocle. — Proclus dit que finéa toujour a asociée à Saturne dans les productions, est la terre mère des effets dont le ciel est le père, et qu'elle est le sein qui reçoit l'énergie féconde du dieu qui engendre les siècles. (Proclus, Com. in Timæo, lib. 1, p. 1-3.)

(2) Strab., lib. X, p. 470.

(9) On lit dans une inscription publiée par Spon (Spon, Miscel. 97.) ces mois MITTE GENT ALTATEL, Fréret croit trouter dans ces mots la dénomination Phryjenne de la mère des dieux, qui dans les anciens monumens et sur les médailles est représentée assise et dans une atflude de repos, et il traduit littéralement agdistis, par quiescens regina. (Fréret, T. XVIII, p. 48.

loient Rhéa Ma: c'est à Ma que Jupiter confia Bacchus pour être nourri. Les Lydiens sacrificient un taureau à Ma: Ma ou Maia signifie proprement rpopés, nutra; appliqué à Rhéa, il signifie non-seulement nutrix, mais mater. Aussi Eustathe <sup>(1)</sup> dit-il, Maia genitrix, atque adeò avia. On a fait dériver le nom de Rhéa, du verbe grec pato, id est, fluere, parce qu'elle déverse sur les hommes, tous les bienfaits des productions de la terre: Phurnutus dit que c'est parce qu'elle est la cause de la pluie. <sup>(2)</sup>

La fable de Rhéa, qui porte dans son sein cinq enfans, Osiris, Isis, Horus, fruit de l'amour d'Osiris et d'Isis, qui avoit commencé avant leur naissance, Typhon et Nephtys; cette fable, rapportée par Plutarque, qui l'attribue aux Egyptiens, ne peut avoir de sens qu'en supposant que Rhéa est l'état primitif des élémens, d'où sortirent les principes auteurs de l'univers. La Rhéa de Plutarque est donc la même divinité que l'ancienne éléesse des Egyptiens Athyr, qui avoit tous les attributs de Rhéa, et qui, comme elle, étoit la mère de tous les êtres et de tous

<sup>()</sup> Eustath., Iliad., a.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Vossius, lib. II. cap. 54. de Idol. — Enstathe prouve ( in liberation of the Idol. — A lidad. p. 95.) par un grand nombre d'exemples que les mêmes mots qui s'écrivent par les mêmes lettres, ont entr'eux une grande similitude pour la signification des choses, et il fait remarquer que par un anagramme ou transposition de lettres le mot Ipa, terra, est le même que féx, Res, qui parl'anagramme est la même chose que la terre.

les dieux. Les epoux que Plutarque donne à Rhéa, ont des caractères qui s'accordent avec le sien : Rhéa étant la masse élémentaire de tous les êtres, son premier époux est Saturne, c'est-à-dire, le temps qui fait éclore toutes choses, et qui dégage les germes ou les principes ; le second est le soleil ou le feu , principe ou agent du principe universel d'activité, sans lequel la matière et le temps n'auroient rien produit ; le troisième est Mercure , dieu de l'ordre et de la sagesse, qui organise le monde, et fait naître l'harmonie à la douce voix. Diodore de Sicile fait un récit à peu près semblable : il y a cette différence. que Rhéa et Saturne mirent au monde Jupiter et Junon, qui donnérent naissance aux cinq dieux. Osiris, Isis, Typhon, Apollon et Vénus: mais Rhéa étoit aussi inconnue aux Egyptiens que Saturne, et leur légende, ainsi que celle de Junon, fille de Saturne. sœur et épouse de Jupiter, légendes qui appartiennent aux Grecs, étoient entièrement étrangères à l'Egypte (1). D'ailleurs la généalogie donnée par Plutarque, et plus encore celle donnée par Diodore de Sicile, sont entièrement opposées à celle qui étoit admise chez les Egyptiens (2). Ce que disent

<sup>(</sup>i) Linquamus hanc Græcis, veris illius architectis. Numina. hæc græcia mendax Ægyptiis obtrusit plane invitis. (Jablonski, Panth. ægypt., lib. II, p. 140.

Maneth., apud Syncel. p. 19.

<sup>—</sup> Les Grecs ont donné les noms de leurs dieux aux divinités égyptiennes; ainsi, lorsque parlant des dieux égyptiens, ils nomment Saturne, ils entendent nommer le dieu que les Egyp-

Plutarque et Diodore de Sicile de Rhéa, qui mit les cinq jours épagomènes à produire les cinq dieux que nous avons nommés, est uné allégorie récente, inventée par les prêtres Egyptiens qui aimoient à couvrir ces sortes de faits sous le voile de fables souvent incroyables : elle n'a aucun rapport à la généalogie des dieux, elle est seulement relative à l'année égyptienne, qui n'éfoit anciennement composée que de trois cent soisante jours, nombre conservé en Egypte pour les usages religieux, mais auquel on ajoutoit cinq jours pour les usages civils, ce qui eut lieu jusqu'au règne d'Auguste, où l'année égyptienne fut fixée à trois cent soisante-cinq jours un quart.

Le culte de Rhéa n'appartient donc pas à l'Egypte: il appartenoit exclusivement à la Phrygie occidentale. On n'a aucun détail sur le mythe de Rhéa et de Sabazius, ni sur les mystères Idéens; on sait seulement d'une manière positive <sup>10</sup>, que Sabazius y jouoit le même rôle que Bacchus Iacchus dans les mystères d'Eleusis, conséquenment qu'on y enseignoit la même doctrine, et qu'ils reposoient sur les mêmes ondemens <sup>20</sup>. Il est probable que ces mystères n'ont

tiens regardent comme le père, le créateur et le maître de l'univers. Lorsqu'ils nomment Rhéa, ils entendent la divinité que les Egyptiens regardoient, comme le principe passif de toutes choses, la masse délementaire. C'est ce qui a fait dire à Jablonski: si Saturnum interpretis Pham, Rhœam vero athor, habebis geninam Ægyptiorum doctrinam.

<sup>(1)</sup> Strab. , lib. X , p. 470.

<sup>(</sup>a) Ces mystères commençoient par des purifications, ce qui

bientôt plus été séparés de ceux de Cybèle et d'Atys qui appartenoient à la Phrygie orientale, et dont l'identité étoit entière avec ceux de Rhéa et de Sabazius ; ce qui confirme cette opinion, c'est que la grande déesse étoit appelée Idéenne, aussi bien que Dindymène, Sypilène, Pessinuntienne, d'après les lieux où elle étoit adorée dans l'une et l'autre Phrygie, et que les Phrygiens orientaux appeloient Atys, Sabazius. Dans une imprécation, Apulée invoque seulement Sabazius avec la déesse Syrienne et la mère Idéenne, et confond Atys et Sabazius sous le nom seul de cette dernière divinité. Lucien semble les distinguer (1); mais cette différence n'est que locale, puisque tous les mythologues anciens et modernes ont confondu Cybèle et Rhéa, et ont donné à ces deux divinités le nom de grande mère : ils ont reconnu dans Rhéa, comme dans Cybèle, non-seulement le caractère de la déesse de la terre, bornant son empire aux choses terrestres, mais la majesté et la puissance de la mère des dieux, telle que la concevoient les Phrygiens, thez lesquels Cybèle ou Rhéa étoit la première divinité. La fusion de ces divinités est d'autant plus certaine, que les peuples anciens, et surtout les Romains, reconnoissoient que le caractère de

probablement donna lieu à la fable suivant laquelle Bacchus fut purifié par la mère des dieux (Schol. Homer., *Iliad.* lib. VI. v. 150.)

<sup>(1)</sup> Lucian., in Icar. Menipp. - 1b., in deor. concilio.

la mère des dieux appartenoit plus particulièrement à Cybèlo Rhéa, et que le second caractère, celui de déesse de la terre, appartenoit à Cybèle Ops.

### § VI. Culte de la mère des dieux, à Rome, à Athènes.

Le culte de la mère des dieux ne fut apporté de Phrygie à Rome que l'an 545 ou l'an 548, durant la seconde guerre punique (j.j.). Depuis long-temps les Romains avoient reçu des Etrusques le culte de la terre, que ces deux peuples adoroient sous le nom d'Ops. Ils avoient également reçu des Grecs la légende de Rhéa épouse de Saturne, dont le culte remontoit chez eux au temps de celui de Saturne (1) qui y étoit fort ancien : ils adoroient aussi la terre proprement dite, sous le nom de Tellus, et ce culte remontoit aux premiers temps de la fondation de Rome. Les Romains, au commencement de la république, faisant la guerre aux Picentins , Sempronius , leur général , s'apercut d'un tremblement de terre pendant la bataille : il apaisa la déesse Tellus en lui vouant un temple. (2)

Les Athéniens eux-mêmes, qui avoient déjà le culte de Cérès et de Rhéa, femme de Saturne, furent obligés de recevoir le culte de la déesse Phrygienne et d'Atys<sup>®</sup>. D'après l'ordre de l'oracle d'Apollon, ils

<sup>(1)</sup> Servius, ad Eneid., lib. IV. = (2) Florus, lib. I, cap. 19. = (3) Julian., Orat. V, p. 298.— J. Pollux, lib. III, cap. 11.— Plut., in Lycurg. Rhetor., lib. X.

élevèrent un temple à la déesse sous le nom de Métroum<sup>(1)</sup>, qui devint le dépôt des archives publiques; mais la déesse Phrygienne, soit sous le nom de Rhéa, soit sous celui de Cybèle, n'eut pas beaucoup d'adorateurs parmi les Grees: on ne trouve aucune fête établie en son honneur, elle avoit peu de temples, et ces temples n'étoient pas fréquentés (a). Cé-

(1) Extructum vero et fanum erat matris deúm quam Phidias fecerat. (Pausanias, lib. I. cap. 3.)

- Pollux, Plutarque, Suidas, racontent la cause de la construction de ce temple : un Métragyrthe étant venu à Athènes, initioit les femmes aux mystères de la mère des dieux : les Athéniens le tuèrent et après lui avoir coupé la tête, ils le jetèrent dans le Barathrum. Ils furent bientôt affligés de la peste, et l'oracle leur ordonna d'apaiser les manes du Métragyrthe : ils bâtirent un temple dans le lieu où il avoit été tué, ils en consacrèrent l'enceinte à la mère des dieux, élevèrent nne statue au Métragyrthe, et comblèrent le Barathrum. Ce temple avoit donc été consacré à la mère des dieux, et il n'avoit rien de commun avec la légende de Rhéa femme de Saturne, comme l'a cru Fréret, qui a commis une autre erreur en disant qu'il n'y avoit pas de statue, tandis que Pausanias dit textuellement qu'elle étoit l'onvrage de Phidias. Les cérémonies religieuses célébrées en l'honneur de Rhéa ou de Cybèle, s'appeloient Metroa. On lit dans Pausanias ( lib. X. cap. 30. ) que Marsyas fut l'inventeur du chant appelé Metroos, parce qu'il se chantoit dans les cérémonies de la mère des dieux. Tous les temples qui lui étoient dédiés s'appeloient Metroa.

Dausanias nous a donné le nom des temples de la mère des dieux dans la Grèce: à Dyme en Achaie, sous le nom de Dindymène, un temple lui étoit commun avec Atys, ainsi qu'à Patras; elle avoit un temple au bourg d'Anagyrase dans l'Atrès fut toujours la divinité principale des Grees, et son culte resta le culte national, tandis que la décesse Plrygienne, transportée à Rome, deviut la plus grande divinité des Romains (11): ils lui donnèrent la même puissance qu'elle avoit en Phrygie. Ils pratiquèrent en son honneur à peu près les mêmes orérimonies que les Phrygiens pour Cybèle, et les Athéniens pour Cérès. Dans ces lêtes, des Phrygiens et des Phrygiennes remplissoient l'office de prêtres. Le souverain pontife de la déesse Phrygienne, étoit

tique. A Corinthe en montant à la citadelle, elle avoit un temple dans lequel on remarquoit une colonne et un trône, elle en avoit un dans la ville d'Acries, près des ruines d'Hélos non loin des hords de la mer. A Olympie, à Acacesium en Arcadie, on trouvoit réunis les autels de Cérès, de Despœna, et de la grande mère: elle avoit encore dans le même pays son temple près des sources de l'Alphée (Pausanias, Arcad., p. 267. 274. ); du temps de Pausanias ce temple n'avoit plus de toit; à Lacédémone néanmoins elle étoit honorée d'une manière toute spéciale ( Pausan. , Lacon. , lib. 111. cap. 12. ). A Thèbes on voyoit encore, du temps de Pausanias, les restes de la maison de Pindare, une chapelle et une statue qu'il avoit consacrées à Cybèle : on n'ouvroit ce sanctuaire qu'une fois tous les ans. Pausanias se trouva au temps où l'ouverture s'en faisoit; il vit la statue et le trône de la déesse qui étoient en marbre. ( Paus. , Bæotic. , p. 300.) : c'étoit l'ouvrage d'Aristodème et de Socrate, sculpteurs Thébains. On disoit que la pierre de la mère des dieux étoit tombée environnée de feu, sur une montagne aux pieds de Pindare. (Schol. Pindar. , in Pyth. od. III. v. 137.) le feu accompagnoit de même la chute des Bétyles,

<sup>(1)</sup> Ovid., Fast., lib. IV, v. 358.

vêtu de pourpre et portoit la thiare, comme le grand prêtre de la déesse de Syrie à Hiérapolis. L'une des solennités les plus remarquables de cette déesse à Rome, étoient les jeux Mégaliens, ou les Hilaries : dans ces fêtes, comme dans les Dionysiaques à Athènes, on représentoit les pièces dramatiques les plus estimées; toutes celles de Térence ont été jouées pendant les fêtes de la mère des dieux, excepté les Adelphes, qu'on a représentés aux jeux funèbres de Paul Emile, et le Phormion, qui le fut aux jeux romains. Les édiles curules présidoient aux jeux Mégaliens, et plusieurs de leurs médailles (1) présentent des thyrses, des masques et autres symboles semblables qui indiquent les jeux scéniques. Comme les magistrats à Athènes, les édiles décernoient des peines contre les acteurs, ou leur accordoient des récompenses, selon qu'ils s'étoient bien ou mal acquittés de leurs rôles (2) : ils examinoient les pièces qui devoient être représentées; Suétone nous apprend qu'ils payèrent à Térence pour l'Eunuque huit mille sesterces.

La course des chars et les jeux du cirque se donnoient aussi pendant les jeux Mégaliens, la plus grande solennité de l'année <sup>(3)</sup> qui duroit depuis le 4 avril jusqu'au 10. Le 12 du même mois d'avril, commençoient les jeux de Cérès qui se célébroient

Tome I.

<sup>(1)</sup> Spanheim, de usu et præstant. numism., T. II, p. 146. = (2) Plaut., Trim., act. IV, scen. 11, v. 147. = (5) Tit.-Liv., lib. XXII, cap. 9.

aussi avec la plus grande pompe, ils duroient jusqu'au 19; c'étoit la suite des jeux Mégaliens, le 12 on donnoit les jeux du cirque, et on les renouveloit le 19. Ce jour devoit être très brillant, puisque c'étoit le troisième jour des jeux annuels que donnoient les consuls : le préteur présidoit aux jeux, monté sur un char et revêtu des ornemeus du triomplie. (1)

### § V. Le culte de la Grande-Déesse passa de la Phrygie dans toute l'Asie. -- Son culte à Hiérapolis.

Le culte de la grande déesse si célèbre surtout à Pessinunte, où les rois étoient les prêtres et tiroient du sacerdoce de grandes richesses, passa de la Phrygie dans toute l'Asie. Elle étoit la patrone générale de l'Ionie et de toute l'Asie mineure; elle étoit adorée dans l'ancienne Smyrne, comme elle le fut dans la nouvelle; chez les Magnètes elle avoit, sur le Mont Sipyle, une statue la plus ancienne de toutes, que l'on attribuoit à Botréas fils de Tantale <sup>(2)</sup>. Dans la ville de Magnésie, un temple dont Mnésiptolème, fille de Thémistocle, avoit été prêtresse <sup>(3)</sup>, lui étoit dédié sous le nom de Dindymène <sup>(4)</sup>. Dans le traité entre les habitans de Smyrne

<sup>(0</sup> Juvénal, Satyr. X, v. 56. = (2) Pausan., Lacon., p. 105. = (3) Plut., Vit. Themistoc.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Suivant Ptolémée, toutes les montagnes qui s'étendent depuis la source du Sagaris jusqu'à la Propontide, s'appeloient mont Dindyme ( Ptolem., lib. V.c. 2.). Pessinunte est au pied de la partie orientale: à l'occident, sur une des deux collines

et les Magnètes que donnent les marbres d'Arundel , ces deux peuples jurent , per Matrem Sipylenem, d'observer les conditions de ce traité. L'ancienne ville de Sipylus fut détruite sons le règne de Tantale (1); la religion de Sipylus resta dans toute sa vigueur chez les Magnètes où elle remonte conséquemment à une époque bien plus ancienne que celle de ce prince. Arrien appelle Cybèle, Phasienne, et Hésychius, Cimméris, à cause du culte que lui rendoient les Cimmériens et les habitans de la Colchide; mais c'est surtout dans la Syrie, à Hiérapolis, que le culte de la mère des dieux eut le plus grand éclat : là, comme ailleurs, la qualité de prêtre et celle de la divinité se trouvent confondues. C'est Atys qui bâtit en l'honneur de Rhéa, le temple fameux d'Hiérapolis, le plus considérable, le plus riche, le plus vénéré de l'antiquité (3), celui où abondoient de toutes parts d'immenses richesses : Atys, disoit-on, étoit Lydien, et le premier il enseigna les orgies de Rhéa; il passoit même pour avoir enscigné aux Phrygiens, aux Lydiens et aux Samothraces, les mystères qu'ils célébroient.

Les premiers progrès de la civilisation se retrou-

appelées Arctos et Lobrinos qui ne sont que des croupes du Dindyme près Cyzique, étoit un temple de la déesse bâti par les Argonsutes. Dans le sein de la colline Arctos, il y avoit des autres où se célébroient les mystères de la déosse Phrygienne. (Nicand., Init. Alexiph.)

<sup>(0</sup> Strab., lib. I, p. 58, == (0) Lucian., de dea Syr., p. 885.

vent dans ce culte comme dans tous les autres. Ovide appelle les Muses, les filles de Cybèle: Erato apprend au poète que le char de Cybèle est traîné par des lions soumis au joug, parce que la férocité des premiers hommes fut amollie par elle; c'est pourquoi à Hiérapolis il y avoit des lions et des ours apprivoisés qui ne blessoient personne. La tête de la déesse est chargée d'une couronne de tours, parce que la première elle fonda des villes et leur donna des murailles et des tours (1). On servoit sur la table de la mère des dieux le moretum, mêts composé d'herbes, de lait et de fromage, parce que les premiers hommes vivoient de lait pur et des herbes que la terre produisoit spontanément. (2)

D'autres traditions attribuoient le temple d'Hiérapolis à Bacchus <sup>60</sup>, on y trouvoit plusieurs traces du culte du Bacchus des mystères: le dieu qu'on y adoroit étoit monté sur un bœuf comme Bacchus ou Osiris; on remarquoit dans le vestibule du temple deux grandes figures de Priape, avec une inscription qui annonçoit qu'ils avoient été consacrés par Bacchus. On y voyoit même des monumens du Bacchus Indien; mais Bacchus est le même personnage qu'âtys avec une autre légende.

Les traditions sacrées sur Cybèle et sur Atys sont très variées ; tous les auteurs de l'antiquité en ont donné des récits divers : c'est une fable faite de

ω Ovid., Fast., lib. IV, v. 191, 217, 220. = <sup>(2)</sup> Ibid.,
 v. 372. = <sup>(2)</sup> Lucian., de dea Syr., p. 888.

vingt façons différentes, mais qui se réduit en dernière analyse à un tableau allégorique de la nature, déguisée sous le voile d'une histoire merveilleuse, ce qui a été le caractère universel de toutes les fables sacrées chez les Orientaux, et surtout en Phrygie où l'apologue étoit en si grand honneur ; c'est la fiction phénicienne d'Adonis exprimée en d'autres termes . sous d'autres formes et d'autres noms; c'est celle d'Esmun. La mutilation étoit le grand objet de toutes ces fables, de toutes ces représentations tragiques: Atys fut dépouillé de sa virilité, comme lacchus d'Eleusis, Adonis, Cadmille de Samothrace, comme Osiris dont les parties sexuelles furent jetées dans le Nil et dévorées par les poissons, comme Uranus dont les parties sexuelles tombérent dans la mer et donnèrent naissance à Vénus; celles d'Atys furent consacrées à Cybèle et cachées dans le sein de la terre à laquelle elles communiquèrent la fécondité. Cette histoire est partout celle d'un être qui donne, soit à la terre soit aux eaux , son principe génératif et qui s'en prive pour elle, (1)

La grande variété de symboles, que présentoit la déesse Syrienne, a donné lieu à beaucoup de controverses sur la nature de cette divinité; mais ces symboles, quelque multipliés qu'ils fussent, se rapportoient tous à la mère des dieux, à la procréatroe

<sup>(1)</sup> Pausan., lib. I, cap. 17. — Virbius est numen conjunctum Dianæ, ut matri deilm Atys, Minervæ Erichthonius, Veneri Adonis. (Servius, in Eneid. VII.)

des êtres, à la nature passive, à la déesse Phrygienne (1). Les symboles Ithyphalliques qui étoient multipliés dans le temple de Hiérapolis, appartenoient à Atys comme à Bacchus; le retranchement du Phallus dans Atys, et l'érection du Phallus dans les Dionysiaques, tiennent au même principe de fécondité; les fêtes Sabaziennes et les fêtes de Cybèle étoient identiques, et ont fini par être réunies. La déesse de Syrie et la déesse Phrygienne avoient une foule de caractères qui leur étoient communs, les lions, le thyrse, le tympanum, les tours, le sistre, et particulièrement la castration et la fureur. Il est vrai que la déesse Syrienne avoit des symboles qui étoient les mêmes que ceux de Vénus, de Diane, de Minerve, d'Isis, de Némésis, de la lune, des Parques ( k. k.); mais ces symboles n'étoient que ceux de la nature mère des êtres (2), et ils appartenoient à ces divinités, parce que cha-

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Cautharum, quen delm mater sorori sua, dea Syria, hapitale munus obtuit (Apalei lib, IX.), Jablonski s'exprime ainsi sur ce passage: Illa vero dea Syria fuit ipsa antiquisisma mater delm Phrygia, ut imprinis ex Apuleio et Luciano, aut quocumqua demum auctore de dea Syria plane constat. (Jablonski, Opassula, vom. III. p. 49-)

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Quem Venerem quidam, alii Janonem, nonnulli com qua incunabula et senina omnitus ese humido prabult, cousan et naturam arbitrantur esse, et qua principium omnium bonorum, qua in homines redundant, ipsis commonstravit (Ylutarch., vit. Crassi.) 12 delesse de Sprie citoi sussi appeled Actepatis; c'est pourquoi Simplicius (In Aristotel., lib. IV. Auscul. physic.) di: Atergatich. syrorum deem, vocant locan doerum, uit et

cune d'elles avoit le caractère général du principe passif, de la déesse mère de la nature productive; c'étoit le sceptre, le fuseau qu'elle tenoit à la main, les rayons dont sa tête étoit ornée , les mamelles , la ceste parure caractéristique de Vénus Uranie. En Phrygie on avoit consacré un temple sous l'invocation de Vénus Cybèle (1), et l'on donna souvent à la planète de Vénus, le nom d'Astre de la mère des dieux (a) : une foule d'autres rites étoient communs à la déesse de Syrie et à la déesse Phrygienne : on chantoit en l'honneur de la déesse de Syrie des hymnes accompagnés du bruit des cymbales, des crotales, des flûtes, des hurlemens qui portoient le délire religieux au point le plus exalté (5). Une des solennités les plus pompeuses étoit celle où l'on se rendoit sur le bord du lac qui étoit à peu de distance du temple, c'étoit la même solennité que l'on célébroit dans les mystères de Bacchus sur les bords de la mer; on appeloit à Hiérapolis ces solennités les descentes au lac, parce que toutes les statues des dieux descendoient sur les bords du lac-

Egyptii Isin suam, eo quod plurimorum deorum proprietates in se comprehendant: Chez les anciens théologiens des Grees, locus deorum, τόπος Σίων, signifie Mater Deorum.

<sup>(1)</sup> Nonnus, Dionys., lib. XLVIII, v. 654. = (2) Plin.

Mstarte, Europa, dea Syria, Rhea, nam et leones eam ferunt, et tympanum habet, et coronam turritam in capite gestat, qualem et Iyd'i Rheam effigirunt (Lucian, de dea Syria init.) On voit, sur des médailles auciennes, la déesse de Syrie placée sur le dos d'un lion.

dont la profondeur étoit très considérable, et au milieu duquel s'élevoit un autel de marbre qui, au premier coup-d'œil, paroissoit flotter sur les eaux, la multitude le croyoit ainsi. En tout temps cet autel étoit couromé de guirlandes, l'encens y fumoit sans cesse, et plusieurs dévots s'y rendoient chaque jour à la nage pour y faire leur prière et le couronner de fleurs. (\*\*) (\*\*) (\*\*) (\*\*)

L'époque de la célébration de la fête de la déesse Phrygienne et de la déesse de Syrie étoit la même, c'étoit l'équinoxe du printemps. Dans ces fêtes, à Hiérapolis, la solennité que les uns appeloient le bûcher, les autres la lampe, rappeloit celle qui à la même époque, se célébroit en Egypte co coupoit de grands arbres, on les dressoit dans la cour du temple, on amenoit ensuite des chèvres et d'autres animaux vivans que l'on suspendoit à ces arbres; l'intérieur du bûcher étoit rempli d'oiscaux, de vetemens, de vases, d'ornemens d'or et

O A Rome on baignoit la mère des dieux une fois par an le sixième jour des calendes d'avril dans la petite rivière Almon qui se jette dans le Tibre, et lorsqu'on croyoit que l'Almon ne suffisiot pas pour calmer la colère de la déesse, on la portoit à la mer. (Dio Cassius, lib. 48. — Plat., in Mario. — Photius, lib. XXXVI.) On voituroit en grande pompe, sur uu grand char, la statue de Cybèle pour la laver dans l'Almon. En promenant la mère des dieux sur uu char, les Phrygiens accompagnoient la marche d'un air de flûte qui delà tira le nom de Nome ou air Marmatios i l'aucieu Olympe disciple de Marsyas, passoit pour en être l'auteur. (Plutargh., Music. — Elymol. magn.) O Epiphan., Contrà hærge.

d'argent; on promenoit les statues des dieux autour des arbres, on mettoit ensuite le feu au bûcher qui ne tardoit pas à être consumé. Une nombreuse multitude accouroit à cette fête de la Syrie et des pays voisins : chaque peuple y apportoit ses dieux. Les Romains célébroient de la même manière et à la même époque la fête de la déesse de Phrygie, dans laquelle on exposoit tout ce qu'on avoit de plus précieux, les plus riches étoffes et les objets du travail des arts.

§ VI: Tous ces cultes ont en le même objet, l'union sacrée du principe actif et du principe opassif. — Les attributs généraux de la divinité étoient communs à tous ces dieux. — Rites qui leur étoient particuliers en raison de leur caractère spécial ou de leur origine.

Tous ces cultes, toutes ces orgies sacrées, tous ces mystères, sous le nom d'Osiris et d'Isis, de Gérès et d'Iacchus, des Cabires, d'Astarté ou Vénus, et d'Adonis, de Rhéa et de Sabazius, de Cybèle et d'Atys en Phrygie, dans la Syrie, dans toute l'Asie mineure et à Rome, ont eu le même objet, l'union sacrée du principe actif et du principe passif de la nature, et le produit de cette union. Ces divinités étoient les mêmes; cependant il y avoit, pour chacune d'elles, des rites particuliers non-sculement chez des peuples différents, mais chez le même peuple, en raison de la différence de l'origine de ces dieux: c'est ainsi qu'à Pessinunte même, Gérès avoit un

culte séparé de celui de Cybèle (1). A Rome on célébroit les Opalia le 14 des calendes de janvier, les fêtes de la bonne déesse dans les calendes de mai, celles de la déesse Phrygienne la veille des ides d'avril, et les Cérélia le 12 du même mois ; cependant Ops, la bonne déesse, la déesse Phrygienne et Cérès étoient la même divinité : c'est ainsi que les cultes d'Osiris, d'Adonis, d'Atys, de Bacchus, de Mithra, avoient pour chacun d'eux des rites qui leur étoient particuliers, mais ce qui appartenoit au caractère général de ces divinités, étoit toujours le même chez chacune d'elles et rappeloit l'identité de leur nature. La déesse Phrygienne, comme la déesse Syrienne, comme Isis et toutes les déesses femelles, avoit les attributs de suprématie et de bienfaisance qui appartiennent à la divinité. Comme déesse bienfaisante, la déesse Phrygienne présidoit à la santé : on trouve sur plusieurs inscriptions anciennes mater deum salutaris, et Diogene le tragique l'appelle largès, medicam (1). Ainsi qu'Isis elle présidoit à la navigation, on la voit dans plusieurs monumens anciens tenant son pied gauche sur une proue de navire, et son pied droit sur la terre; la Fortune est souvent debout devant cette déesse assise; elle portoit la corne d'abondance; le char de Cybèle étoit le même que celui de Cérès (3), le payot étoit consacré à ces divinités,

<sup>(1)</sup> Julian., Epist. XXI, p.588. = (2) Diod. Sic., lib. III, § 38. = (3) Servius, in Virg. Georg. 1. — Atheu., Deipnos, lib. XIV, cap. 9. — Athenée cite ce passage de la Sémélé de Diogène le tra-

### RELIGIONS PHRYGIENNES.

comme symbole de la fertilité et de l'abondance;

gique : Nous avons appris que des femmes nées de riches Phrygiens, portant la mithre de Cybiele, chantent des hymnes, en l'henneur de la sage déesse, habile en médecine, en s'accompagnant du tympanom et des cymbales; on raconte que des vierges de la Lydie et de la Bactriane, qui habitent les bords du fleuve Halys, révèrent Diane déesse du Tmolus, sous l'ombre épaisse d'un bocage de laurier, faisant retentir des triangles et des pectides en contre-partie, accompagnés des fredons de la magadis, tandis qu'une flut joue de concert

» avec les chœurs , suivant l'usage de la Perse, » Les Latins appeloient Rhéa, Ops, et les Grecs appeloient Diane du même nom, comme le prouvent les vers d'un ancien poète cité par Macrobe (lib. V. cap. XXII.) Laudat velocem Opim jaculatricem sagittarum; comme le prouvent encore les vers de Callimaque ( Hymn. in Dianam pulchri aspectus. ) Opis regina, lucifera, etc.; et le passage de Palæphate, in libr. ἀπίσων: Dianam Lacedemonii vocant Opin. - Servius remarque sur un vers de l'Eneide (v. 532. lib. III), que Ops est l'épouse de Saturne que les Grecs appellent Rhéa, et que le nom d'Ops fut donné à Diane par les Ephésiens dans le temple qu'ils lui consacrèrent ; il cite pour autorité Alexandre l'Etolien dans le livre intitulé Musæ, il présente ce poète comme étant très versé dans les antiquités. On donnoit aussi le nom d'Ops à Junon comme décase de la fécondité, (Festus, v. Ops.) : Lucien l'appeloit aussi Ops (S. August., de civ. dei, lib. IV. cap. XI.). - Nous avons dit que Rhéa étoit non-seulement la terre, mais la mère de tout ce qui existe tant dans les parties inférieures que dans les parties supérieures de l'univers; c'est pourquoi Vossius a dit qu'on l'appeloit Ops, lorsqu'on la considéroit comme la terre, c'est-à-dire, relativement aux parties inférieures de l'univers, et qu'on l'appeloit Diane, lorsqu'on la considéroit comme la lune, c'est-à-dire , relativement aux parties supérieures. ( Vossius, de Idol., l. lib. 11, cap. 2.) .

comme divinité suprême, elle portoit le sceptre, le diademe, la foudre (1), le flambeau, la clef. Nonnus lui donne le nom de πανδαματειρα, omnium domitrix (1); elle eut le don de la divination, la terre fut la première qui rendit des oracles à Delphes. Comme unie au principe actif, elle est souvent accompagnée de Jupiter tenant la foudre d'une main et la pique de l'autre, et de Mercure portant son caducée. Pan étoit son dieu Parèdre (3), on les adoroit ensemble: « Pour ton salut, ô Hiéron, dit Pin-» dare (4), j'ose encore importuner de mes vœux » la déesse mère, dont chaque nuit devant ma » demeure, les vierges de Thèbes viennent célébrer » les louanges avec celles du dieu Pan. » La statuc du dieu Pan étoit dans le petit temple de la mère des dieux que Pindare avoit fait construire luimême.

<sup>(</sup>i) Servius, ad Eneid., lib. X, y. 252. — Pansan., lib. VII.— Winckel., Mon. antich. Ined., T. I, p. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Rhéa avoit pour attribut un cratère dans lequel on mettoit un mélange de vin et de miel dont on faisoit des libations en son honnen. Cet attribut représentoit la distributirie des dons et des gréces aussi Athéode nommet-t-il Rhéa, Kernophore, et le Scholiaust de Nicondre (Scholiaust, in Nicandaleziph. v. 217.), Kratephore. — Áristide présente Kratephore comme le aynomine de Kraterio ou de Karitès.

<sup>(5)</sup> Deus ancipitem lymphaverat urbem,

Mygdoniæ Pan jnssa ferens sævissima matris. (Valer. Flac. , Argon. , lib. III. v. 47. )

<sup>(4)</sup> Find. , Pyth. III , v. 137.

§ VII. Cybèle, première divinité. Atys, son Parèdre, avoit tous les attributs de l'Étre-Supréme.

Les premiers hommes, barbares, grossiers, occupés de l'unique soin de se procurer leur nourriture, jouissoient des productions de la terre, et l'adoroient comme donnant ses productions, sans demander par quel mécanisme intérieur elle avoit accru et développé les germes abandonnés à sa fécondité; mais lorsque les idées se furent généralisées. et qu'on eût remarqué dans toutes les productions terrestres, un enchaînement de causes et d'effets, concourant à un même but, soumis à des lois constantes et invariables, et portant le caractère d'un plan sage et régulier, on reconnut que ces lois ne pouvoient appartenir qu'à une raison surnaturelle dont on doua la terre : on l'adora comme la divinité bienfaisante qui daignoit présider à tant d'opérations admirables, pour le bonheur des mortels, comme la divinité souverainement intelligente que l'on révéra sous le nom de grande mère, mère des dieux. et elle fut la première des divinités. Cependant les progrès de l'esprit humain firent bientôt admettre un principe indépendant de la matière, et la fécondant, sans lequel l'univers entier seroit soumis aux lois du hasard : tous les théologiens de l'antiquité reconnurent ce principe, et le divinisèrent, dans les lieux même où la terre conserva son ancienne suprématie, comme dans les mystères de la Phrygie

( m. m. ), et dans tous ceux qui furent créés à leur imitation: on lui donna un compagnon, un dieu Paredre qui remplit, dans ces mystères, toutes les fonctions du dieu producteur, et qui en eut tous les attributs; Sabazius et Atys étoient ce principe divinisé, chez les Thraces et chez les Phrygiens; les Bithyniens donnoient indifféremment le nom de papas à Jupiter et à Atys (1), et quoiqu'ils ne fussent que les Parèdres de Cybèle ou de Rhéa, et que, dans les idées de ces peuples , ils n'occupassent pas le même rang que la mère des dieux, cependant Sabazius ou Atys avoit tous les attributs du dieu suprême : 10 le serpent; 2º la tortue, embléme de Cybèle terrigena (9); 3º le bonnet tel que celui que portoient les Dioscures, et qui étoit le signe distinctif des Cabires de Samothrace, des Curètes, des Corybantes et des Dactyles ; 4º le sceptre surmonté d'une pomme de de pin (3); 5° les flûtes, emblême de l'harmonie sacrée, née en Phrygie avec le culte de Cybèle ; 6º le sistre (4) et les cymbales (5). Le sistre appartenoit entièrement à Isis qui ne diffère en rien de la mère des dieux : Martianus Capella a placé dans le cercle lunaire, les sistres du Nil, les flambeaux d'Eleusis,

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Diod. Sic., lib. III, § 58. — Eustathe, in Homer., p. 565. ⊆ © Une statue de Véaus céleste, ouvrage de Phidias, avoit une tortue sur un pied (Pausan., in Eliac.) = <sup>40</sup> Fulgent., Myth., lib. III, sect. V. = <sup>40</sup> Pers., Satyr. V, in Fine.

<sup>(5)</sup> Matris cymbala, quæ in ejus tutela sunt, ideo quod similia sunt hæmiciis cœli, quibus cingitur terra, quæ est mater deorum. (Servius, in Virg. Georg. IV.)

l'arc de Diane et les tambours de Cybèle; 7º le Phallus; 80 la cithare, signe distinctif d'Apollon (1): Diodore de Sicile dit qu'Apollon fut l'amant de la mère des dieux ; 9º le forceps qui appartenoit particulièrement à Vulcain, que les anciens distinguoient aussi par le piléus, bonnet phrygien : Cicéron dit que Vulcain avoit eu les faveurs de Cybèle (2); 100 la pomme de pin employée dans tous les mystères, et surtout l'arbre de pin qui étoit si célèbre dans le culte d'Atys, et qui rappeloit les dendrophories des mystères de Bacchus : ceux qui portoient l'arbre de pin, dans les cérémonies de Cybèle et d'Atys, s'appeloient Dendrophores (3); 110 Le fouet, emblême de la puissance souveraine. Homère a dit (4) : Les Grecs , frappés comme par le fouet terrible de Jupiter; l'écriture arme de verges la divinité, on met le fouet à la main des simulacres du soleil : Virga potestatem solis asserit qui cuncta moderatur (5). Sol nomine Attidis colitur; c'est pourquoi il étoit appelé celsissimus, (6)

<sup>(</sup>i) Virgil., Encid., lib. XII. = (2) Cicer., de Natura deor. Cybelem eognatione aliquá videtur attigisse.

<sup>. (5)</sup> Egregios proceres currum servare cybelæ,

Quem traheret conducta manus Megalensibus actis, Arboris excisa truncum portare per urbem,

Attin castratum subito prædicere solem.

Saumaise rapporte ces quatre vers d'un ancien poète dont les ouvrages, dit-il, n'ont pas été imprimés. On les trouve dans l'anthologie latine. (Epigr. 58. p. 33.)

<sup>(6)</sup> Homer., Iliad. cant. XII. = (6) Macrob., lib. I. cap. 21, p. 326. — (8) Gruter, Inscr. 81, 1.

§ VIII. Sabazius symbole de la force reproductive de la nature.

Chez les Phrygiens comme chez les Grecs, Bacchus Sabazius ou Atys représentoit le soleil, agent de la force reproductive de la nature; c'est sous ce rapport qu'il étoit appelé Menotyrannus ou le roi des mois. (1)

Les Phrygiens et les Bithyniens qui parloient la méme langue <sup>(m)</sup>, donnoient à leurs mois des noms tirés de leurs dieux; on voit chez eux le mois de Bendis, la méme divinité que Cybèle, et le mois de Sabazius, etc. Si l'on s'en rapporte à une inscription placée au bas de la figure de Mithra <sup>(m)</sup>, cette divinité que l'on sait être le soleil, avoit aussi, chez les Perses, le surnom de Sabazius; on y lit ces mots: Deo soli invicto Mythræ; et auprès du couteau du sacrificateur NAMA Sebezio. Les premiers mots forment l'inscription ordinaire de Mithra, mais les

W Atys fut appeld Menotyrannus, mentium dominus, seu anni moderator, comme on le voit dans une ancienne inscription, rapportele par Reinesius, par Gruter et par Saumsise. (Salmas, ad lampr. Elagab. t. 180 — Reines, el. 35. — Gruter, XXVIII.

MATRI DEUM. MAGNÆ IDEÆ, SUMMÆ. PA

RENTI. BERMÆ ET ATTIDI

MENOTERANNO. INVICTO

La 55e épigramme de l'anthologie latine qui nous est parveuue toute mutilée, a pour titre M. D. M. Idea et Attidi Menoteranno.

(3) Jablonski, disquis. de lingua Lycaon., § 14. = (5) Gruter, p. 74. deux derniers ont beaucoup exercé les antiquaires. Cependant, suivant l'opinion la plus générale, Sebezio est placé là pour Sabazio, et ces deux mots n'expriment que le nom du soleil (10); quant au mot NAMA, on a un bas-relief, à Rome, sur lequel on trouve un Bacchus avec les lettres N.A. M. A. La figure de Mithra qui a donné lieu à tant d'explications, est une allégorie de la force du soleil représenté par Mithra, lorsque cet astre, après avoir parcouru les signes des poissons et du bélier, entre dans celui du taureau; car, en examinant tout ce morcean, on voit que c'est un planisphère sur lequel sont représentés les signes et les constellations. (3)

Îl n'est pas étonnant que le culte de Sabazius se retrouve chez les Persans, piisque, comme l'atteste Strabon, la plupart des auteurs de l'antiquité regardoient toute l'Asie jusqu'à l'Inde, comme un pays consacré à Bacchus <sup>60</sup>; cependant, si cette opinion est vraie, elle ne peut être rapportée qu'à des temps bien postérieurs à Homère, puisqu'alors, suivant le témoignage de Strabon, les Grecs ne connoissoient que peu ou point du tout les peuples de l'intérieur de l'Asie, et Homère ne parle jamais des Assyriens ni des Babyloniens. Les nations intermédiaires, entre les Assyriens et les Phygiens ou Lydiens, tels que les Cappadociens et les Armé-

<sup>(9)</sup> Macrobe dit que Bacchus s'appeloit Sebadius, le delta et le zeta Grecs avoient la même prononciation.

<sup>(2)</sup> Acad. des Inscript., T. XII, p. 231. = (3) Strab., lib. X, cap. 6, § 7.

niens étoient encore du temps de Darius Hystaspes . adonnés à la vie pastorale (1). Les Mèdes eux-mêmes. maigré la longue période de cinq cents ans qu'ils passerent sons la dépendance des Assyriens, étoient si peu cultivés , au temps où ils recouvrèrent leur liberté, qu'ils n'habitoient que des villages, n'avoient ni hois fixes, ni magistrats, et qu'ils décidoient leurs différends par les armes ou par des arbitres qu'ils choisissoient librement. Leur premier roi, Déjocès, fut un de ces arbitres qui , par sa sagesse et son impartialité, s'acquit leur confiance, d'abord dans son village, puis dans toutes les autres tribus des Mèdes. Les Perses, vainqueurs de l'Asic sous Cyrus, étoient aussi barbares que les Mèdes du temps de Déjocès ; mais il n'en étoit pas de même des Lydiens et des Phrygiens: ils avoient atteint un certain degré de civilisation , long-temps avant les Grecs , et les cohonies grecques de l'Asie doivent, en partie, à leur haison avec ces peuples, l'avantage d'avoir connu les arts et les sciences, avant les Grecs d'Europe. (2)

<sup>60</sup> Herod, lib. V. 5 49. = <sup>60</sup> L'existence des rites religieux de la Phrygie, et leur transmission dans la Grèce ne présentent aucen doute; il est prouré par les marbres d'Arundel, que, mille cinq cents ans avant J.-C., l'Iyagnis de Phrygie inventa des nômes pour la fête de la mêre des d'eux, de Bacchur, de Fan, etc. (Acad. des Iwarips, T.XV, p. 259.)

# NOTES.

## PREMIÈRE SECTION.

#### Page 4.

Tout état d'aliénation d'esprit, est par lui-même singulièrement propre pour l'inspiration divine, auivant les principes de l'Aston (Plat., Tim.). Aristote tout déclaré qu'il étoit contre la divination des signes, croyoit que ceux que la mélaricolie avoit rendus fous, avoient quelque chose de divin dans l'esprit et quelques vues sur l'avenir (Cicer., de divin. lib. 1.). Jamblique entreprend d'expliquer comment toutes aliénations disposent à l'inspiration.

# (a) Pag. 18.

On a encore tiré l'étymologie du nom d'Iacchus du verbe grec iézw, clamor, vociferatio. Sudas fait dériver em ent de Iaqui signifie une, seule, vois, force (Suid, v. iézyu.); Hérodete se sert du mot, izyáčover pour exprimer les cris de ceux qui célébroient la fête d'Eleusis. Suivant le même Suidas, on donnoit le nom de izyájazar aux chants en l'honneur de Bacchus.

ίακχον , ίακχον ὥδαν Μέλπω πρὸς τὰν Αφροδίτην. Iacchum , Iacchum carmen Cano ad Venerem.

dit le chœur dans le drame satyrique des Cyclopes. (1)

Suivant l'ancien scholiaste d'Eschyle (2), Iacchus vient de Iacchis, cris de femmes. Hérodote (5) raconte que Dicæus

(1) Euripid., Cycl. v. 69. = (2) Scholiast., ad Sept. Theb. v. 141. = (5) Herodot., lib. VIII. § 65.

avoit essuyé de grandes révolutions : cinq siècles avant Sésostris, et dès l'an 2082 avant l'ère chrétienne, les Arabes avoient envahi cette fertile contrée : ce sont eux que l'histoire orientale connoit sous le nom de pasteurs ; ils régnoient en Egypte lorsque Jacob vint y chercher un asile. Le prince, dont Joseph fut le ministre, fut un de ces rois pasteurs, qui ne furent entièrement chassés qu'au bout de cinq cent onze ans. La guerre de treize ans qui précéda leur chute, guerre cruelle et sanglante, où l'Egypte éprouva toutes les horreurs des discordes civiles et religieuses, la fit abandonner par une foule

l'on en forma une institution fixe, qui servit à régler l'ordre civil des temps, et devint une partie de la doctrine sacrée. L'époque de cette institution est celle de la splendeur de Thèbes : nous l'avons vue écrite, dit l'un des savans les plus distingués de cet institut, en caractères astronomiques, dans les plus beaux ouvrages d'architecture des Egyptiens. Ainsi l'origine de leurs lois et de leurs arts est plus ancienne. Cette époque de la sphère de Thèbes est donc intermédiaire; elle ne fixe pas l'âge de la monarchie, mais celui des principales institutions égyptiennes. On la déduiroit aussi, ajoute M. Fourier, des traditions astronomiques qui se sont répandues dans l'Orient, de l'établissement des périodes cycliques et de la position de la sphère que les Grecs ont décrite et imitée ; elle s'accorde avec les mesures du progrès séculaire de l'exhaussement du sol. Elle est confirmée par la chronologie et les annales des Hébreux, qui nous font connoître l'état du gouvernement et des arts à Memphis au 21e siècle et au 16e siècle avant l'ère chrétienne. Enfin cette époque est une conséquence directe de l'histoire des Egyptiens. ( Recherches sur les sciences et le gouvernement de l'Egypte par M. Fourier. Introduction, p. 804.)

d'habitans qui, sons la conduite de différens chefs. allerent, loin de leur patrie, chercher des asiles et fonder des états (1). Ces pasteurs furent vaincus et détruits sans ressource par Sésostris; ceux qu'épargna le fer du vainqueur furent réduits en esclavage (1). Après avoir fondé la paix intérieure, Sésostris travailla à l'utilité et à l'embellissement de l'Égypte : tous les écrivains Grecs s'accordent à regarder ce prince comme l'auteur des ouvrages publics qui ont été construits dans l'Egypte inférieure, pour la rendre fertile, pour y répandre les eaux du Nil, pour faciliter la communication entre les villes, et pour les désendre des ravages de l'inondation, La plupart de ces ouvrages étoient ornés d'inscriptions, dans lesquelles ce prince se glorifioit d'être venu à bout de ses entreprises sans avoir employé le travail d'aucun Egyptien naturel : tout cela étoit, disoit-il, l'ouvrage des esclaves et des étrangers (8). Le règne de Sésostris fut une époque heureuse et importante non-seulement pour l'Egypte, mais pour tous les

<sup>(1)</sup> Acad. des Inscript. - Préret.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Le peuple d'Israël, dont les pasteurs avoient reça les ancêtres au temps de leur puissance, fut enveloppé dans cette servitude, ce qui, depuis, a fait confondre les Israélites avec les pasteurs, et Noise avec Osssyrph.

Diod. Sic. , lib. I.

<sup>—</sup> Nous voyons dans l'écriture, que prendant le temps qui précéda l'exole, et qui comprend le régue de Sésonirs, sivivant 'Manéthon, les Hébreux escleves des Egyptiens avoient été employés continuellement à des travaux publics de ce genre. (Exol., lib. 11, 14).

peuples anciens de l'Asie citérieure : ses conquêtes imprimerent un mouvement général aux nations voisines de son empire. La domination des Egyptiens sur cette partie de l'Asie, ne fut pas d'une longue durée, mais elle servit à tirer les peuples de la barbarie dans laquelle ils étoient plongés. Après cette conquête, ces peuples se réunirent, formèrent des sociétés qu'ils réglèrent par des lois, bâtirent des villes et recurent des Egyptiens un culte religioux, avec les premières notions de la civilisation. Ce mélange de peuples policés avec d'autres peuples encore barbares ou sauvages, ce flux et reflux de différentes peuplades, changerent la face de cette partie du monde, et furent les principes de toutes les révolutions qui, par la suite, donnérent une face nouvelle à cette partiede notre hémisphère. Les successeurs de Sésostris avant négligé ses conquêtes, surtout celles qui par leur éloignement, étoient difficiles à conserver, l'empire égyptien se démembra en moins d'un siècle, et de ce démembrement il se forma divers états indépendans de l'Egypte et de l'Assyrie. C'est vers ce temps-là que commencerent les royaumes de Phrygie et de Lydie ou Méonie dans l'Asie mineure (1). On fixe ordinairement la fin du règne de Sésostris à l'an 1510 avant J. C., et le temps de Méon, fondateur du royaume de Lydie à l'an 1580. Il est vraisemblable que ce Méon étoit le chef des Orientaux qui vinrent s'établir dans ces contrées. La Méonie ou la Lydie porta

<sup>· (1)</sup> Freret, T. I, p. 125;

pendant quelques siècles le nom de Phénicie, probablement parce que les Phéniciens y avoient des établissemens. Suivant le témoignage de Corinne et de Bacchylide, cités par Athénée (1), la Lydie avoit été civilisée par les Phéniciens, Quelques traditions vagues paroissent faire remonter les premiers établissemens phéniciens dans ce pays, au temps où ils pénétrèrent dans le pont Euxin; les conjectures qui reposent sur cette base seroient bien foibles, si le grand nombre des colonies des Phéniciens, l'état de prospérité où ils étoient alors, la proximité de la Phénicie, non-seulement de la Lydie, mais des lieux où ils avoient formé des établissemens, et enfin les avantages que cette partie de l'Asie leur offroit pour leur commerce, ne donnoient beaucoup de vraisemblance à l'établissement d'une colonie phénicienne dans la Lydie. Ces colons apportèrent dans la Lydie les mystères de la Phénicie et de l'Egypte, qui, modifiés par le caractère de ces peuples nouveaux et de leurs voisins, passèrent dans la Grèce par l'émigration de ces mêmes peuples, dont l'histoire nous a laissé quelques traces. Après une longue suite de rois qui succédèrent à Méon, et sur lesquels il règne une grande obscurité, Alcime monta sur le trône; il fit le bonheur de ses sujets, laissa parmi eux une mémoire vénérée, et fut le père de Tmolus, qui lui succeda, et qui fut lui-même père de Tantale (2),

<sup>(</sup>i) Athen., lib. I. = (ii) Schol. Euripid., trag. Orest.—Tzetzès Chiliad. V, Hist. X.—Apostol. Cent. 18. Prov. 17.

que les Grecs ont fait fils de Jupiter. Pélops et Tantale eurent à soutenir contre llus, roi de Troie, une guerre sanglante, " qui entraîna leur ruine, et qui força Pélops à passer d'Asie dans la Grèce, où il apporta plusieurs usages civils et religieux de la Lydie et de la Phrygie; car les Attyades régnoient sur ces deux contrées. "

Postérieurement à Pélops, mais avant la guerre de Troie, les Mysiens et les Teucriens passérent le Bosphore pour se jeter dans l'Europe, subjuguèrent tous les Thraces, et descendant vers la mer Ionienne, s'avancèrent jusqu'au Pénée et jusqu'à la mer de l'Ionie, c'est-à-dire, jusqu'à la Thessalie et à l'Eppire <sup>60</sup>. Leur domination sur ces pays a dù subsister pendant quelques générations; on peut encore regarder cette espèce d'union en un même corps, comme une cause de la ressemblance qui se trouve entre les rites des Phrygiens et ceux des Grecs. Il ne

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Cette guerre à laquelle les Mythologues ont donné pour canse l'eulèrement de Ganymède, n'a « ud'antre motif que la jalousie naturelle entre deux puissances voisines et rivales, et pour prétexte la délimitation de leur territoire (Herodian, libi. I.). La batuille qui décida du sort de l'empire de la Lydie et de la Phrygie, se donne entre llus et Tantale dans le lieu même où la ville de Pessimunte, qui en a reçu son nom, a été bâtie dépuis. Après cette victoire les Lydiens furent soumis aux rois de Trois qui faisoient gouverner ces provinces par les naturels du pays.

Ovide, t. 2. P. 334. = 69 Herod., lib. VII, cap. 20.

faut pas perdre de vue que les Mysiens d'Hérodote, sont les mêmes peuples que les Bithymens, les Pluygiens, etc., tous descendus des Bryges.

Les Grecs avoient reçu la religion et les mystères des Egyptiens et des Phéniciens, bien auparaunt l'arrivée des premières colonies de la Phrygie dans la Grèce; il est facile de recomotire dans les mystères de Bacchas, ce que ces colonies Phrygiennes, moins civilisées que les colonies Egyptiennes, y ont ajouté, quoique, comme nons l'avons prouvé, toutes ces religions aient en une origine commune, et qu'à quelques modifications près, elles fussent absolument les mêmes.

Photius <sup>40</sup> nous a conservé un fragment précieux d'Hécatée d'Abdère, contemporan d'Alexandre, sur le passage des colonies Egyptiennes et Phéniciennes dans la Grèce : il l'a tiré de Diodore de Sicile qui le citoit en s'exprimant ainsi:

« Hécatée d'Abdère rapportoit que les Egyptiens » ayant résolu de purifier leur pays, et d'en bannir tous les impurs ou les étrangers qui n'obser-» voient pas la religion ancienne; conx de ces étrangers qui étoient les plus considérables par leur » naissance et par leurs richesses, passèrent dans » l'Asie mineure, et de là dans la Grêce, sous la

» conduite de Cadmus (2) et de Danaüs. »

Le passage d'Hécatée d'Abdère est conforme à

<sup>(1)</sup> Photius, Corl. 244.

<sup>(3)</sup> Cadmus, suivant Hérodote ( lib. IV. f. 147. ), étoit file

l'opinion de Manéthon <sup>10</sup>, qui assuroit que Danaüs étoit contemporain de Sésostris. Par la chronologie de Manéthon, le règne de Sésostris tombe sur les quatre-vingts premières années de la vie de Moïse, et l'écriture est extrémement favorable à ce calcul : cette époque de Sésostris est donc celle des grandes émigrations et des conquêtes qui changérent la face de l'Asie mineure, de la Grèce et des régions voisines pour lesquelles ces siècles vraiment historiques ne remontent guère au-delà; et ces contrées étrangères les unes aux autres, ont reçu à peu près à la même époque, mais par des voies et par des moyens différens, le bienfait de la civilisation et le culte des Phéniciens et des Egyptiens.

d'Agénor : il arriva en Béotie, suivant Larcher ( not. sur Hérod t. IV. p. 537.), l'an 1549 avant J. C.

<sup>10</sup> Manethom fait Dannäs frère de Sésostris (Joseph., contrà Apionem., lib. 1., § 15.). Perizonius (Origin. Babyl. cap. 16, p. 34f.) l'a accussi d'avoir voulu flatter les Pholémées qui remontoient par Hercule à Dannäus, en avançant un fait aussi peu vraisemblable; il est certain méanmoins que s'il n'étoit pas son frère, il étoit son contemporain.



§ 1X. Métange des religions égyptiennes, phrygiennes et hotténiques.

Cette différence des progrès de la civilisation dans la Phrygie, la Lydie, l'Asie mineure avec ceux des parties intérieures de l'Asie s'expliquent très bien par les anciennes relations qui ont existé entre les Phéniciens et les peuples qui habitoient les bords de la Méditerrance, et même du pont Euxin. Les conquêtes de Sésostris, surtout, rendent raison de cette similitude. de langage, d'usages civils et religieux qu'on remarquoit entre ces différens peuples, et qui, sous beaucoup de rapports, leur donnoient une même physionomie. La conformité si frappante (1) qui se trouve entre les religions des Egyptiens, des Thraces, des Phrygiens, de l'Asie mineure et des Grecs, n'est pas l'effet du hasard, on ne peut l'attribuer qu'au mélange de ces peuples. On ne peut pas douter que Sésostris ait conquis une partie de l'Asie, et qu'il ait même porté ses armes dans la Thrace (a): ce prince érigea dans tous ces lieux des monumens de ses con-

<sup>(1)</sup> Herod., lib. II, cap. 81.

O Tacite ( de Mor. Germ.) nous atteste que les Suèves peutrificat. Hote qui cite ce passegr, remarque que ce culte est venu aux Germains depuis l'embouchure du Danube, Sésostris ayant porté ese conquêtes jusque chez les Thruces et chez les Seythes. (Hote.), dom. ev. p. 10-10.

J'avois ajouté dans le manuscrit de mon mémoire après les mots los une des dénominations du Dieu suprême, cette phrase incidente qu'on voit souvent sur les Amulétes des Gnastiques et des Basilidiens : j'avois cede à l'opinion generale des savens qui attribuent aux Goostiques et aux Basilidiens, des Amulètes ou figures magiques accompagnées de certaines inscriptions; mais un examen plus approfondi de cette matière m'a fait reconnoître mon erreur, et m'a fait adopter l'opinion de Beausebre. Il existe, dans les cabinets des curieux, un grand nombre de pierres, sur lesquelles sont gravées des figures monstrucuses, quelques unes même très obscènes ; on lit sur plusieurs de ces pierres les noms de lao . Adonai , Sabaoth , Abraxas ou Abrasax. Jean Macarine ou Jean l'Heureux, Chanoine d'Aire, fit une dissertation sur ces pierres, et prétendit que c'étoient des Amulètes ou talismans Basilidiens. Jean Chifflet Chanoine de Tournay fit réimprimer cette dissertation, il y joignit un ample commentaire dans lequel il suppose qu'elles viennent toutes de cette malheureuse secte. Tous les savans des temps postérieurs ont adopté cette opinion qui n'a aucun fondement solide comme l'a démontré Beausobre dans son histoire des dogmes de Manichée (1). D'abord tous les pères de l'église, qui ont combattu les Basilidiens, tels que Saint Irenée, Origène, Eusèbe, Cyrille de Jérusalem, Saint Jérôme, Théodoret, et Saint Clément d'Alexandrie Iui-même qui a vécu à Alexandrie où étoit le centre de l'hérésie basilidienne, ont gardé le plus profond silence sur cette grossière et impure idolatrie; en deuxième lieu les Basilidiens ne donnoient point de noms au Dieu suprême 6). Le prétendu Abraxas de Basilide, dans le livre même de Chifflet est déguisé sous toutes les formes des divinités égyptiennes. Il est tantôt Ibis , tantôt Anubis ou Cynocephale, tantot Serpent, Lion, Taureau, Sphinx, Jupiter, Osiris ou Bacchus, Isis avec les attributs que les Egyptiens

<sup>(1)</sup> Beausobre, Hist. du Manich., T. II, p. 50. - (2) Iren.

domnoient à la divinité suprême, tels que la tête de coq, le fouet dans la main droite du dieu, un globe dans la main gauche, la couronne de laurier, les pieds et les jambes de serpent, la tête de lion, les rayons, les Priapes représentant le dieu de la génération, la férule, etc. Le savant auteur de l'histoire des Juifs, Basnage a fort bien dit: Afrasas tire son origine des Egyptiens, puisque l'on soit un grand nombre d'Amulètes, sur lesquels est un Harpcorate assis sur le lotes, et le fouet à la main avec le met d'Abrasas "0; Beausobre tire l'étymologie du nom Abrasas ou Abrasas de deux mots grecs sépè; et s'su qui signifient le beau, le magnique sauveur. Il dit que c'êts un épithète du dieu appelé loc til appuie sa conjecture sur ces vers de l'orscle d'Apollou de Claros: "0

Χείματι μέν τ' Δίδην , Δία δ' εΐαρος άρχομένοιο , Ηελιον δε Βέρεος , μετοπώρου δ' άδρον Ιάω.

Pluton préside sur l'hiver, Jupiter sur le printemps, le soleil sur l'été, et le beau (ἀθρὸς) Iao sur l'automne.

Dans ces vers, le beau ( &6pic ) lao est donc la divinité qui fournit aux hommes tous les délices de la vie et qui préside à l'automne, saison des vins et des fruits, c'est Osiris ou Bacchus. Ce sens est vraisemblable et convient parfaitement à la divinité qui est désignée par le nom d'Abarxas. Ce qui confirme cette conjecture, c'est la figure LXIX, donnée par Chifflet dont l'inscription commence par ces mots grees : ATI XA XAM A A D. C'est moi, du le Dicin, qui vous conduis, vous et tout ce qui vous regarde. C'est moi qui vous connerve ou qui vous souve. Je suis alpha et omega. Iao étoit le nom de la divinité chez les anciens, Diodore de Sicile appelle Iao le dieu



<sup>(1)</sup> Basnage, Hist. des Juifs, T. III, Part. II, p. 701. - (2) Macrob., Saturn., lib. I, 17.

de Moïse (1). Macrobe rapporte un autre oracle d'Apollon qui est conçu en ces termes :

Φράζεο τον πάντων υπατον Θεόν έμμεν Ιάω.

Je vous déclare que Iao est le plus grand des dieux.

Les noms d'Iso, de Sabaoth, d'Adonaï et d'Elohim sont, dans l'ancien testament, des noms du vrai Dieu.

Les Pythagoriciens voyoient dans le mot Iao, la première, la moyenne et la dernière des voyelles, et ils renfermoient dans ectte courte formule, les idées qu'ils avoient conques de l'univers et de l'étre suprême. Ils s'exprimoient ainsi: « Tout dans l'univers se mesure et se détermine per » un commencement, un milieu et une fin, D'eue est le » commencement, le milieu et la fin de la justice. Dieu tient » dans sa main le commencement, le milieu et la fin de la » chaine des êtres. <sup>60</sup>

Jablonski <sup>(a)</sup> traduit le mot & & & par tenerus, tenellus, puellus, infims: Harpocrate avoit ches les Egyptieus le surnom de & & & & carron de & & & & carron de control en en en en en evoit dans ces vers d'Apollon de Didyme (Ap. Euseb., Pr. Ev. lib. V. c. VII.):

ίσιδι δ' αὐ Φαρίη γονίμοις παραχεύμασι Νείλου Μαςτύειν οίςροισιν εόν πόσιν άδρὸν Θσιριν.

Isidi phariæ curæ est , ad fluentia fertilia Nili clangore sistrorum quærere tenerum suum maritum Osirin.

### (b) Pag. 18.

Plutarque place le gain de la bataille navale de Naxos par Chabrias et Phocion, la première que les Athéniens gagnèrent avec leurs seules forces depuis la prise de leur ville 60, au

(i) Diod. Sic., lib. I. = <sup>(0)</sup> Arist., de Cœlo, lib. I, cap. 1. = Plat., de Legibus, lib. IV, p. 715. — Acad. des Inscr., T. XLI, p. 521. = <sup>(0)</sup> Jablonki, Panth. Ægypt., lib. II, cap. 6, p. 259. = <sup>(0)</sup> Plutar., Fit. Phoc.

TOME I.

second jour de la fête des grands mystères, au 16 de hoddroino. Cette fopque fut remarquable dans les annales de la Grèce par plusieurs faits célèbres, la bataille de Salamine <sup>10</sup> se donna le 20 bédromion, ce jour-là même les Athèniens furent obligés de recevoir une garnison macédonienne, c'est encore vers le temps de la célèbration des mystères qu'hexandre ruina la ville de Thèbes. L'afficition des Athèniens, célèbres dans tous les temps par leur piété compatissante, fut ai vive, qu'ils ne voulurent pas célèbrer les mystères; Himérius, auteurancien, dont Photius s fait l'extrait, dit à cette occasion au nom des Athèniens: Lorsque Thèbes fut détruite, nous fimes cesser notre fête, afin qu'on n'entendit pas retentir, le cantique d'Iscchus parmi les pleurs et les gémissemens des Thèbains.

#### (c) Pag. 21.

Périclès qui avoit probablement contre les Mégariens quelque motif de haine personnelle, lui donna une cause publique . en les accusant d'avoir labouré les terres sacrées, c'est-à-dire, toutes les terres situées entre Mégare et l'Attique qui étoient consacrées aux divinités d'Eleusis; il fit ordonner par un décret qu'on enverroit un héraut à Mégare pour s'en plaindre . et de là à Lacédémone pour y accuser les Mégariens. Le héraut Anthémocrite qu'on avoit chargé de le porter, étant mort dans sa mission et à ce qu'on croit par le fait des Mégariens, Charinus fit un décret qui vouoit à ce peuple une haine implacable, prononçoit la peine de mort contre tout Mégarien qui entreroit sur les terres de l'Attique, ordonnoit que les généraux en prétant le serment d'usage, y ajouteroient l'engagement d'aller deux fois par an ravager le territoire de Mégare, il portoit encore qu'Anthémocrite seroit enterré près les portes thrasiennes. Mais les Mégariens repoussoient fortement l'inculpation de la mort du héraut et rejetoient les

Congle

<sup>(1)</sup> Plutar. , Vis. Camil. , § 24.

causes de cette guerre sur Périclès et sur Aspasie: tel est la vécit de Plutarque. Pausanis donne comme un fait certain l'assassimat d'Anthémocrite par les Mégariens. Quoiqu'Aritophanes dans les vers piquans qu'il a faits sur les causes de la guerre du Pélopomèse <sup>60</sup> r'ait pas parlé du meurtre d'Anthémocrite, cependant les Mégariens en passèrent pour les auteurs, puisque plusieurs siècles après l'emperur Adrien leur en fit supporter la peine en les excluant des grâces qu'il accordoit à tous les autres peuples de la Grêce.

(d) Pag. 23. « Ne croyez pas qu'Alcibiade soit un homme ni un Athé-» nien. c'est un être tombé des régions célestes au milieu de » nous: c'est la beauté elle-même qui s'est rendue visible; » oui, les dieux visitent encore la terre, ils parcourent encore » l'Attique. Un autre Bacchus nous est arrivé de Thèbes, » menant tous les plaisirs à sa suite; en effet les rapports » d'Alcibiade avec cette divinité sont frappans, les cheveux » dont sont ombragées ses tempes, les couronnes et les fleurs » dont sont ornés ses cheveux, les feux qui partent de ses » beaux veux, et qui semblent le disputer à ceux du soleil. » le vif incarnat de ses joues , le sourire de sa bouche , tout » nous retrace ce dieu charmant, ce dieu libertin; comme lui » il mène des danses qu'anime le chalumeau du dieu Pan, » comme lui il répand partout l'allégresse; la foule des cour-» tisans et des belles femmes qui s'empressent de le suivre. n figure très bien les satures et les bacchantes, et le sage. » le sage Socrate ressemble parfaitement à Silène. (Libanius . » declam. » (IX. p. 351.) Winckelman remarque d'après Saint-Clément d'Alexandrie

Winckelman remarque d'après Saint-Clément d'Alexandrie ( Cohort. ad gentes ) que les sculpteurs des plus beaux temps de l'art faisoient les Mercures ressemblans à Alcibiade, et que

<sup>(1)</sup> Aristoph., Acam.

les artistes qui leur succédérent suivirent leur exemple, de sorte qu'îl est vraisemblable que les plus belles têtes de Mercure nous offrent en même temps la véritable figure d'Alcibisde (Winckelmann, Descr. des pierres gravées de Siosch. p. 86.)

# (e) Pag. 23.

Je crois que tel est le véritable seus du mot Kvanw, et mon opinion est fondée sur l'autorité d'un grand nombre d'auteurs anciens et particulièrement sur celle d'Aristoxène rapportée par Aulu-Gelle; elle est confirmée par Saumaise (1) et par le savant auteur du voyage du jeune Anacharsis (a) qui adopte aussi l'opinion d'Aristoxène, et qui s'exprime ainsi : « Vous » entendrez dire et l'on dira encore plus dans la suite, que » Pythagore attachoit un mérite infini à l'abstinence des fèves. » Il est certain néaumoins qu'il faisoit un très grand usage » des fèves, ce que j'ai appris de Xénophile et de plusieurs » vieillards, presque contemporains de Pythagore. Ce passage n'est que la traduction d'Aulu-Gelle : Nullo sarpius legumento Pythagoram dicit (Aristoxenus) usum quam fubis : quoniam is cibus et subduceret sensim alvum et levigaret ; quam rem videtur cognovisse ex Xenophilo Pythagorico familiari suo et ex quibusdam aliis natu majoribus, qui ab a tate Pythagora haud multum aberant (5). A ces autorités on pourroit en opposer d'autres tout aussi respectables, celle de Cicéron par exemple, et établir sur ce sujet une longue controverse qui seroit aussi fastidieuse qu'inutile. Il nous suffira de faire remarquer que les écrivains même qui ont cru que le mot grec cyamos signifie fere dans cette cocasion, et que Pythagore a véritablement imposé la loi de s'abstenir de cette plante, ont regardé cette défense comme un symbole : ils ont pensé que le philosophe avoit proscrit les feves parce qu'elles ont

Contra

Salmas., Plin., Exercit., p. 528, 688. — (2) Barthelemy, Voy. du jeune Anacharsis, chap. 75, vol. IV, p. 167, ed. de 1788. — (5) Aulu-Gel., Noc. attic., lib. IV, cap. 11.

la forme des parties sexuelles de la femme dont elles étoient l'emblème, et parce que non-seulement elles donnoient des idées de libérinage, mais qu'elles y exclioient. On lit dans un ouvrage d'Origène ayant pour ture volocropougénon, ce qui suit sur les motifs donnés par Zarétas le Chaldéen à cette défense de Pviliacore.

Conjecturamque hanc afferebat, quod si macerata fuba ad solem per aliquod temporis spatium dimitiatur, seminis humam dodrem contrahere. Carius etium hoc profert exemplum quod, ea florente, una cum flore in oldi circumlita si concludatur, humique obruatur, et post aliquot dise effodiatur, pudendi muliebris efficiem hober reperietur.

Lucien a dit, dans le dialogue βίων πράσις.

Quod si viridem fabam folliculo exuas, apparere

Virilibus genitalibus similem.

Plutarque, in quæstionibus: Legumina inflare: ideo que Venerem stimulare et ea ratione Pythagoricos ab iis abstinere.

Cicéron, lib. de divinatione: Ex quo etiam Pythagureis interdictum putatur, ne faba vescerentur, quæ res habet instammationem magnam. Is enim eibus tranquillitatem mentis quærentibus constat esse contrarius. <sup>(1)</sup>

Aristote, dans son livre de fabis cité par Diogène Laerce, donne cette cause à la défense qui avoit été faite de manger des fêves : quod exe pudendis sint similes ; unum enim hoc legumen est geniture expers.

Marcellus Vergelius donne cette interprétation du mot Cyamos : Fætura et conceptus animalis.

Il paroit que les Egyptiens regardoient ce légume comme unisible, et qu'ils l'out proscrit. « Les Egyptiens ne sèment » jamais de féves dans leurs terres, dit Hérodote <sup>(a)</sup>, et s'il » y eu vient, ils ne les mangent ni crues, ni cuites : les » prêtres n'en peuvent pas même supporter la vue, ils s'i-

<sup>(</sup>i) Cicer., de Divin., lib. I, § XXX. = (2) Herodot., lib. II, § 38.

» maginent que ce légume est impur. . En admettant que Pythagore qui avoit été instruit par Ænuphis prêtre d'Héliopolis (1), ait pris de l'aversion pour les fèves, il n'auroit recommandé l'abstinence de ce légume que comme un précepte de santé; car les vaines superstitions des prêtres égyptiens eussent été indignes de ce grand homme. Il faut donc mettre au nombre des contes absurdes cette histoire de dix Pythagoriciens qui, poursuivis par les satellites de Denys tyran de Syracuse à qui il avoit pris fantaisie de pénétrer leurs mystères, s'arrêtèrent à la vue d'un champ de fêves qu'ils trouvèrent sur leur passage, se mirent en défense et se laissèrent égorger plutôt que de se souiller par l'attouchement de ce légume odieux : elle est encore une fable, cette autre histoire de Mullias de Crotone et de Timycha son épouse, que ni les menaces ni les promesses ne purent engager à s'expliquer sur cette défense; les conteurs ajoutent même que Timycha se coupa la langue avec les dents, de peur de succomber aux tourments qu'on offroit à sa vue (2). En général on a chargé la mémoire de Pythagore d'une foule de contes ridicules bien incompatibles avec l'idée que présente naturellement cet homme extraordinaire qui a avancé la civilisation de son pays. et qui l'a enrichi des lumières des autres peuples et des dons de son propre génie. Si Pythagore a vraiment proscrit les fèves. c'est alors un symbole qui, comme tous ceux dus au génie allégorique de ce philosophe, avoit un sens propre ou littéral sous lequel il cachoit un sens figuré; il est certain que sous cette ordonnance de s'abstenir de fèves, il y avoit l'ordre caché de renoncer à toute impureté. Aussi le savant traducteur des symboles de Pythagore, a donné cette interprétation du précepte xuáuw aniyeava. Abstenez-vous des feves, pour dire, abstenez-vous de tout ce qui peut nuire à votre santé, à votre



<sup>(</sup>i) Hippob. et Neanth., apud Jamblic., Fit. Pyth., cap. 31. — (2) Sextus Empyricus, Pyrrhon. hypoth., lib. III, cap. XXIV. — Plut., de Isid. et Osirid., p. 354. — Diogen. Lacet., lib. VIII, seg. XXIV.

repos, à votre réputation. Il ne fait aucune distinction entre ce symbole et les autres; Pythagore a dit : abstenez-vous des fèves, comme il a dit: ne portez pas un anneau étroit, pour dire, menez une vie libre; ne mangez pas le rouget, pour dire, renoncez à toute vengeance, ne versez pas le sang (1), etc. Il y a eu une foule d'autres interprétations de ce symbole de Pythagore: sans les rapporter en détail il nous suffira de dire que Plutarque a cru que Pythagore prescrivoit de ne point s'ingérer dans l'administration des affaires publiques, car anciennement, dit-il, c'étoit avec des fèves qu'on dounoit les suffrages pour l'élection des magistrats (2); d'autres l'ont regardé comme une suite de l'opinion de ce philosophe sur la métempsycose : ils prétendent que Pythagore avoit enseigné que la fève étoit née en même temps que l'homme, et formée de la même corruption; car, disait-il, quand on renferme dans un vaisseau une fleur de fêve ou une fêve, et qu'on le bouche bien, si on l'ouvre quelques jours après, on la trouve convertie en chair et en sang: de là l'expression satyrique d'Horace, Faba Pythagoræ cognata (3). D'autres prétendent que Pythagore a interdit l'usage des fèves, parce qu'il la regardoit comme le symbole de la mort. Tous enfin ont presenté cette défense comme un voile qui cache tout autre chose que ce qu'il présente, parce qu'ils savoient que Pythagore étoit dans l'usage d'envelopper sa doctrine sous des énigmes.

Suivant Porphire, les initiés aux mystères éleusiniens ne mangeoient ni fèves, ni grenades, ni pommes <sup>60</sup>; mais il est vraisemblable qu'ils n'observoient ce régime que pendant la célèbration des mystères. Chez les Romains il n'étoit pas permis au prêtre de Jupiter (flamini) de toucher une fève

<sup>(</sup>i) Biblioth. de Philosoph., T. I, p. 259. — (2) Plutar., de Puer. Bduc. — (5) Horat., lib. II, cap. 6. — (4) Porphyr., de Abstinentid., lib. IV, § 16.

ni même d'en pronoucer le nom (1). La fève dit Artémidore, est exclue de toute fête et de tout sacrifice. (2)

### (f) Pag. 41.

Turnèbe rapporte ensuite l'opinion de ceux qui ont cru que ces oscilles étoient des Phallus; non-seulement il ne cite aucune autorité sur laquelle cette opinion puisse être appuyée, mais il n'y attache lui-même aucune importance et il ne la rapporte qu'en passant. Turnèbe avoit sans doute en vue ce passage de Servius (3) : Alii di-unt oscilla membra esse virilia de floribus facta, qui suspendebantur per intercolumnia: ita ut in ea homines, acceptis clausis personis, impingerent, et eu ore cillerent, id est, moverent, ad risum populo commovendum, Mais Servius lui-même n'attache pas à cette opinion plus d'importance que Turnèbe, il ne donne aucune autorité sur laquelle elle puisse être fondée : il dit seulement, non pas l'avoir lu, mais que cela a été lu dans Orphée, et hoc in Orpheo lectum est. Or, qu'est-ce que les ouvrages d'Orphée ? qu'est-ce qu'Orphée lui-même ? L'on sait que les hymnes et le poeme des Argonautiques que nous avons sous son nom, sont des ouvrages supposés dans lesquels on ne trouve même pas ce que rapporte Servius. Cependant ce fait si peu vraisemblable que Servius et Furnèbe ont cité avec toute l'expression du doute et le ton de l'indifférence, et qu'ils n'ont rappelé que parce que ces savans rapportoient tout, a été donné comme certain par M. de Sainte-Croix dans le passage que nous avons cité. Quelque respect qu'inspire la mémoire de ce savant accadémicien, on ne peut s'empêcher de reconnoître que dans cette occasion, il n'a pas été guidé par les règles d'une saine critique. Je crois avoir vu quelque part

<sup>(1)</sup> Aulu-Gel, lib. X, cap. 15. = (2) Artemid., Oneirocr., lib. 1, cap. 70. = (5) Serv., ad Virg. Georg. II, v. 389.

appuyer l'opinion que ces images, Oscilla, étoient celles du Phallus, sur l'autorité d'Aristophane dans les vers 7 et 26 de la scène première du second acte des Acharniennes. Dans cette scène, Dicæopolis fatigué d'une longue guerre, tandis que les autres en désirent la continuation , obtient des Lacédémoniens la paix pour lui seul, et il vole d'Athènes à son bourg d'Acharnes où il célèbre les fêtes Lennéennes avec sa famille, et il commence la cérémonie par placer la Canéphore plus en avant et par ordonner à Xanthias de tenir le Phallus élevé ( vers. 7. ): au vingt-septième vers il fait encore la même recommandation à Xanthias; mais dans l'un et l'autre passage, Aristophane se sert du mot Phallus. Il est vrai qu'au vers septième le traducteur latin a rendu le mot pallos par Oscillum: seroit-ce à cette mauvaise traduction qu'il faudroit attribuer cette erreur? Quoiqu'il en soit, ce passage d'Aristophane n'a pas le moindre rapport avec la fête des Oscilles, soit chez les Romains, soit chez les Athéniens, et ces figures n'étoient nullement des Phalles.

### (g) Pag. 43.

Prima Ceres avidæ gavisa est sanguine porcæ, Ulta suus merito cæde nocentis opes.

Nam sata, vere novo, teneris lactentia succis, Eruta setigeræ comperitore suis. (Ov., fast. lib 1. v. 349.)

Prima putatur

Hostia sus meruisse mori, quia semina rostro Eruerit pando, spemque interceperit anni. (Ovid., fast. 3.) A bove succincti cultros removele, ministri:

Bos aret, ignavam sacrificate suem. (Ovid., fast. 4.)

'C'est pourquoi tous les ans avant la moisson, les Romains devoient immoler une truie à Cérès. « Avant que de faire la moisson, dit Caton (1), il faut immoler la truie præcidanea.

<sup>(1)</sup> Cato, de re rustica, cap. 134.

On appeloit en général de ce nom, toute victime qu'on immoloit avant les autres : on donnoit aussi le nom de victimes præcidaneæ à celles qui étoient immolées la veille des sacrifices solennels. C'est ce que les Grecs appeloient moortheix; mais la truie præcidanea étoit en particulier celle qu'on offroit à Cérès avant que de couper le bled. On appeloit aussi de ce nom la truie qu'on offroit à Cérès dans la vue de purifier une famille qui étoit devenue impure, faute d'avoir rendu les derniers devoirs à quelqu'un de ses membres après sa mort : tout homme qui avoit négligé de faire des obsèques à un mort, ou seulement de couvrir de terre un cadavre, étoit obligé de sacrifier une truie à Cérès, en expiation de cette espèce de sacrilège. Suivant Victorinus (1), ce sacrifice devoit se renouveler tous les ans. Chez les Athéniens la loi ordonnoit à celui qui rencontreroit un cadavre non enseveli, de lui jeter au moins de la terre. (2)

Festus fait dériver le mot de praccidense de praccidere, ante cedere, id est, ante immolare. Nonnius Marcellus a dit, praccidence est praccidendum. L'annotateur de Festus fait remarquer que ce terme vient de praccidere et non de praccidere.

Aulu-Gelle (9) cite un passage d'Attéius Capito où il parle des fêtes precidences que les Grecs appeloient προτίλεια μέμρα: on peut voir dans Caton (6), la description de ces fêtes et du sacrifice de la truie preceidence.

Le pore joue un grand rôle dans l'antiquité religieus : c'est un sanglier qui blesse Adonis , le fils de Cérès elle-même , le génie des productions de la terre; qui tue Atys , la même divinité qu'Adonis; qui ravage le pays des Calydoniens , etc. Sur la gelerie phénicienne le tableau des Hydres abattues est suivi de l'Offrande d'un sanglier, elle peignoit ces fêtes solen-

<sup>(1)</sup> Victorinus, Art. Gram., lib. I. = (2) Ælian., Var. hist., cap. 6. = (3) Aulu-Gel., Noct. att., lib. IV, cap. 6. = (4) Cato, loco cit.

nelles du mois de septembre, après les moissons achevées, fètes très florissantes chez tous les peuples de l'antiquité. <sup>(i)</sup>

Aux Céréales qui se célébroient à Rome on immoloit deux truies, l'une argentée et l'autre dorée, suivant Festus, c'està-dire, couvertes d'ornemens d'or et d'argent.

Dans les ambarvada on sacrificit une truie féconde et pleine: on conduisoit trois fois la victime autour des champs lorsque la moisson étoit mûre, tous ceux qui suivoient la pompe sacrée fetoient des cris; l'un d'eux étoit orné de feuillages de chêne et chantoit des hymnes en l'honneur de Cérès, en formant des danses religieuses; ensuite on faisoit des libations de vin, de lait et de miel. Le sacrifice tiroit son nom d'Ambarvale de ce que la victime faisoit le tour des champs, quod arva ambiat. La victime étoit immolée par deux frères. O

Les Terminales étoient chez les Romains un jour institué par Numa, pour célébrer par une fête et des festins la conservation des limites: on immoloit dans ce jour un agneau et une truie.

M. de Caylus donne un beau bas-relief représentant Cérès avec des formes simples et élégantes, ayant à ses pieds un cochon qui semble demander pardon à la déesse du dégât qu'il cause dans les bleds.

Cependant ce motif n'est pas le seul du choix que l'on a fait de cette victime en l'honneur de Cérts: on la lui immoloit aussi de ausse de sa fécondité, et c'est bien comme symbole de la fécondité que l'on voit une laie aux pieds de Cérts sur un grand nombre de monumens anciens <sup>60</sup>. Fabretti rapporte un bas-relief trouvé à Rome sur lequel sont trois décasses assisse qui ressemblent aux décasses mères, au bas de ce relief on voit des prêtres qui immolent un cochon à ces décasses <sup>60</sup>. A Potnie dans la Bèotie, les deux décasses mères, Cérès et Proser-

<sup>(1)</sup> Monde primitif, alleg. orient., p. 208. — (2) Alexander, ab Alexandro. lib. III, cap. 12. — (5) Beger., Thes. Brand., p. 593. — (4) Fabretti, de aquæ duct.

pine, avoient un bois sacré où on leur faisoit l'offrande de l'animal sacré ou du porc. (1)

Accipient te. . . . . qui

Bonam teneræ placant abdomine porcæ.

Juvénal parle dans ces vers des prêtres dont Domitien avoit fondé un collège en Honneure de Minerve, à laquelle ils rendoient le même culte que les Matrones romaines rendoient à la bonne déesse, dans le costume qui est décrit par Juvénal et qui se rapprenotoit de celui des femmes: ils se concilioient la bonne déesse, la même divinité que la terre ou Cérès, par le sacrifice d'une jeune truie.

Les Romains sacrificient un porc à Maïa la même divinité que la grande mère, Ops, Cérès et Proserpine,

On n'immoloit que des truies à Cybèle ou à la mère des dieux: Deorum quoque matri nullum sacrum, nisi de porca feri permissum. (5)

M. de Caylus donne six figures de terre cuite qui ont été trouvées à Camarine ville de Sicile : cinq tiennent chacune un petit cochon, le maintien et la disposition de deux de ces figures qui représentent Gérès, indiquent l'origine de la mythologie des Grecs; car ces Siciliens qui avocient. La plus grande vénération pour Gérès, la représentaient avec le double vêtement et les truits de l'Isis évotienne. <sup>60</sup>

Aussi voit-on dans les médailles d'Eleusis Cérès la même divinité qu'Isis, sur un cher trainé per des dragons et au revers un on deux ports <sup>60</sup> et même trois. M. de Sainte-Croix conjecture que ces trois ports désignent les trois sacrifices qui étoient ordonnés aux initiés. Le premier avoit lieu aux petits mystères, le second au commencement des grands mys-

<sup>(1)</sup> Pausanias, Berot. = (2) Juvénal, Satyr. II, lib. 1, v. 86. = (9) Alexander, ab Alexandro, lib. III, cap. 12. = (4) Caylus, Recueil d'antiq., T. VI, pl. 37, 47, p. 119, 165. = (5) Haym., Tesor. Britan. T. I, p. 219.

tàres dans l'Eleusinium d'Athènes, et le troisème le plus solennel de tous, étôti offert dans l'Anactorium d'Eleusis. Epirlarme cité par Athenée <sup>60</sup> fait dire dans son Ulysse à un de ses personnages: l'u as malheureusement perdu le Delphas (le porc mèle que tu gardois pour les fécts d'Eleusis.

Cérés n'étoit pas la seule divinité à laquelle on immolât le cochon, on faisoit cette offrande à Prispe, à Bacchus, à Sylavin, à Hercule, à Jupiter, et à tous les dieux qui avoient quelque rapport à l'agriculture et qui présidoient à la fécondité. Winchelmann rapporte même aux serifices faits en l'h meur deSylvain et d'Hercule, une Cornaline du cabinet de Stosch où l'on voit un porc au-dessus duquel est une massur d'Hercule, devant lui un çoq qui tient un épi de bled à son bec, et derrière lui un caducée, type qui se retrouve sur un auted d'Hercule au Capitole et sur quelques médailles d'Éleuis. Les Romains faisoient le secrifice d'une truie pleine à Hercule et à Cérès le 12 des colendes de janvier <sup>60</sup>. Dans l'Iliade on immole un cochon au Soleil et à Jupiter.

Mactandumque suem solique Jovique superno.

Il en est de même dans Théocrite (in parvo herc.):
Atque marem mactare Jovi decet egrege porcum.

Le pore étoit sacci çles les Cettois, et Athenée rapports d'après Agathocle le l'abylonien, sur le motif de cette consiscration, une fable relative à la naissance et à l'allaitement du jeune Jupiter auquel une truie donnoit ses mamelles, et dont le grognement empéchoit d'étentendre les cris de l'enfant. On sacrifioit à Mars le verrat; les Athèniens remplacèrent les anciens sacrifices barbares qu'ils faisient à Mars et qu'ont été décrits par Diophante le Lacédémonien cité par Fulgence <sup>60</sup>, par le sacrifice d'un porc chistré qu'ils appeloient Nephrendis, id est, sinc reutions. Le occhon étoit immôle aux Diocurra, s'at est, sinc reutions. Le occhon étoit immôle aux Diocurra, s'at est, sinc reutions. Le occhon étoit immôle aux Diocurra, s'at est, sinc reutions. Le occhon étoit immôle aux Diocurra, s'at est, sinc reutions. Le occhon étoit immôle aux Diocurra, s'at est, sinc reutions. Le occhon étoit immôle aux Diocurra, s'at est par le de l'aux de

<sup>(1)</sup> Athen., Deipnos., lib. IX, cap. 4. = (2) Macrob., Saturn., lib. III, cap. 11. = (3) Iliad., lib. I. = (4) Fulgent., ad Chalcidinia.

comme on le voit sur plusieurs monumens anciens (1): l'éponse du roi des sacrifices, dit Festus, immoloit à toutes les calendes une truie à Junon.

Le porc étoit regardé, en général, comme l'emblême de la lubricité.

Festus a dit: Suillum genus invisum Feneri prodiderunt poetae, ob interfectum ab apro Adonim, quem diligebat dea. Quidam autem quod immundissimi sint sues ex omni mansuelo pecore, et ardentissimae libidinis; ila ut opprobrium mulieribus inde tractum sit, quum subare et surire dicuntur. Aux Hystéries fêtes instituões à Argos, on immoloit un porc à Vénus. <sup>60</sup>

Dans ce genre de sacrifices, comme dans tous les autres, il y avoit une grande diversité de coutumes, non-seulement en différents pays, mais dans le même pays en temps différents. On ne sacrifie pas de truie à Vénus, dit Dicæopolis dans les Acharniennes d'Aristophane; on ne lui en sacrifie point! répond le Mégarien, mais c'est la seule de toutes les divinités qui s'honore de ces sacrifices. En Thessalie il y avoit un temple célèbre de Vénus où on immoloit des porcs, il en étoit de même dans celui de Sida dans la Pamphylie, dans celui d'Aspende, etc. Chez les Sicyoniens, au contraire, on pouvoit offrir à Vénus pour victimes toutes les espèces d'animaux, le porc seul étoit excepté. Les Mégariens avoient exclu le saerifice du porc dans les Thesmophories, fêtes de Cérès (5). Les prêtres d'Héliopolis exceptoient des sacrifices le porc, le seul de tous les animaux qu'ils n'immoloient ni ne mangeoient pas, parce qu'ils le regardoient comme abominable et impur (4). Les Phéniciens, ainsi que les Juiss n'immoloient ni ne mangeoient de porc en aucun temps. Il y avoit dans la Mysie un temple de Jupiter Abretanus, dans lequel ceux qui avoient mangé



<sup>(1)</sup> Montfaucon, Antiq. exp. Supplem., T. I, 195. = (2) Athen., Deipnot., lib, III, cap. 15. = (5) Clem. Alex., Protrept.. = (6) Lucian., de ded Syria, § 14.

ou immolé un porc, devoient en faire des expiations comme d'un crime. (1)

Le porc étoit propre aux lustrations, aux purifications et aux expiations.

Dans Horace, le père de famille qui veut faire des lustrations dans sa maison, immole un porc aux dieux Lares. (2)

Les Athéniens appeloient καθάρστα les jeunes porcs qu'on égorgeoit en l'honneur de Cérès, et dont on répandoit le sang sur les sièges de la place publique, du théâtre, et dans tous les lieux où le peuple s'assembloit, afin de les purifier.

Les censeurs romains, lors des lustrations qu'ils faisoient tous les cinq ans, pour l'armée, et lors du recensement qui se faisoit à cette époque, offroient des secrifices où ils immoleient un porc, une brebis et un taureau; c'est ce qu'ils appeloient solitaurilia, ou, suivant une leçon probablement meilleure, comme la donnent Tite-Live et d'autres écrivains succetaurilia. Ce secrifice lustral se faisoit encore pour purifier une armée, après une bataille : les Grecs appeloient Trittya ce genre de secrifice; à Rome, on les faisoit à Mars, mais les Grecs les offroient à d'autres dieux : dans Homère, c'est à Neptune <sup>69</sup>; les Corinthiens les offroient à Zeulape <sup>69</sup>; dans d'autres lieux, ; les se faisoient à Hervule.

Montfaucon par d'un marbre de Nafbonne, qui représente un cochon virant, sur une table ou sur un autel; à chaque côté de l'autel est un casque, et à l'une des extrémités du bas reliefe, un tas d'armes. Il est probable que c'est un sacrifice du porc, préparé pour la lustration des armes.

Le jeune porc, comme nous l'avons dit, étoit employé dans l'expiation des crimes. Le scholiaste d'Apollonius nous apprend que les prêtres qui faisoient l'expiation, trempoient les mains du coupable dans le sang de la victime expia-

Alexander, ab Alexandro, lib. III, cap. 12. — (2) Horat.,
 lib. II, Serm. III. — (3) Homer., Odys. II, v. 130. — (4) Pausin., in
 Corinth. — (5) Montfaucon, Antiq. expl., T. II, p. 187.

toire <sup>10</sup>, comme Circé l'avoit fait pour Médée et Jason.
Dans Homère, Agamemnon jure par le porc. Pausanias
rapporte que les pugiles, avant de livrer le combat, près
la statue de Jupiter Horrien, en Elide, juroient sur le
pore qu'ils venoient d'immoler, de combattre sans fraude;
les juges du combat prétoient le même serment, aussi en
présence de la statue de Jupiter. Il n'étoit pas permis de
manger du porc par lequel on avoit juré; c'est pourquoi
Thalthybius, héraut d'Agamemnon, jette dans la mer le porc
sur lequel ce prince avoit fait son serment.

On croyoit que le sacrifice du pore apaisoit les insenés et les furieux, amica luto sus, c'est pourquoi Plaute, dans ses Ménchmes, fait dire à un de ses personnages qui veut faire purifier, dans la ville d'Epidamnum, un homme qu'il regarde comme un insensé: de quel pris sont ici les pourceaux sacrés ? Suivant Varron ©, les pores que l'on regardoit comme purs., le dixième jour après leur naissance, étoient appelés sacrés, parce qu'ils commençoient dès ce moment à être employés aux sacrifices.

En récapitulant les motifs divers que les anciens ont eu d'offir le porc en holocauste, aux dieux, on voit qu'ils avoient tous un but utile; la bonne foi dans les traités, et leur lovale exécution:

## et cæså jungebant fædera porcå. (Virg.)

Le bonheur et une heureuse fécondité dans les unions conjugales, la guérison du délire et de la folie). Pexpisition des crimes, la fécondité prise généralement, la scrupuleuse observation des sermens, les lustrations et les purifications, la conservation des récoltes et la purification des morts.

(1) Apollon. Rhod., Argon., lib. IV, v. 705. Schol. = (2) Varr., de re russica, lib. II, cap. 4.

#### (h) Pag. 43.

Les anciens distinguoient deux sortes de purifications, l'expiation d'un crime , expiatio cædis , et la préparation aux choses sacrées, præparatio ad sacra (1). Ces purifications ont eu un but évidemment utile : les premières faisoient accorder aux coupables, le pardon de leurs fautes, et même de leurs crimes par les dieux , lorsque le repentir ou quelques circonstances particulières faisoient espérer leur retour à la vertu. Si l'homme naturellement foible, n'eut eu aucun moyen de réparer l'erreur d'un moment, si, une fois livré aux furies vengeresses, il n'eut pu leur échapper, le désespoir se seroit emparé de lui ; ou , n'ayant plus d'intérêt à éviter le crime , il auroit regardé le retour à la vertu comme inutile, et aucun motif n'auroit pu l'empêcher de se précipiter dans des crimes nouveaux. Platon fait parler ainsi Socrate, dans le Phedon; « Il y a bien de l'apparence que ceux qui ont établi les » purifications, que nous appelons telètes, c'est-à-dire, ex-» piations parfaites, étoient de grands génies qui, des les » premiers temps, ont voulu nous faire comprendre, sous » ces énigmes, que celui qui arrivera dans les enfers, sans » être initié et purifié, sera précipité dans l'abyme, et que » celui qui y arrivera après avoir été expié et purifié, sera » recu dans le royaume des dieux; car, comme disent ceux » qui se mêlent de ces expiations : Il y a beaucoup de gens » qui portent le thyrse, mais il y en a peu qui soient pos-» sédés par l'esprit du dieu. »

Les purifications des anciens ne lavoient que des fautes ou des crimes excusables. Les grands coupables étoient exceptés du bienfait de l'initiation et des purifications ; ils étoient livrés aux remords et à la vengeance éternelle des dieux : c'est parce qu'il est initié, que Démétrius fils de Philippe, se justifie qu'il est initié, que Démétrius fils de Philippe, se justifie

TONE I.

<sup>(1)</sup> Marsham , Can. Chronic. , p. 253.

du reproche d'avoir attenté aux jours de son frère Persée (°). Evandre, général de Persée, ne puit pas être purisé par le Koës, et les Romains représentérent qu'il souilleroit par as présence, le sanctuaire de Samothrace (°). Les forfaits de Néron lui interdirent pour toujours, l'entrée du temple d'Eleusis, auquel il n'osa pas même se présenter (°). Constantin, souillé de crimes, et teint du sang de son épouse, se présente pour se faire purifier, on lui répond qu'on ne counoit aucune expiation, qui puisse effacer de semblables forfaits (°) en trouve chez les auteurs anciens une foule d'autres exemples de crimes irrémissibles, que rien ne pouvoit expier qu'une longue suite de vertus et d'actions louables.

Madame Dacier qui rejette toutes les traditions de l'antiquité, lorsqu'elles ne sont pas dans Homère, ne veut pas admettre que les expiations aient été connues dans les temps héroïques; car, dit-elle, Homère n'a jamais connu l'expiation des meurtriers : il n'a connu d'autre peine pour le meurtre , que l'amende ou l'exil (5). Cette opinion est entièrement opposée à toutes les traditions; les anciens ont fait remonter cet usage jusqu'aux temps les plus reculés. Suivant les marbres d'Arundel, les expiations ont été apportées de l'Orient dans la Grèce, sous le règne de Pandion (6): on les trouve établies de très bonne heure dans l'île de Crète; ce fut là qu'Apollon se fit expier par Carmanor (7). Bellérophon, chassé de Corinthe pour un meurtre, se réfugia chez Proetus, roi des Argiens, pour en être expié; OEdipe, dans ses imprécations contre le meurtrier de Laïus, défendit qu'on ait rien de commun avec lui, pas même la participation à l'eau lustrale (8); Hercule, par son initiation aux petits mystères,

<sup>(</sup>i) Tite\_Liv., lib. XL., cap. 10. = <sup>(i)</sup> Tite\_Liv., lib. XLV, fib. XLIV, ap. 51. = <sup>(i)</sup> Sacton., Fit. Neron., cap. 54. = <sup>(i)</sup> Zozim., Hist., lib. YIII, II. = <sup>(i)</sup> Mad. Darier, Not. sur l'Iliad., lib. XI, T. III., p. 99. = <sup>(i)</sup> Marm. Oxon. Epoch. XV, XYI. = <sup>(i)</sup> Pausan., Corinth. = <sup>(i)</sup> Sophoch., Octip., act. II, seen. 1.

fut purifié du meurtre des Centaures; après le meurtre de ses enfans, il passa dans la ville de Macris, qui avoit été le berceau de Bacchus, et y fut lavé de son crime. Pausanias (1) rapporte que, devant le temple d'Apollon, à Trézène, il y avoit un vieil édifice que les anciens appeloient encore de son temps, le logement d'Oreste, où il demeura, privé de toute communication avec les autres hommes , jusqu'à ce qu'il eût expié le meurtre de sa mère; cependant on prenoit soin de le nourrir et de le purifier , jusqu'à ce que son crime fût entièrement expié. Encore à présent, ajoute Pausanias, les descendans de ceux qui furent commis à la purification, mangent tous les ans, à certains jours, en ce lieu; entre les différentes choses qu'on employa à purifier Oreste , les Trézéniens citent l'eau de la fontaine Hyppocrène; Circé donns les secours expiatoires à Jason et à Médée ; le fils d'Actor fut purifié par Pélée, et Pélée lui-même fut lavé par Acaste du meurtre de Phocus (4). Si, à une certaine époque, ce pouvoir expiatoire a aiusi résidé dans la personne des rois , qui étoient les chefs de la justice et de la religion, les criminels ne pouvoient plus trouver l'espérance de l'impunité, dans un usage qui étoit lié aux principes du gouvernement, qui rehaussoit la majesté des rois , la rendoit plus utile et plus sacrée, et lui imprimoit un caractère de bienfaisance et d'équité. L'expiation avoit lieu, dans les temps héroïques, pour les meurtres même les plus légitimes : ceux qui les avoient commis, ne pouvoient plus participer aux festins ni aux sacrifices; Thésée fut obligé de se purifier du sang qu'il avoit répandu, dans son expédition contre les pirates. Non-seulement les expiations, à cette époque, sont prouvées par des faits nombreux ; mais elles étoient conformes à l'esprit des législateurs de ces temps , et au besoin de l'établissement d'une religion régulière; cette réflexion n'a pas échappé à la sagacité de M. de Ste-Croix : cet habile académicien fait remar-

<sup>(1)</sup> Pausan., lib. II, cap. 31. = (2) Ovid., Fast., lib. II.

quer <sup>60</sup> que, pour que ces pratiques expiatoires obtinssent le succès désiré, et qu'elles ne dégénérassent pas en de simples formalités, qui n'auroient plus inspiré la crainte, ni rassuré les consciences et apaisé les remords, il fallut les attacher à des rites particuliers qui, par un appareil imposant, pussent captiver l'imagination, et imposer au vulgaire: les mystères étoient très propres à produire cet effet; aussi l'époque de leur établissement est-elle voisine de l'origine des lustrations, et Marsham <sup>60</sup> en conclut que cette dernière chrémonie étoit l'objet principal\*de l'initiation. St.-Clêment d'Alexandrie avoit dit long-temps avant Marsham, que ces lustrations avoient domé naissance, chez les Grecs comme ches les Barbares, aux mystères <sup>60</sup>, dont elles étoient inséparables.

L'eau purssant le corps, su regardée comme un des principaux emblémes de la purification de l'ame. Elle opéroit cet cellet de deux manières, ou en la délivrant de celles qu'elle avoit contracter de souillures, ou en la délivrant de celles qu'elle avoit contractées. De là, deux sortes de purifications, les unes préparatoires, les autres expistoires : ainsi, on purificile se enfans nouveaux-nês, et on fisisoit des lustrations le cinquième jour de leur naissance. Les petits mystères ne consistoient qu'en cérémonies préparatoires, qui surent d'abord établies à Mélite, bourg de l'Attique Co; ces purifications se fisiscient sur les bords de l'Illissus qui couloit près d'Athènes. Les dévots se rassembloient en foule sur ses rives qui, per cette raison, s'appeloient rives mystiques, et la rivière ellemême reçut l'épithète de divine (d); son onde sacrée étoit censée rendre au corps cette pureté et cette blancheur que

① Sainte-Croix, Myst. Pag., p. T. 1, p. 466. = ② Marsham, Can.-Chron., p. 253. = ② S. Clem. Alex., Strom., lib. V. p. 689. = (© Saidas et Farpoct., in Apsit.—Plaut., in True. = ② Clem. Alex. Strom., lib. I, p. 35t. = ⑤ Pausan., Attic., cap. 19.—Himerius, in Eclog.—Disory., Perieg.

l'initiation alloit donner à l'ame. Le ministre chargé de les purifier s'appeloit hydrane, nom dérivé de la fonction ellemême (0); l'hydrane immoloit à Jupiter, une truie pleine, et après en avoir étendu la peau par terre, il faisoit marcher dessus celui qui devoit être purifié ; les prières accompagnoient cette cérémonie qu'un jeune austère devoit avoir précédée: on faisoit ensuits des ablutions, et on couronnoit d'un chapeau de fleurs, le purifié qui, après ces diverses épreuves, pouvoit aspirer à la qualité de myste : on recommandoit surtout aux initiés de ne se présenter devant les déesses qu'avec des mains pures, et un cœur pur. En entrant dans le temple d'Eleusis. on trouvoit un vase d'eau lustrale, dans lequel on se lavoit les mains (1). La pureté des mains n'étoit qu'une image de celle qu'on exigeoit des ames, c'est pourquoi ces deux préceptes étoient réunis ; mais les peuples toujours enclins à la superstition, ont pris souvent l'image pour la chose représentée, et lui ont attribué les mêmes effets.

Apulée, dans la cérémonie préparatoire à son initiation, est obligé de se rendre à la mer, et de s'y plonger sept fois, nombre mystique. Avant d'être admis dans le sanctuaire, if est encore conduit par le prêtre dans des bains voisins; après s'y être lavé, il reçoit l'aspersion d'une onde pure que le prêtre fait aur tout son corps. <sup>69</sup>

Cette coutume de se purifier avant que d'entrer dans les temples, ou avant que de faire des sacrifices, avoit lieu ches temples, et dans toute les religions. Dans Homère <sup>60</sup>, Ajax et Ulysse lavent leurs mains, avant que de faire des libations à Jupiter; Achille, sur le point de prier pour le salut de Patrocle, lave aussi ses mains; Télémaque se prépare par l'ablution des mains, à prier Minerve <sup>60</sup>; Pénélope

<sup>(</sup>i) Hesychius, v. Tl<sub>2</sub>. = (i) Lysias, Orat. in Andoc. = (5) April., Met., lib. II, p. 277. = (6) Homer., Iliad., IX, v. 172. = (5) Homer., Odys. II, v. 260.

se lave et se revêt d'habits purs, pour faire ses prières à Pallas. (1)

Casta placent superis, purà cum veste venite: a dit Tibulle. (3)

Dans le sixième chant de l'Iliade, Hécube dit à Hector revenant de combattre : « Je vais t'apporter la donce liqueur » du vin, tu feras des libations en l'honneur des immortels. » Je respecte trop Jupiter, répond Hector, pour lui faire » des libations, avant d'avoir yerés sur mes mains une seu » pure. Il n'est pas permis, étant soullé de sang et de carnage, d'implorer ce dieu. » Enée, à l'imitation d'Hector, dit: "

Me, bello e tanto digressum et cæde recenti Attrecture nefus, donec me flumine vivo Abluero.

Dans le 31° chapitre des nombres, le prêtre Eléazar fait une allocution aux soldats qui avoient combattu contre les Madianites, pour se purifier.

Achille (6) se purifia à Milet, après avoir tué Strambelus, roi des Lelèges.

Après avoir nommé les députés qui doivent aller fléchir la colère d'Achlile, dans sa tente, Hector dit: Qu'on apporte de l'eau; purifions nos mains, et que nos prières apaisent le fils de Saturne, s'il daigne s'attendrir.... Des hérauts versent une eau pure sur les mains des rois ; des jeunes gens remplisent de vin les coupes, et les présentent à tous les sasistans , après avoir commencé les libations.

Hérodote cite plusieurs exemples de ces libations, chez les Egyptiens et chez les Grecs.

Les initiés aux mystères de la déesse de Syrie, après avoir sacrifié la brebis sacrée, et en avoir mangé, s'appliquoient les pieds et la tête de l'animal sur la tête, et posoient le

<sup>(1)</sup> Homer., Odys. IV, v. 759. = (2) Tibul., Eleg. 1, lib. II, v. 13. = (3) Virg., Æneid., lib. II, v. 718. = (4) Athen., lib. II, cap. 6.

genou sur la toison étendue sur le parvis, après quoi ils prenoient des bains d'eau froide, buvoient et dormoient à terre. (1)

Les initiés aux mystères de Mithra, étoient régénérés par une espèce de baptème; ils avoient leurs aspersions lustrales: une fontaine d'eau pure couloit dans l'antre de Mithra. (5)

Les Egyptiens, et surtout leurs prêtres, étoient très attentifs à entretenir la pureté du cotps; ils es baignionit dux fois le jour, et sutant la nuit; ils défendoient même l'entrée de leurs temples à ceux qui, après l'acte du mariage, ne s'étoient pas purifiée par le baim.

Toutes les fois qu'un Babylonieu avoit eu commerce avec sa femme, il brûloit des parfums, et s'asseyoit auprès pour se purifier; sa femme en faisoit de même, de son chét. Ils se lavoient ensuite l'un et l'autre, à la pointe du jour; car ju le leur étoit pas permis de toucher à aucun vase, avant qu'ils ne fussent lavés: les Arabes observoient le même usage <sup>(c)</sup>. Le Législateur avoit preserit ces purifications, à cause du besoin de la propretté, dans ces contrées, et de la nécessité de donner une haute idée de la chasteté, dans un climat où il est si difficile de la pratiquer. Pythagore, disciple des prétres égyptiens, youloit qu'on ne s'aprochât des dieux, et qu'on ne lès louit qu'avec un corps pur et des vêtemens nets, et il ordonnoit de se préparer aux actes de religion par des lustrations et par des aspersions.

Le Lévitique et les traditions des Juis présentent des exemples innombrables de ces purifications. Jeodo, reverus dans le pays de Chanaan, et voulant dresser un autel pour y sacrifier au Seigneur, ordonne à toute as maison de se laver, et de changer d'habits <sup>(6)</sup> Job, en Arabie, étoit soigneux de se purifier, et il se plaint que, malgré son attention à se laver dans l'eau de neige, Dieu le réputoit toujours

<sup>(1)</sup> Lucian., de ded Syrid. = (2) Tertul., de Baptism., cap. 5. = (3) Herod., lib. I, § 98. = (4) Genes. XXXV, 2.

impur (1). Dans le quatrième livre des Rois, le prophête Elisée commande à Naaman de se plonger sept fois dans le Jourdain.

Les livres sacrés des Indiens, leur ordonnent de se plonger fréquemment le corps dans les rivières; en entrant dans l'eau, ils doivent se couvrir de boue, comme un emblème de la souil-lure et de la corruption naturelle de l'homme; ensuite, s'avançant plus loin, il se s' tournent vers le soleil, pendique vançant plus loin, il se s' tournent vers le soleil, pendique que le brame fait cette prière; « Cet homme est aussi souilé que la boue de cette rivière; mais l'eau qui coule peut le nétoyer de cette ordure; veuille de la même manière le purifier du péché. Alors, celui qui se lave, se plonge trois fois dans le courant, pendant que le brame répète le nom de la rivière, et celui des autres rivières fameuses pour ces sortes de purifications; après s'être sins purifie, il se relève, secoue dans sa main quelques grains de riz, qu'il jette dans le fleuve, reçoit du prêtre l'absolution de ses péchés, et se retire.

St-Climent d'Alexandrie observe que ces bains sacrés, en usage chez les Orientaux ou chez les barbares, répondoient aux purifications et aux hustrations qui , chez les Grecs, servoient toujours de préliminaires à l'initiation aux mystères. Le même auteur cite un passage de Ménandre, où ce poète parle d'une espèce de purification faite avec du sel et de l'eau, dont on aspergeoit trois fois celui qu'on vouloit purifier. <sup>60</sup>

Une foule d'autorités prouvent l'existence de ces purifications, chez les Romains (6); mais elles ne font mention que de trois aspersions : Macrin se lave deux fois la tête dans le Tibre, afin que ses prières soient exaucéss (6); Servius . com-

<sup>6</sup> Genet, IX, 50. ■ Bhaguat-Geta. — Estrait du Shauter., p. 65.—Henry-Lord, Hist. des Banians, cap. 9, p. 83. ■ 6 S. Clem. Alex., lib. V, p. 892. — Lib. VII, p. 714. ■ 6 Pers., Sair. II, v. 15. — Juvenal. — Plaut., Amphytr., act. V, scen. 1, v. 41. — Plaut., Alul., act. III, scen. 6, v. 41. — 6 Pers., Ibid.

mentant ces paroles de Virgile, purdque in veste sacerdos, dit que l'habit pur étoit celui que l'on portoit les jours de fête, et lorsqu'on vouloit offiri un sacrifice; et il ajoute que les magistrats et ceux qui se disposoient à acrifier, se lavoient les mains, et les essuyoient avec des serviettes de lin "O. Lorsque le sabin qui, sous le règne de Servius, y ouloit assurer à son pays la suprématie de l'Italie, se présenta pour faire le sacrifice de la génisse extraordinaire, auquel les devins attachoient cette suprématie, le sacrificateur romain dit à l'êtranger: quel est ton dessein? d'offirir à Diane un sacrifice, sans y être pripare par aucune ablution. Fa te purjete dans une eau courante; le Tibre coule au bas de ce vallon. Pendant que le sabin se rend au fleuve, le romain immole la victime. <sup>60</sup>

Les Mahométans, et d'autres nations de l'Orient font encore des ablutions, avant leurs cérimonies sacrées: Tertullien et d'autres pères de l'église nous apprennent que les chrétiens se lavoient les mains, avant que d'entrer dans les temples, uasge dont nous avons conservé quelques traces, en mettant le doigt dans l'eau bénite. Chez les anciens, l'eau lustrale ne pouvoit être employée qu'aux purifications sacrées. <sup>50</sup>

Il y avoit des fontaines dont l'eau étoit sacrée; la plus célèbre de ces fontaines, chez les Grecs, étoit la fontaine de Callirhoë: ils avoient une telle vénération religieuse pour cette fontaine, que, dans les grandes solennités de piété, il n'étoit pas permis d'employer une autre eau. <sup>(3)</sup>

Aucune lustration n'étoit regardée comme légitime, si ceux qui la faisoient n'étoient tournés vers le soleil levant. (5)

Orphée et Musée avoient, dit-on, publié des rituels qui contenoient les règles des cérémonies religieuses. Hérodote, après avoir rapporté l'expiation faite par le roi Crésus lui-

<sup>. (1)</sup> Servius, in Æneid. XII, v. 164. = (2) Tite-Liv., lib. I, § 45. = (3) Thucyd., lib. IV.—Dionys. Halicar., lib. VII.— (4) Callimach., in Apollin. = (5) Cratinus, in Chiron. — Natalis, comes., p. 51.

même, du phrygien Adraste, qui ent ensuite le malheur de tuer involontairement Atys, fils de ce prince, Hérodote nous apprend que les expiations, chez les Lydiens, ressembloient beaucoup à celles qui étoient usitées chez les Grees : on peut voir, sur ces expiations, le scholisste d'Homère <sup>(1)</sup> Euripide, dans la tragédie d'Oreste <sup>(2)</sup>; mais personne n'a décrit avec plus d'étendue et plus d'exactitude, les cérémonies qui rôbservoient dans les expiations, qu'Apollonius de Rhodes.

Il n'étoit pas permis aux impurs, non-seulement d'approcher des autels des dieux, mais encore de leur adresser des prières; alors, ils excitoient leur courroux et leur indignation: Astérius fut frappé de la foudre, parce qu'il avoit touché les autels de Jupiter avce des mains impures. 60

Le but des religions anciennes, étant de ramener toujours les hommes au respect et à la crainte des dieux , ce n'étoit pas seulement des hommes impurs qui ne pouvoient approcher de la divinité, ou lui être présentés, mais encore les animaux et les choses inanimées : ainsi les purifications s'appliquoient à tout ce qui devoit être offert aux dieux ou employé au service divin. Dans Homère (5), le vase qui doit servir aux sacrifices, est d'abord purgé par le souffre, et ensuite lavé dans les eaux du sleuve. Les cérémonies expiatoires s'appliquoient aux temples, aux autels, à tous les lieux que la divinité devoit honorer de sa présence, à tous ceux que le crime avoit profanés, on sur lesquels ou vouloit attirer les faveurs du ciel. On purificit tous les ans la ville d'Athères , le six du mois thargélion. Solon, qui avoit supprime à Athènes, des cérémonies barbares, jugea nécessaire de purifier cette ville, après l'avoir civilisée. On purificit les lieux où la colère céleste se déclaroit par la flamme, ou par d'autres fléaux. Celles faites par Epiménides à Athènes, et par Apollonius de



Iliad. Schol., cap. 24, v. 480. = (2) Euripid., Orest., trag.,
 v. 511. = (5) Apotlon. Rhod., lib. 4. = (a) Timarch., lib. de Coronis.
 = (5) Homer., Iliad., lib. XVI.

Thyane, pour la peate d'Ephèse, sont célèbres : on peut voir les détails de ces sortes d'expiations, dans Pline, Juvénal, Ovide, Apulée, Lycophron, etc. Les Greca appeloient ana-themala, les hommes sacrès qui se vouoient aux dieux infernaux, pour purifier les villes 0°: les hommes se purificient aussi, après de semblables calamités; Agamennon, après de départ de Chryséis, ordoma aux peuples de se purifier; ils se purifièrent, et jetèrent l'ean lustrale dans la mer co. Cette espèce de purification est décrite par Hippocrate, qui dit aussi qu'on jetoit à la mer ce qui avoit servi aux purifications, ou qu'on l'enfouissoit en terre, ou qu'on le portoit sur quelque montagne déserte. <sup>50</sup>

Quoique l'eau de la mer fût la plus convenable aux purifications, on se servoit le plus souvent de celle qu'on appeloit lustrale : c'étoit une eau commune dans laquelle on avoit plongé un tison ardent, pris sur l'autel lorsqu'on y brûloit la victime. On en remplissoit les vases qui étoient dans les vestibules des temples, dans les lieux où se tenoient les assemblées générales, autour des cercueils où on exposoit les morts à la vue des passans. « La mort, dit Potter (6), étant abhorrée par tout être doué de la vie, non-seulement les Juifs, mais » la plupart des payens, se sont crus eux-mêmes souillés par » le contact d'un corps mort : » Ainsi le corps étoit regardé comme impur après le départ de l'ame. Chez les Grecs tant qu'il y avoit un corps dans une maison, un vase d'eau étoit placé devant la porte pour que ceux qui avoient eu quelque communication avec le corps mort, pussent avant leur départ, se purifier eux-mêmes, en se lavant : c'est pourquoi Euripide fait révoquer en doute par le chœur la mort d'Alceste, parce qu'on ne voyoit pas cet indice ordinaire (Euripid., Alcest. v. 66.) Les Grecs croyoient même que la maison dans laquelle le

<sup>(</sup>i) Optarem ego ipse anathema esse, S. Paul, ad Athen. = (2: Homer., Iliad., lib. I, v. 314. = (5) Hippocr., de Morbo sacro, sect. 3. = (4) Potter, Archwol. II, p. 188.

corps se trouvoit, n'étoit pas exempte de souillure; Hélène dit dans Euripide (Helen., vers 1446.): Nos maisons sont pures, car elles n'ont pas été souillées par la mort de Mindias. C'est à cette idée qu'on attribue l'origine de l'uasge des Romains, d'aperger trois fois avec de l'eu consacrée, tous les parents du mort et tous ceux qui avoient assisté aux funérailles. Cette cérémonie étoit faite par un prêtre, après que les os brûlés avoient tété mis dans une urme :

Ossaque lecta cado texit Corynæus aheno: Idem ter socios pura circumtulit unda , Spargens rore levi , et ramo felicis olivæ , Lustravitque viros, dixitque novissima verba. <sup>(1)</sup>

Ceux qui avoient auivi les obsèques des morts après avoir été aspergés avec de l'eau, traversoient le feu; cette purification s'appeloit Suffitus <sup>50</sup>. La maison étoit aussi purifiée et nétoyès avec une espèce de balai. On avoit institué dans ce dessein certaines cérémonies qu'on appeloit Feriez Denicales. Le Flamen de Jupiter, ne pouvoit toucher les morts ni même approcher d'un tombeau <sup>50</sup>. Suivant Hérodote <sup>50</sup>, les anciens Scythes, lorsqu'ils avoient approché des morts, se purificient eux-mêmes d'abord en se lavant la tête, et ensuite 'en brâlant de la graine de chanvre sur des pierres rougies par le feu.

Dans le cinquième livre de la retraite des dix mille, Xénophon propose de purifier l'armée, et les devins l'ayant conseillé, l'onfit des ablutions <sup>69</sup>: Tite-Live décrit la manière dont les Macédoniens purificient leurs surnées <sup>50</sup>. Xerzès purifia son armée <sup>50</sup> ainsi que César <sup>50</sup>. Les Romains purificient leur

① Virg. Æneid., lib. VI. v. 238. © Festus. — © Aulo-Gel., Noct. Astic., lib. X, cap. 15. — (0 Herod., Melpom., cap. 75, 75. — (0 Xéoophon, Retraite des diz mille, lib. V, § 35. — (0 Titc-Liv., lib. XI, cap. vr. — (9 Herod., lib. VII. — (0 Appian., lib. V. Bell. civ.

armée dans le champ de Mars : on appeloit cette purification Armitustrium. On purifioli aussi le peuple et les Caries O. Hérodote et Thucydide donnent les détails de la purification de l'île de Délos , le premier par l'aistrate et le second sous l'Archontat d'Euthydemus. O

Lorsque quelques prodiges alarmoient les superstitieux Romains, ils faisoient une lustration solennelle : Tite-Live en cite plusieurs exemples <sup>30</sup>. La lustration solennelle qui eut lieu l'an de Rome 579, se fit autour de l'ancienne ville : ils faisoient de sultatations pour certains cas particuliers, par exemple lorsque les Tarquins furent chassés de Rome, comme nous l'apprend Denys d'Halicarnasse, on fit des lustrations qui purifièrent la ville.

Les initiés aux mystères de Mithra répandoient l'eau sur les maisons, sur les temples, les campagnes et les villes pour les purfier. La fête des Ambervalia chez les Romains avoit pour objet la lustration des champs et des moissons. Parmi le grand nombre de cérémonies suitées dans ces fêtes, on remarque les libations de vin et de lait et les asperisions d'eau dans les champs. Les .Romains célébroient tous les cinq ans les sacra lustralia dans le mois de février <sup>60</sup>, ces lustrations se fissionient par les censeurs par toute la ville <sup>60</sup>; on appeloit cette cérémonie fébruam du nom du nois où elle étoit célèbrée.

On purificit aussi les vaisseaux. 6)

Chez les Athéniens on purificit les tribunes aux harangues, les théâtres et les lieux où le peuple tenoit ses assemblées. (7)

Les temples surtout étoient purifiés avec soin. Numa Pompilius fit dédier aux muses le lieu où il s'entretenoit avec elles, et tous les prés d'alentour; la fontaine qui arrosoit cette

<sup>(i)</sup> Yarr., de ling, Ialin., cap. 25. = <sup>(i)</sup> Herod., lib. I., § 64. = <sup>(i)</sup> Tilet-Liv., lib. XXXV, § 9.—Lib. XLII, § 20. = <sup>(i)</sup> Thébaid., lib. II, in not. hymn. = <sup>(i)</sup> Asconius Padianus I. in Furrem, act. = Virg., Ændid., lib. VI. = <sup>(i)</sup> Gyral. dou. de Navaigin.—Tile.-Liv., lib. III.—Deced., lib. IX. = <sup>(i)</sup> Herod. lib. I.—Rhodigin., lib. VI, cap. 17.—Lib. XXVII, cap. 12.

campagne fut consacrée aux vestales, afin qu'elles y aliassent puiser de l'eau tous les jours pour arroser et purifier le temple (Tit. Liv.)

Les anciens purificient avec plus de soin encore, les lieux qui avoient été isouillés par le sang. Après le meurtre des prétendans de Pénélope, Ulysse purifie son palais par des lurations, et Homère le qualifie dans cette occasion de expulsor malorum 10: dans Théorite, Amphytrion purifie son palais qui avoit été souillé par le sang des serpents tués par Hercule encore enfant. 50

La purification par le feu étoit aussi généralement répandue chez les anciens que la purification par l'eau. (5)

On lit dans le Deutéronome le passage suivant (\*): Il ne sera trouvé parmi vous aucun homme qui ait purifié son fils et sa fille par le feu.

Ce passage fait allusion à l'usage où étoient quelques-uns des anciens peuples de l'Orient , de purifier leurs enfans en les consecrant à leurs dieux. Maimonides nous apprend qu'on allumoit un grand feu qu'un prêtre étoit chargé d'entretenir, le père remettoit son fils à ce prêtre, qui le rendoit au pèr en reculant, ce qui indiquoit la permission de le faire passer par le feu : après cette cérémonie, le père condusiont tui-même le fils à travers les flammes, d'un côté du feu à l'autre. (9)

Euripide dit que lecorps de Clytemnestre fut purifié par le feu. C'est par le feu et le souffre qu'Ulysse purifie sa maison après le messacre des amans de Pénélope. (6)

Jamblique dit que le feu détruit tout ce qui se trouve de matériel dans le sacrifice, qu'il le purifie et le délivre des liens de la matière, et qu'é raison de sa pureté il rend les choses propres à la société des dieux. <sup>(2)</sup>

<sup>(4)</sup> Homer., Odys., lib. XXII. = <sup>(2)</sup> Theor., Idy II. IV. = <sup>(3)</sup> Eustath., in Iliad. A. v. 55. = <sup>(4)</sup> Druter. XVIII., 10. = <sup>(5)</sup> Maimon., de Idol., cap. 6, sect. 5. = <sup>(6)</sup> Homer., Odys., lib. XXII., v. 481. = <sup>(7)</sup> Jamblic., de Idyst., cap. de Ratione sacrif.

 Suivant Lucain le pouvoir du feu porte l'ame dans le monde éternel:

Quos ignea virtus

Innocuos vitæ patientes ætheris imi

Fecit, et œternos animam collegit in orbes. (1)
Ovide dit de Jules César:

Nam patris augusti docui mortale fuisse

rediret naturam, (3)

Corpus, in otherias numen abisse domos. (3)

Suivant Servius, les Romains brûloient les corps des morts, ut statim anima in generalitatem, id est, in suam

Silius Italicus décrivant les funérailles de Paulus, dit :

crepitantibus undique flammis , Æthereas anima exultans evasit in auras. (6)

Hercule, dit-on, se consacra lui-même en se brûlant, et en conséquence il fut admis au nombre des dieux immortels: le blêcher effectua une séparation entre la partie de son être qui descendoit des dieux, et la partie mortelle <sup>63</sup>; la portion divine fut transportée dans le ciel.

Sénèque le tragique fait dire à Alcmène:

Quidquid in nobis tui Mortale fuerat, ignis evectus tulit;

Paterna cœlo pars data est flammis tua. (6)

Les rites de l'apothéose d' renferment l'idée que l'ame n'étoit complètement délivrée de ses liens mortels, que par l'influence du feu. Quintilien parlant de l'ame, s'exprime ainsi: Quoties humani pectoris carcerem effugerit, et exouerata membris mortalibus levi se igne lustraverit, petere sedes inter autra. (Quintil, Declam. 10.)

(i) Lucain, Phars., lib. IX, v. 7. = (2) Ovid., Pont., lib. IV, cap. 13 v. 25. = (3) Servius, ad. Eneid., lib. III. = (4) Silius Italicus, lib. X. = (5) Callim., Hymn. in Dian., v. 159. = (6) Senc., Here, OBt., trag., v. 1966. = (7) Herodian., Hist., lib. IV.

La vertu du bücher funéraire étoit supposée bien plus grande, lorsqu'un homme vivant s'y dévouoit lui-même 0º; c'est à cette idée qu'est dù l'uasge des anciens Gymnosophistes de l'Inde qui se brûloient eux-mêmes tout vivans, et qui exigent ce sacrifice de leurs femmes. Cet Indien qui se jeta à Athènes sur un bücher enflammé, cria sux spectateurs étonnés: Je me rends moi-même immortel 0º I lu jettent leurs corpe dans le feu, dit Porphyre, ofin d'en séparer leur ame dans l'état de la plus grande pureté possible. 0º

La purification par le feu avoit lieu chez les Gaulois : les Druides allumoient deux grands feux, entre lesquels ils finasoient passer, pour les purifier, les hommes et les animats qui devoient être sacrifiés . Cet usage s'est perpétué dans les temps modernes : j'ai vu dans ma jeunesse, le peuple de na ville natale courant et sautant à travers les feux de la Saint Jean, usage dont il ignoroit totalement l'origine. On retrouve cet usage non-seulement en France, mais en Anpleterre et en Irlande.

Les Goths et les Écossais attribuoient au feu la vertu de



<sup>(1)</sup> Origen., contra Celsum, lib. V. = (2) Nicol. Damascen. V. Hydriotaph., p. 5. = (3) Porphyr., de abstinentid, lib. VI, sect. 18. = (4) Toland, History of the Druids, Lettr. II, § 4.

purifier. On peut voir dans Pennant (1) des détails sur certains usages des Ecossais qui prouvent ce fait.

Les anciens regardant le feu et l'eau, comme deux grands moyens de purification, les appliquoient simultanément à des objets de tous genres. Ovide décrivant les fêtes de Palès, dit:

Certe ego transilui positas ter in ordine flammas;

Virgaque roratas laurea misit aquas. (2)

La purification par le feu s'appliquoit non-seulement aux troupeaux, mais encore à ceux qui les possédoient:

Per flammas saluisse pecus, saluisse colonos. (5)

L'usage du feu et de l'eau étoit nécessaire chez les Hébreux pour purifier de la souillure occasionnée par les morts. On devoit tuer une génisse rouge, et la brûler entièrement hors du camp; on en rassembloit les cendres avec soin. La loi qui enjoint la purification, porte ce qui suit: « On prendra les

- » cendres d'une génisse de purification, brûlée. Un prêtre, » suivant le Targum de Jonathan, prendra de l'hysope, et
- » l'ayant trempée dans l'eau, il en fera aspersion. Un homme
- » pur fera une aspersion sur la personne impure, le troisième
- » jour et le septième ; et il la purifiera le septième, puis il
- » lavera ses vêtemens, enfin il se lavera lui-même dans l'eau, » et le soir il sera pur. (4)

L'acte inhumain des Indiens, de brûler les vivans avec les morts, s'exécutoit invariablement dans le voisinage d'une rivière: toutes les cendres des morts étoient rassemblées et dispersées dans l'eau; ils croyoient que ces deux élémens, dont les autres nations se servoient pour la purification, étoient nécessaires pour effectuer cette horrible consécration.

(1) Pennant, Tour in Scotland, p. 46. = (2) Ovid., Fast., lib. IV, v. 727. = (5) Ovid., Fast., lib. IV, v. 805. = (4) Nombre XIX, 1, 119.

Tome I.

#### SECTION DEUXIÈME.

### (a) Page 61.

Ox invoquoit Cérès sous le nom de Calligénie. Ménandre écrit à Glycère, qui étoit restée à la ville pour la fête de Cérès Haloenne, et Glycère lui répond: Jen prende à témoin Calligénie, dans le temple de laquelle je suis aujourd'hui. O

Hêsychius dit aussi que c'étoit un surmom de Cérès : lemot calligéue signifie proprement mère de la beauté ; ainsi, les courtissnes devoient aimer à sacrifier à Cérès, sous ce nom, et fréquenter plus souvent le temple de Cérès Calligénie, que les autres.

Cependant, le récit tiré de Nonnus, prouve que les anciens en faissient aussi un personnage différent de cette divinité: Aristophane <sup>60</sup> distingue entièrement Cérès de Calligénie, dans ces vers:

> Vota facite Thesmophoris (Deabus.) Cereri et Proserpinæ,

Et Pluto, et Calligeniæ, Et juvenum altrici Terræ:

Et Mercurio et Gratiis.

Piutarque confirme cette opinion; il dit qué, dans les Thesmophories de l'Eubée, on n'invoquêt point Calligénie, parce que les prisonnières qu'Agamemnon amens de Troie, ayant été obligées de mettre à la voile, à cause du vent favorable, le sacrifice reats imparfait.

Aristophane a également distingué Calligénie de Proserpine; et lorsque M. de Ste.-Croix dit, quelle étoit cette Cal-

 Alciph., Mœurs de la Grèce, Lettr. IV, V. = (2) Aristoph., Thesmoph., v. 306. = (5) Plut., Quæst. Græc., p. 331.

ligénie? c'est assurément Proserpine, que sa mère abandonna dans une caverne, sous la garde des dragons ailés (1), il aveit oublié le récit de Nonnus. Calligénie étoit peut-être, dit ensuite M. de Ste-Croix , un nom mystérieux, usité dans les Thesmophories; M. de Ste-Croix a eu tort de restreindre sa conjecture aux Thesmophories : le nom de Calligénie , causa nascentium pulchra, me paroît très bien convenir aux mystères de Cérès, et à la nature de cette divinité. D'après son étymologie, ce nom a pu être donné à Cérès, comme aux autres divinités mères : aussi Hésvchius dit-il que nonseulement les anciens ont appelé Cérès, Calligénie, mais que d'autres, et en particulier, Apollodore, ent donné ce nom à la terre ; il a été aussi donné à Lucine , et Festus qui appelle de ce nom Egérie, s'exprime d'une manière qui ne laisse aucun équivoque sur ce sujet : Egeriæ sacrificabant prægnantes, quod eam putabant facile conceptam alvum egere. Aussi Nonnus dit-il qu'elle étoit la nourrice de Proserpine, et en général, ceux qui n'en ont pas fait une déesse, l'ont donnée comme une nourrice, ou comme une mère de famille honorée, yspaizs, honoratam matronam.

### (b) Pag. 61.

Dans la description des pierres gravées du cabinet de Stoseh, Winkelmann "

par le d'une corvaline représentant Bacchus avec divers attributs, et un satyre aux pieds duquel on voit la foudre: Lucien et Nonnus, ainsi que plusieurs monumens antiques, domment la foudre pour attribut à Bacchus.

La foudre n'étoit pas l'attribut exclusif de Jupiter; mais toutes les grandes divinités avoient deux caractères distincts, l'un général, celui du premier principe, doué de la force et de

<sup>(1)</sup> Sainte-Croix, Myst., T. II, p. 12. = (2) Hesych., Lexic., v. Kullininus. = (5) Descrip. des pierres gravées du cabinet de Stosch, par Winckelmann, p. 234. = (4) Plin., lib. II, cap. 52.

la puissance universelles, l'autre particulier, que chacune de ces divinités recevoit des fonctions auxquelles l'avoit réduite le système du polythésme; elles avoient, sons le premier rapport, la foudre pour attribut: c'est ce qui se retrouve ches toutes les nations anciennes. Suivant Pline <sup>0</sup>, les livres des Toscans comptoient neuf divinités qui lançoient la foudre; les Romains attribusient à Jupiter, la foudre du jour, et à Summanus (le Pluton des anciens Latins), celle de la nuti <sup>10</sup>: les Toscans-attribuoient à Mars, les foudres qui produisent des embresemens. Il y avoit à Milon, en Egypte, un temple dédié à Neptune foudroyant <sup>10</sup>; À pollinaris Sidonius appelle Neptune, Jupiter Tridentifes.

Sacra Tridentiferi Jovis hic armenta profundo Pharnacis immergit genitor. (4)

Et Statius, dans son Achilléide (lib. 1), appelle Neptune, le second Jupiter.

Apollon étoit souvent représenté avec la foudre <sup>60</sup>, particulièrement par les Assyriens, et par les habitan d'Héliopolis <sup>60</sup>. Goltzius a domé une médaille de l'Acernanie, où il est représenté avec des ailes et la foudre <sup>67</sup>; on le voit sur plusieurs médailles romaines, ayant la tête couronnée de lautiers, et la foudre à la main : Sophocle <sup>60</sup> et Pline <sup>60</sup> nous parlent de Mars Fulminant, que l'on voit aussi sur plusieurs antiques.

Vulcain lançoit aussi la foudre, auivant Virgile et Nonnus (<sup>10</sup>) quelques médailles de l'île de Samos le représentent ainsi : on voit Pan avec la foudre, sur deux petites figures romaines, en bronze. (<sup>11)</sup>

(0) Plin., lib. II. c. 5.2. = © Plin., loc. citat. − Feutus, in Prag., p. 57. − S. August., lib. IV, de Civ. Dei, cap. 25. − © Athen., lib. VIII. = Ø Apollin. Sidoritus de Burge Ponic., v. 58. − © Nonuss. Dionys., lib. X, 5, 53, 20. − © Macrob., Satur., lib. I, cap. 25. − © Goltius, Green, Tab. 51. − © Gedip. 2yr., v. 4yr. − © Plin. lib. X, cap. 2. = © Virg., Æneid. − Nonus, lib. XL, 24. − © Athen., Dejmars., lib. XI.

Cybèle est souvent représentée avec la foudre; Junon et Pallas portoient aussi la foudre; à Carthage, Junon étoit placée sur un lion, tenant la foudre de la main droite, et le sceptre de la main gauche.

Virgile a dit de Pallas :

Ipsa Jovis rapidum jaculata e nubibus ignem.

L'Amour lui-même lançoit la foudre; l'Amour \*\*\* represente la foudre d'Alcibiade. (1)

### (c) Pag. 71.

Dans les hymnes d'Orphée, Apollon est appelé Bacchios; dans Callimaque et dans l'Etymologicum magnum, Boedronios: ce sont les mêmes noms que ceux de Bacchus. Il avoit encore, ainsi que Bacchus, les surnoms de irsusèlee, cuesto ovium; noivros, qui greges curat; àposoviage, a gamorum curator; vaniore, in saltibus degens; viques, pastoralis est legum lator. Apollon et Bacchus ont l'épithète de pastoralis qui ao plancis onnia que terra progenerat; c'est pourquoi, ils étoient les pasteurs non d'un seul genre de troupeaux, mais de tous dans Homère, Apollon et mon-seulement le pasteur des chevaux, mais des bocufs. Le scholiaste de Pindare dit qu'il s'appela Nomios, de vípas, c'hant.

Ils avoient aussi l'au et l'autre les noms de π̄ριος, agrestis.
Nonnus appelle Bacchus Φοίδο αλθερὸς θ' ξεκριός, cornutus; δίαρες, δίοσπίες ἐιλεξίακος, propulsator malorum;
καίσιος, medicus et curator; ῖκιος, medicus ; πατρῶςς, patrius ut
autor quod pro generandis omnibus præbuerit causam; ca
qu'indique ce vers d'Orphès.

Concilium prudens et mentem patris habentem.

L'épithète de ausparations, intonsus, étoit encore commune à Apollon et à Bacchus.

(1) Anthol. latin. Epigram. CCXXVIII, De puero amato. -(2) Nonnus, lib. XVI.

On lit dans l'anthologie latine, ce vers :

O sacros vultus, Baccho vel Apolline dignos.
C'est une imitation d'Ovide:

Et dignos Baccho , dignos et Apolline crines. (1)

On trouve souvent cette idée dans les poètes érotiques; c'est surtent sous le rapport de la beauté qu'ils réunissent ces deux divinités : ils étoient les plus beaux des dieux,

Cinge caput mitra, speciem furabor Iucchi, Furabor Phæbi, si modo plectra dabis. (2)

Tibulle invoque ensemble Apollon et Bacchus:

Salve cura deum, casto nam rite poetæ

Phæbusque et Bacchus, Pieridesque favent. (6)

On lit dans une ancienne épigramme: Sic Apollo, deinde Liber, sic videlur ignifer, ambo sunt flammis creati, prosatique ex ignibus, ambo de comis calorem, et ambo radios conserunt; noctis hie rumpit tenebras, hie tenebras pectoris.

Suivant Servius (\*\*\* Eneid., lib. vt. v. 641, et lib. x. v. 163); le Parnasse, moutagne de Thessalie, avoit deux sommeta, le Cithéron qui étoit consacré à Bacchus, et l'Hélicon qui étoit consacréà Apollon. Sénèque (\*\*Herc. fur., act. v. 1284) fait dire à Hercule:

arma nisi dantur mihi,
Automne Pindi Thracis exscindam nemus,

Bacchique lucos , et Cithæronis juga Mecum cremabo.

Syncelle dit qu'on voyoit le tombeau de Bacchus, à Delphes, auprès de la statue d'or d'Apollon, et à l'endroit où étoient déposées les armes d'Auguste, et la cythore de Néron. (Syncel., Chronogr., p. 162.)

<sup>(</sup>i) Ovid., Met. III, v. 420. = (2) Propert., lib. IV, El. 2, v. 51. = (5) Tibul., lib. II. Eleg. 4.

Il y avoit, dit Macrobe, un dogme secret des mystères, suivant lequel Apollon et Bacchus étoient le même dieu soleil, considéré dans ses rapports avec la partie supérieure du monde, et la partie inférieure. (Macrob., liv. 10-)

## (d) Pag. 78.

Les anciens voyoient toujours avec joie, et accompagnoient de ieux l'herbe verdovante ; si , dans la semaille , ils voyoient l'enlèvement de Proserpine, dans la végétation des grains, ils la vovoient retrouvée. Proserpine étoit honorée des la plus haute antiquité, chez les Sabins, sous le nom de Féronie, d'Anthesphore (ornée de guirlandes et de couronnes), de Philostéphanie, et de Perséphone. Les Latins et les Sabins lui rendoient le culte le plus religieux , vers les environs de Cumes; tous les peuples voisins y affluoient, à certains jours marqués , les uns pour déposer des offraudes dans son temple , les autres pour faire le commerce : c'étoit une des foires les plus brillantes de ce canton (Denys d'Halicar.-Tite-Live). Les Sabins disoient que le culte de la déesse Féronie ou Pharonie leur avoit été apporté par une colonie de Macédoniens émigrés au temps de Lycurgue. La déesse Phéronie avoit un bois sacré et une fontaine : on l'appeloit aussi Junon vierge ( Servius , ad Eneid., lib. 7. v. 799 }, elle étoit une des nymphes de Campanie, pays fameux par le culte des divinités d'Eleusis. Les affranchis la regardoient comme leur divinité tutélaire, et ils venoient prendre dans son temple le bonnet de la liberté; l'on sait que Proserpine portoit le nom de libera.

### (e) Pag. 78.

Montfaucon (Antiq. Expl., t. 1. p. 80.) donne d'après Alcander, un monument qui prouve la vérité de cette théorie: c'est la cein Jupiter assis sur des nuées, attentif à la marche de représente Jupiter assis sur des nuées, attentif à la marche de Pluton enlevant Proserpine; son char à quatre chevaux est précédé par Hercule. Après le char est un panier renversé; Minerve fuit avec Diane. Cérès, sur un char tiré par deux serpents, et tenant un flambeau de chaque main, termine la marche. Le bas de la ceinture est occupé par douze signes du zodiaque rangés par ordre dans de petits tableaux faits en forme d'écusson. Pluton, dit Alcander, est là pris pour le soleil ou pour la vertu solaire, cause de la production des fruits, et il rapporte les vers de Claudien que nous avons cités : cela se confirme , ajoute-t-il , par un passage de Porphyre dans Eusèbe : « Proserpine, dit Porphyre, est la vertu n des semences cachées dans la terre; Pluton est le soleil in-» férieur qui fait son cours au solstice d'hiver : c'est rour » cela que l'on dit qu'il enlève Proserpine, que Cérès va » chercher lorsqu'elle est cachée sous la terre : cette allégorie » est expliquée de même par plusieurs autres, dit Alcander.» On lit dans Macrobe (1) a Physici , terra superius hemis-

On lit daus Macrobe " a Physici, terra superius hemis-» pherium, cujus partem incolimus, Veneris appelatione » coluerunt: inferius vero hemispherium terrae Proserpinam » vocaverunt.»

On invoquoit Proserpine comme le génie dépositaire de la force geriminatrice qui se développe dans le sein de la terre. Ce rapport à la terre et à la végétation obscure qui s'opère dans son sein, lui fit donner le nom de Chithonien qui lui étoit commun avec Bacchus.

Genitabilem et alendo aptum spiritum Dionysium nominant.... Cererem vero et Proserpinam spiritum per terram et fruges permeantem, a dit Cickron. (2)

Porphyre en donne une idée encore plus juste (5): Prosernina omnium ex semente nascentium præses.

Saint Augustin dit de Varron: (4)

<sup>(</sup>i) Macrob., Saturn., lib. I, cap. 21. = (2) Cicer., de Nat. deor., lib. IV, cap. 26. = (3) Porphyr., de antr. Nympharum. = (4) Saint August., de Civ. Dei., lib. VI, VII.

De eleusiniis Varro nihil interpretatur, nisi quod attinet ad frumentum, quod Ceres invenit et Proserpinam quam rapiente orco prodidit, et hane ipsam dicit significare facunditatem seminum..., dicit deinde multa in ejus mysteris tradi, que nisi ad frumenti inventionem non pertineant.

Il dit ailleurs: Proserpinam deam existimatam frumentis germinantibus, et dans un autre endroit eam esse terræ inferiorem partem.

Eusèbe <sup>(0)</sup> donne la même explication: Proserpina seminum virtus est: Pluto vero sol, qui tempore hyemis remotiorem mundi partem perlustrat, idcirco raptam ab eo Proserpinam dicunt, quam Ceres sub terra latentem quaeritat.

# (f) Pag. 81.

Les désses mères out toutes eu cet attribut. Véuns étoit adorée à Rome sous le nom de Libhitue, nom qui convient proprement à Proserpine, comme déesse des enfers et présidant aux funérailles. On vendoit dans le temple de cette déesse tout ce qui concernoit les funérailles (Plut., vi. Num. — Queest. Rom. — Dionys. Halic, anzigu. Rom. lib. IV. cap. 15.). Il y avoit à Delphes une petite statue de Veuns Epithymbia, auprès de laquelle on appeloit les morts aux libations (Plut., Queest. rom. p. 269.). Véuns étoit dans lès enfers (Doni, Inscrip. class. 1 n°. 54.), et elle y étoit comme la force génératrice de la nature qui est répandue partout, dans les cieux, les eaux, la terre et les enfers.

## (g) Pag. 82.

Dans les thesmophories de Syracuse, on portoit en grande cérémonie des figures de l'organe sexuel des femmes, faites avec de la pâte de sesame et du miel : ces figures s'appeloient

<sup>(1)</sup> Euseb., Prosp. Ev., lib. III.

dans toute la Sicile Myllos (Athen., lib. XIV). Il est probable que cette fête consacrée à Proserpine ne différoit pas des Théogamies connues encore sous le nom d'Eugamies ( Pollux, Onomast., lib. I, cap. 1 ff. 37 .- Pellerin, Recueil de médailles, tom. III. p. 31. et 138 ). Outre les autres cérémonies, les Grecs avoient coutume de célébrer les noces par de grands festins, auxquels on donnoit ordinairement le nom de Gamos, qu'on a fait dériver de γανυτελείν αμα, simul gaudere, se réjouir ensemble , ou suivant d'autres , de yerrar aux , simul generare ; le mot de gamos s'appliquoit ou au mariage lui-même ou à la cérémonie muntiale en général, ou au festin des noces. Cette étymologie démontre assez clairement que les noms de ces fêtes désignoient le mariage de Pluton avec Proserpine. Les Théogamies s'appeloient aussi Anacalypteries, nom que l'on donnoit chez les anciens au troisième jour des noces où la nouvelle mariée sortoit de la maison paternelle, et se montroit à découvert et sans voile à ses parents (Schol. Pindar., Olymp. od. VI, vers 160 ). On faisoit en cette occasion des présens à la nouvelle mariée, et ces présens étoient aussi nommés Anacalypteries. Jupiter donna à Proscrpine la Sicile comme présent d'Anacalypterie ( Diod. Sic., lib. V. § 1 ).

# (h) Pag. 102.

On voit sur plusieurs monumens antiques les sept Hyades accompagnant Jupiter dans sa première enfance: Euripide lui attribue le gouvernement des Hyades (Euripid., Orest., v. 1005). Myro nous apprend que les sept Pleiades étoient des colombes qui avoient nourri Jupiter dans l'antre de l'Ida, de l'ambroisie qu'elles alloient tous les jours chercher dans l'Océan (Poetriarium ceto fragmenta et elogia, p. 29). Lorsqu'après sa victoire sur Saturne, Jupiter fut le maître du ciel, il les plaça dans le ciel et leur donna l'immortalité.

Eadem munificentia (immortalitate)

Pavidas pleiadas honoravit

Quœ nunc æstatis et hyemis sunt nunciæ.

Homère (Odyss., lib. XII, vers δ2.) avoit dit avant Myro, que des colombes étoient allées chercher de l'ambroisie pour Jupiter, en passant par dessus les rochers qu'il appelle πλεγχετέμ. Myro, dit Athénée (lib. XI.), a la première compris qu'Homère avoit entendu parler des Pleiades par ces colombes. Le poète ajoute que lorsqu'elles passent par dessus ces rochers, il s'en perd toujours une d'entr'elles; car, quoique les Pleiades soient sept, il y en a une qui se perd souvent à notre vue, à cause de sa petitesse.

Quæ septem dixi, sex tamen esse solent. (Ovid., Fast.,

lib. V. )

Le Thor des Suédois étoit le même dieu que le Jupiter Critagènes de Gaza: Erictolaus (Hist. Suev., lib. I.) remarque que ces peuples l'adoroient dans la posture d'un homme mud, tenant de la main droite un sceptre, et ayant la main gauche, environnée de sept étoiles. J. Magnus dit dans son histoire des Goths et des Suédois, qu'ils lui sacrificient pour obtenir de lui la pluie, la fertilité et toutes sortes de biens, et qu'il étoit adoré par tous les peuples du Nord. Le passage de J. Magnus est remarquable:

That tanquam potentissimus et summus onnium rerum colebatur : cijus magnitudini nihi divinarum humanarum-ve digna æqualitate conferri posse existimatum est. Erat in capite ejus corona, et in manu sceptrum, atque in circuitu duedecim stellæ. Unde admonebantur cultores credere ipsum esse Jovem Anxurum, yet I oui similem qui... Agrorum fæse cunditatem cum fructibus universis subministraret; cijus patrocinio credebant se a permiciosis siderum influxibus et tempestatibus, atque a pestientai et fame præservari, frugibus atque omnium bonorum affluentia beari. Quapropter omnes aquilonarium regionum reges, principes et populi, nuem tildua mira pietate serenantes, diem nuum (quem Latini men illuda mira pietate serenantes, diem nuum (quem Latini

diem Jovis appellant) per singulas hebdomadas ejus cultus et nomini dedicatum observabant.

#### (j) Pag. 104.

Aqua et igni mariti uxores accipiebant: Servius qui nous a conservé ce passage de Varron, dit que de son temps on portoit encore des flambeaux allumés devant les mariés, et qu'un jeune garçon ou une jeune file portoit aussi de l'eau puisée dans une fontaine d'une onde pure, dout on lavoit ensuite les pieds aux mariés (Servius, in \*Aneid., lib IV. vers. 167,). Cest ainsi que se célébrirent les noces de Jason et de Médée (Valer. Flaccus, Argon., lib. VIII, vers 243.). Stace décrit les mêmes rites dans l'épithalame de Stella et de Violautille (Stat., Sylv., lib. I. Sylv. III, vers 3.): les Romains avoient pris ces coutumes des Grecs. On représentoit Venus tenant un flambeau (Thucyd., Hiet., lib. H., § 15. — Démosthèn. p. 1044.— Anthol. latin., lib. V. Epig. 75.). La fable qui fait naltre Vénus de la mer, parolt être postérieure à Homère; dans l'Biade (ch. 5.) Vénus et la fille de Dioné.

#### (k) Pag. 106.

Tristan (Com. hist., T. I., p. 307.), donne une médaille de Titus au revers de laquelle on lit NEIAOI L., Nilus tertio anno: le Nil y est représenté sous la figure d'un Jupiter couronné d'un cercle de rayons, et tenant le lotos « Cette médaille, dit » Tristan, a été frappée ne Egypte qui nous représente le » Nil, non comme une dété commune, mais en qualité de » Jupiter même. L'incroyable utilité que ce fleuve causoit à » toutel'Egypte, lui ayant fait rendre par ses peuples, les plus » auperstitieux de tous, des honneurs divins, l'estimant descendu de la propre substance de Jupiter, dont ils le croyoient » fils, étant honoré par Homère de l'épithète de Amrère, « c'est-à-dire, a Jove fluentis sive delapsi, comme Strabon et Artistile le renarquent; voir même, ils le vé-

» néroient sous le nom de Jupiter Pharius, comme Martial

Scis quoties Phario madeat Jove fusca Syene; Scis quota de lybico littore puppis eat.

» le fait voir (lib. 9, Epigr. 36.):

» et sous l'épithète de Jupiter Ægyptius, par le bysantin Par-» menio, dans Athénée (lib. V, p. 205.) qui l'invoque ainsi : » Αὐμόπει 2'τὸ Νεῖε, c'est-à-dire, δ Νί, Jupiter égyptien. » L'aigle étoit l'hiéroglyphe du Nil, chez les Egyptiens.

Les prêtres de l'Egypte représentoient le Nil par trois urnes, parce qu'au milieu du grand nombre de causes qu'ils assignoient à la crue du Nil, ils en distinguoient trois principales.

#### (1) Pag. 108.

Mithridate, pour se rendre la mer favorable, y fit précipiter des chariots à quatre chevaux (Appian., in Mithridat.). Scipion offirit des sacrifices à la mer, et fit en son honneur des libations de vin , à son départ de la Sielle pour l'Afrique (Tit. Liv, lib. 29.). Avexès offirit des chevaux blancas uffeuve Strymon, avant que de le traverser pour entrer dans la Grèce (Hérod.) Judes c'ésar avant que de passer le Rubicon, vous à ce fleuve, un assez graud nombre de chevaux qu'il abandonna à cux-mêmes, dans les pâturages voisins de ses bords (Sueton., Fit. J. Cesara). Lucultus sacrifia un taureau à l'Euphrate, avant que de le traverser, pour poursaivre Tigrane (Plutarch, in Lucullo). Les jeunes filles de la Troade fisiosient Folfrande de leur viriginité au fleuve Scamandre, en allant se baigner dans ses eaux, la veille de leurs noces; enfin tous les peuples avoient établi un culte, élevé des autels, et fait des sacrifices au principe humide, aux fleuves et aux fontaines, et ils observoient dans ce culte des cérémonies diverses.

#### (m) Pag. 109.

Jupiter avoit érigé l'Eridan en divinité céleste et l'avoit placé au rang des constellations pour consoler Apollon de la perte de Phaéton qui avoit été précipité dans ses caux.

Sur les bords de la source du Clitumme, rivière à une lieue de Spolette dans P'Ombrie, étoit un a neientemple fort respecté, do on voyoit la statue du Clitumme, qui rendoit ses oracles par le moyen du sort. Autour du temple étoient plusieurs chapelles, dans chacune desquelles l'on avoit placé la représentation de cette divinité qui y étoit honorée sous différents titres. Toutes les colonnes et les murailles des chapelles et du terre tétoient ouvertes d'inscriptions à la louange du fleuve et de sa source (Plin., lib. III, Epist.). Vibius Sequester assure qu'on adoroit ce fleuve sous le nom de Jupitre Clitumnus.

### (n) Pag. 109.

Maxime de Tyr remarque à cette occasion que les hommes rendirent les honneurs divins aux fleuves à cause de l'utilité et des avantages qu'ils en reçoivent, ob utilitatem colunt, à cause de la beauté et des agrémens de leurs caux, agrémens qu'elles répandent dans les lieux où elles coulent, ob pulchritudinem, et il ajoute que les Scythes adorèrent le Danube, à cause de sa vaste étendue, cè magnitudinem (Max. Tyr., Disser. 38.).

Les Gaulois et les Germains avoient une vénération singulière pour les éaux du Rhin. Les Massagètes adoroient le Tanais et les Palus Méotides comme das divinités : ils leur dédioient des statues et juroient en leur nom.

## (o) Pag. 110.

L'Italie avoit aussi des fontaines célèbres, celle de Pouzzoles; la fontaine d'Apon près de Padoue, qui fut consultée par Tibère sur ses destinées avant qu'il parvint à l'Empire, où on voyoit encore du temps de Claudien , les anciennes offrandes que des princes y avoient faites, et que Théodoric roi d'Italie, fit fermer de murailles , ob loci celebritatem , dit Cassiodore; le lac des dieux Palices en Sicile, dont l'autel fut nommé ara pinguis, à cause du grand nombre d'offrandes qu'on y faisoit; la fontaine d'Egérie, si fameuse dans l'histoire de Numa, près de laquelle ce prince avoit fait bâtir un temple avec un bois sacré : ce temple fut reconstruit magnifiquement par le consul Fulvius Nobilior qui y fit placer les statues des neuf Muses avec celle d'Hercule Musagète. Le soin de cette fontaine avoit été confié aux Vestales, comme celui du feu sacré, et les vestales devoient se servir tous les jours de cette eau, pour laver et purifier le temple de Vesta.

# (p) Pag. 115.

Elien (de Nat. anim., lib. XI, cap. 17.) parle d'un lieu de l'Egypte appelé Mélite, où l'on rendoit au serpent un culte solennel. Après avoir cité ce passage d'Homère:

Terribiles dii, cum apparent manifesti,

### Elien ajoute :

Nam et draco sacer ac venerandus divinius in se aliquid habet, quodque præstet ignorarî. Nempe in Melite ægyptid draco divinis honoribus adficitur in turri quadam; adsunt ei sacerdotes et ministri, mensa et crater ponuntur; crateri quotidie immitunt libum ex farind subacta melicrato, et recedunt; postridie vero reversi craterem inveniunt vacuum. Et cum aliquando maximus natu summo videndi draconis desiderio teneretur, solus ingressus, et libo proposito, recessit; et mos dracone mensa conscensa epulante, ille subito magno cum strepitu foires, quas pro more clauserat, aperuit. Draco indignatus abiti: at ille, viso quem voluerat, suo quidem malo, mente captus, et suum confessus crimen, mos obmutuit, et paulo post collapsus interity.

Les Babyloniens adoroient un serpent semblable, comme on le voit dans l'histoire de Daniel.

Maxime de Tyr (Dissert. 8. ff. 6.) raconte que Taxile, roi des Indes, rechercha la bienveillance d'Alexandre, et qu'il lui fit connoitre toutes les merveilles de l'Inde. Entre autres choses prodigieuses, il lui montra un animal au-dessus de toutes les proportions naturelles, que les Indiens regardoient comme le symbole de Bacchus, et auquel ils offroient des sa-crifices. C'étoit un serpent d'une longueur et d'une grosseur monstrueuses; on le nourrissoit dans un lieu creux, profond, et entouré de murailles qui dominoient toutes les bauteurs d'alentour : on lui amenoit des beufs et des moutons à manger, plutôt comme à un tyran que comme à un dieu.

Tristan (Com. hist. tom. I, p. 499) nous a donné une médille d'Adrien, sur le revers de laquelle il y a un serpent portant sur sa queue entrelacée un sistre et un caducée. Tristan pense que c'étoit le symbole d'Osiris; et, en effet, Plutarque (in fluv.) dit qu'Osiris étoit chargé de ramener les ames des enfers, et qu'Isis lui ordonna de ramener celle de Garmathone, reine d'Egypte. Erizzo donne un autre serpent qui porte sur la queue un épi et un cadacée, emblèmes d'Osiris, considéré comme divinité des enfers, et comme principe de la fécondité. Le serpent de la médaille d'Adrien porte sur sa tête une pedie la medaille d'Adrien porte sur sa tête une pedie la mpe de forme ronde avec une flamme au milieu, symbole de

la nature ignée, vive, ardente, que les anciens attribuoient au serpent comme représentant la divinité. C'étoit la même lampe qui étoit portée aux fêtes d'Isis et d'Osiris.

## (q) Pag. 130.

D'après le Deutéronome, la pratique d'évoquer les ames des morts étoit ordivaire chez les Chananéens du temps de Moise<sup>10</sup>; Saül voulant évoquer l'ombre de Samuel, dit à la devinerese: Consultes l'ob, et faites-moi venir Samuel <sup>10</sup>. La signification du mot ob étoit rastreinte à ceux qui évoquoient les ames des morts. On lit dans Issie<sup>10</sup>: lorsqu'on vous dira: Consultez les oboth, répondez: le peuple abandonnera-t-il son Dieu pour interregre les morts sur la destinée des vivans des morts.

On voit avec surprise, que la plupart des commentateurs de l'Ecriture, ainsi que beaucoup d'écrivains modernes, ne trouvent dans l'Ecriture aucune preuve claire que les Juifs crussent l'immortalité de l'ame. Comment n'ont-ils pas vu que la pratique interdite aux Juifs et commune chez les Chananéens, suppose que l'existence des ames séparées du corps par la mort, étoit, du temps même de Moïse, une opinion générale et populaire? L'histoire de Saül et le passage d'Isaïe sont la meilleure preuve qu'on puisse donner de cette opinion chez les Hébreux (6). Que signifieroient ces paroles de Tobie (5): Nous sommes les enfans des saints, et nous attendons cette vie que Dieu doit donner à ceux qui l'aiment, s'ils n'exprimoient pas la croyance de l'immortalité de l'ame? L'auteur du livre de la Sagesse n'enseigne-t-il pas que le juste espère au jour de sa mort (6)? Isaïe, parlant des peines préparées aux méchans, ne dit-il pas, que le ver qui les rongera ne mourra pas, que le feu qui les consumera ne s'éteindra pas (7) ? L'on

TOME I.

<sup>(1)</sup> Deuteronom. XVIII, 10, 11. = (2) Reg. 287. = (5) Isaïe, VIII, 19. = (4) Fréret, T. XVII, p. 189. = (5) Tob., II, 18. = (6) Proverb., cap. 14, v. 52 = (7) Isaïe, cap. 66., 24,

pourroit citer une foule d'autres passages qui présentent les mêmes preuves.

Chee las Greca, le dogme de l'immortalité de l'ame a été, de tout temps, une opinion populaire, comme le prouvent leurs plus anciennes fables, ainsi que les ouvrages d'Homère et d'Hésiode. Suivant Hésiode, les hommes de l'âge d'or devinirent, après leur mort, des génies conseillers du souversin des Dieux, qui observoient les actions des hommes, et qui veilloient d'une manière invisible à leur conservation; ceux de l'âge d'airain, ayant irrité les Dieux, descendirent sans gloire dans le séjour ténébeux; les hêres du quatrième âge furent transportés, après leur mort, dans les fles Fortunés au milieu de l'Océan, où ils menoient une vie accente de soins et de travail.

C'est à cette opinion qu'est due l'origine de la divination : puisque les Grecs crovoient à l'existence des ames séparées du corns des qu'ils pensoient que ces ames conservoient des sentimens, des goûts, des passions analogues à ce qu'elles avoient éprouvé pendant leur vie, ils devoient croire qu'elles s'intéressoient encore à ceux qu'elles avoient lafssés sur la terre, et qu'elles ne se refuseroient pas à les aider de leurs conseils ; aussi la divination par les ames des morts, très fréquente dans la Grèce, n'y perdit peu à peu son crédit que par l'établissement des oracles parlans. L'histoire de Périandre et de Mélisse, rapportée par Hérodote (1); l'oracle des morts, établi dans la Thesprotie, sur les bords du fleuve Achéron (2); le temple et l'oracle des morts au cap Ténare, dont les prêtres avoient pour fonctions d'évoquer et d'apaiser les manes; le titre de ψυχοπομπός, conducteur des ames, donné par Homère à Mercure; la caverne du cap Ténare par où les ames descendoient dans le séjour des morts ; les

<sup>(</sup>i) Hérod., lib. V, § 93.= (2) Suivant Pausanias (lib. IX, p. 759.) set oracle subsistoit dès le temps d'Orphée: ce fut là, dit-lì, que le chantre de Thrace alla évoquer l'ombre d'Eurydice. Mais la fable d'Eurydice étoit une fiction assez nouvelle.

nombreux exemples de consultations et d'évocations des amos des mosts, surtout les exemples donnés par Plutarque, tels que ceux de Callondas et du polet Arabilloque, de Prusanis et de Cléonice<sup>(0)</sup>; les cérémonies observées dans les sacrifices funèbres; le culte établi pour les héros, qui n'étoit d'abord, à proprement parler, qu'un renouvellement des honneurs funèbres; qui, l'un et l'autre, étoient désignés sous le nom de Évayieµaτα, inferia : tous ces faits prouvent incentestablement l'opinion populaire des Grees sur l'existence de l'une après la mort.

Les évocations avoient un rite et des cérémonies religieuses qui leur étoient propres; les auciens ne les ont pas décrites , mais il est probable qu'elles ressembloient à celles qu'Ulyase emploie dans la nécyomancie de l'Odyssée. Homère, si attentif à se conformer aux usages anciens, ne s'en sera pas écarté dans cette seule occasion. ©

Les Arabes avoient leur dieu Sabus, auquel ils dédioient la dime de l'encens. « L'encens, dit Pline <sup>(3)</sup>, vient dans l'Arabie » seule; la contrée des Atramites, qui fait partie de celle des

- » Sabéens, et qui est située au cœur de l'Arabie, est la seule
- » partie de l'Arabie qui le produise : la capitale des Atramites
- n est Sabota. L'encens est appelé par les Orientaux saba, c'estn à-dire, mystère, selon l'interprétation des Grecs: Saba, n quod significare Græci mysterium dicunt.
- » Un jour Alexandre-le-Grand, encore tout jeune, prodi » guoit l'encens sur les autels des Dieux dans les sacrifices:
   » Léonides, son gouverneur, le réprimanda et lui dit d'at-
- \* Leonnes, son gouverneur, le repriminant et un control sent vencens.
   \* Duand la récolte de l'encens est achevée, on la transporte
- » sur des chameaux à Sabota, capitale du pays, où les prêtres

  (i) Plutar. de serd numinis vindicid. Vit. Cimon. (b) Fréret.

» prennent la dime de l'encens, non par poids, mais par me-» sure, pour le dieu qu'ils appellent Sabis; il n'est pas permis

» d'en vendre auparavant. L'une des dépenses affectées au

» produit de cette dime, étoit l'hospitalité donnée aux étran-

» gers, qui étoient nourris aux dépens du dieu Sabis pendant

» leur séiour. »

D'après l'interprétation donnée au mot saba par les Grecs, Harpocration et d'autres écrivains ont fait dériver de saba le nom de Sabasius que prenoit Bacchus, et celui de Sabes, que prenoient les initiés à ses mystères. On a donné la même signification au mot hébreu aubach, célèbrer, louer, chancer, rendre un culte, etc. C'est ainsi que, selon quelques-unn, le mot thus, encens, vient du mot grec Dústo, sacrifier, célèbrer des mystères.

Théophraste dit que le dieu Sabis est le soleil ": la plante du cinnamome lui étoit conserté, et il n'étoit pas permis de la couper avant le lever du soleil ni sprès le coucher de cet astre. Le prêtre faisoit le partige avec une pique, et mettoit en réserve une part pour le dieu; du reste, on ne pouvoit pas le couper sans la permission du dieu auquel il étoit consacré. Suivant Bochart, les Arabas se servent indistinctement des

lettres b et m, et samis signifie proprement le soleil.

D'autres ont cru que le dieu Sabis étoit Juriter, et ils lui

donnent le nom d'Assabinus. Ce Dieu Sabis est le dieu Sabus des Sabins:

> Pars laudes ore ferèbant, Sabe, tuas, qui de patrio cognomine primus Dixisti populos magna ditione Sabinos.

> > (S. Ital., lib. VIII.)

D'autres ont nommé ce dieu des Sabins Sangus, et ont dit qu'il étoit le même qu'Hercule.

Enfin, d'après le plus grand nombre d'autorités, le dieu

<sup>(1)</sup> Théophr., Hist. Plantar., lib. IX, cap. 4.

Sabus étoit le Sabazius des Phrygiens et des Thraces: Hésychius le dit positivement. (Hésychius, V. Sabazios.)

On reconnoît ici, comme ailleurs, le principe fécondant qui se présente sous les noms de Soleil, Jupiter, Hercule et Bacchus Sabazius.

Nonnus fait mention du culte de Bacchus en Arabie, dans plusieurs passages de ses Dionysiaques, et particulièrement au livre XI, p. 1035:

Arabiam ascendit denuò, ubi frequentans populum a Baccho alienorum Arabum docuit tollere mysticas ferulas, plantasve augentis luci Mysia vitea coronavit montes thyrso.

### (s) Pag. 142.

L'ame d'Osiris continuoit de passer dans les becufs qui remplaçoient ceux qui écionit morts: aussi Plutarque dit-il que le tombeau d'Osiris étoit à Memphis et il en donne pour preuve qu'on y entretenoit le bœuf Apis qui, étant l'image de ce dieu, devoit à ce titre, être au même endroit que son corps. 60

Nymphiodore cité par Saint-Clément d'Alexandrie <sup>62</sup>, disoit que lorsque le bœut Âpis étoit mort, on embaumoit son corps, qu'on le mettoit dans un cercueil et qu'on lui donnoit le nom de Sérapis. La plupart des prêtres, dit Plutarque <sup>60</sup>, veulent que le nom de Sérapis soit composé de ceux d'Apis et d'Osiris, fondés sur ce point de doctrine qu'îls enseignent, qu'Apis est l'image la plus belle de l'ame d'Osiris.

Lorsque le bout Apis mouroit avant l'âge prescrit par les lois, on lui faisoit des funévailles magnifiques et on l'enterroit dans le temple de Sérapis qui étoit dans l'île de Philé près de Memphis, et qui, selon Pausanias, ne s'ouvroit que dans cette seule occasion. Lorsqu'il étoit parvenu à l'âge fixé pour sa vie

<sup>(1)</sup> Plut., de Isid. et Osir., T. XVI, p. 64. — Diod. Sic., lib. I, cap. 85. — (2) S. Clem. Alex., Strom., lib. I, p. 383. — (5) Plut., de Isid. et Osirid., T. XVI, p. 80.

qui, selon Pintarquo, étoit bornée à vingt-cinq ans, parse que les Egyptiens croyoient que le social et la lune commenocient, tous les vingt-cinq ans, une révolution nouvelle, alors les prêtres le faiscient monzir, ils le noyéent ou l'enterroient secrétement. Ils faiscient croire au peuple qu'il étoit allé de lui-même se plonger dans le Nil ou dans une fontaine sacrée : Pline dit qu'on le noyoit dans la fontaine des prêtres, in accordotum fonte. Suivant Elien <sup>10</sup>, il y avoit une fontaine dans l'intérieur du temple d'Apis: on peut conjecturer que c'est dans cette fontaine que les prétres noyoient le beuf Apis.

## (t) Pag. 149.

Cette manière de rendre les Oracles par signes a tét celle de tous les Oracles les plus anciens, même de celui de Delphes sur lequel Hêmelite a dit ce mot célèbre : Rex qui Delphis presidet, non dicit, nec abscondit, sed signis innuit (Anonymus aqua Stobaum, Sermon. v. p. 69.) Tous les Oracle les plus anciens chez les Egyptiens rendoient leurs réponses per signes : il en était de nême de l'Oracle de Jupiter Ammon dans la Libye : Responsa dei hujus, de futuris rebus consulti non sicut ab oraculo delphico, aut branchidarum per verba redis, sed ut pluirimum nutibus quibudadm, ac symbolis sive signis (Strab, lib. XVII, p. 560.) On trouve les mêmes preuves dans Eustathe (in Dionysiumporiagetem, v. 24.): Narrant enim vaticinia in templo Ammonis edi per symbola ; id est, per gestus corporis, quibus aliquid aut approbatur, aut vero repudatur.

## (u) Pag. 150.

Titue, après la prise de Jérusalem, alla visiter l'Egypte; il se rendit d'Alexandrie à Memphis, où il consacra le bœuf Apis: ce prince aveit la tête ceinte d'un diedème, selon l'usage

<sup>(1)</sup> Ælian., Hist. anim., lib. IX, eap. 10.

ancien; ce qui augmente les soupçons qu'avoit déjà Vespasieu, son père, qu'il vouloit se faire prochemer empereur: Quam suspicionem auxit, postquam Alexandriam petens, is con-secrando apud Memphim bove Apide, diadema gestons de mare quidem rituque priscor religionis, sed non deserant qui eccius interpretarratur. (Dio Cassius.)

## (v) Pag. 150.

Quantité de médailles frappées en différens temps offrent le taureau. La monnoie des Crétois portoit l'empreinte du taureau d'Europe : celle d'Athènes que fit fabriquer Thésée portoit l'empreinte du taureau (1); l'époque où les Grecs out commencé à faire usage du monnoyage est un point d'antiquité très incertain. A l'autorité des traditions et des monumens sur lesquels se sont fondés les auteurs anciens, pour faire remonter l'époque du monnoyage bien avant la guerre de Troie, et pour assurer qu'Erichthonius et Ithonus en firent usage, il faut joindre l'autorité de Plutarque : cet écrivain dit que Thésée fit représenter l'empreinte d'un bœuf sur les monnoies d'Athènes , soit par rapport au taureau de Marathon qu'il avoit dompté, soit par rapport à l'agriculture qu'il cherchoit à mettre en crédit ; la marque nouvelle employée par Thésée en suppose une précédente. Ce fut de la représentation du bœuf empreint sur celles d'Athènes, que vint ensuite le nom de cet animal donné à la monnoie même qui le porta. On en trouve à la fois la forme et la représentation sur une médaille de Pandosie ville de la grande Grèce aujourd'hui détruite (2) : cette forme est celle d'un parallélograme, pareil à celui qui se voit représenté sur un grand nombre de médailles antiques.

<sup>(</sup>i) Hygin. - Theon , ad Arus. Phoen. , p. 124. - (2) D'Paucarville , T. I. p. 425.

### (x) Pag. 151.

Le tanreau à face humaine on ayant la moitié du corps du tauriau, est un emblème fréquent sur les moumens de la Grande Gréce et de la Sicile; il y a eu plusieurs opinions sur le seus que présentoit ce monstre. Un grand nombre d'antiquaires l'ont pris pour le Minotaure de Crète, d'autres pour Hebon, dieu des Phéniciens, le même que Bacchus, ceux-ci pour Neptune, ceux-là pour le symbole des fleuves, et enfin pour le symbole de l'agriculture. <sup>(0)</sup>

On a vu, dans le taureau à face humaine, le fleuve Achèloß, dont le combat contre Hercule est is clèbre dans la mythologie grecque : ce fut même une opinion généralement reque, qui a été défendue avec chaleur par l'abbé Ignarra <sup>67</sup>; mais la forme du fleuve Achèloßis sur les monumens. de l'ancienne Grèce est bien déterminée. Les médailles des peuples Œniades, qui habtiorent le pays situé à l'embouclure de l'Achèloßis, ont pour type une tête de vieillard barbue attachée à un col et non à un corps entier de taureau, et ses cornes, qui paroissent à la naissance du front, sont presque horizontales : sur des médailles d'Acarnanie et sur celles de la ville de Thyreum, on voit une tête d'homme sans barbe, avec une seule corne.

Les premiers antiquaires qui ont expliqué les médailles anciennes, ont dit que ététoi le Minotaure, ce qui est contraire à l'autorité de tous les anciens écrivains et de tous les monumens; car le Minotaure étoir d'une nature domble, il avoit la tête et le haut du corps du taureau, et le reste du corps de l'hommie: il étoit taureau dans la partie supérieure et homme dans la partie inférieure. ©

Eckel remarque que le silence des auciens historiens, des anciens poètes et des anciens mythologues sur le taureau à face humaine, est une chose étonnante, eux qui ont si souvent

<sup>(</sup>P Rasche, Lexicon. univers. rei numariæ veterum, T. V, Part. I, p. 689. = (2) De Palæstr. Neapol. = (5) Diod. Sic., lib. IV, cap. 77.

parlé des Hippo-Centaures, des Minotaures, des Tritons, des Géans, des Sphinx, des Pégases, des Chimères, et de plusieurs autres monstres semblables: « Et cependant, dit-il, le » taureau à face humaine étoit célèbre dans la Grande Grèce » et dans la Sicile; il se trouve sur les médailles très nombreuses de toutes les villes de ces contrées. »

Il me semble que les anciens auteurs grecs n'ont pas dû parler davantage du taureau à face humaine que du serpent à face humaine, ou de tel autre attribut qui appartenoit au serpent ou au taureau, comme symbole de la divinité. C'est le nombre considérable des médailles de la Grande Grèce qui a fixé davantage l'attention des antiquaires modernes sur le taureau à face humaine; mais ils n'ont pas remonté à l'origine de ce culte, ils n'en ont pas connu la nature. Les anciens écrivains grecs ont dù d'autant moins parler du taureau à face humaine, que, si les Grecs ont adopté toutes les idées théologiques des Egyptiens, leur bon goût leur a fait rejeter toutes les formes monstrueuses que l'Egypte donnoit à la divinité. Ils représentoient les fleuves eux-mêmes sous la figure humaine; mais les Romains adoptèrent avec fureur, surtout du temps des empereurs, toutes les superstitions égyptiennes avec leurs formes. Le P. Kircker confirme cette opinion; il dit à l'occasion même du taureau à face humaine: Veteres Romani ab Ægyptiis docti Bovem senili humana facie decorum, etc., suis in numismatibus signabant. (1)

C'est de Rome qu'elles se répandirent dans le reste de l'Italie: Eckel a tort de dire que les anciens Grecs cessèrent de se servir du taureau à l'époque où les arts commencirent à s'introduire dans la Grèce. Avant que les Grecs pussent faire des statues de leurs divinités, ils les adoroient sous la forme grossière, mais simple de pierres, de bois, etc. La Vénus de Paphos étoit une borne on pyramide blanche; la Junon d'Argos, l'Apollon de Délphes, le Bacchus de Thèbes, des espéces de cippes;

<sup>(1)</sup> Kircker, Obelisc. agypt., p. 269.

la Diane de l'îls d'Eubés, un morceau de bois non travaillé; la Junon du Cythéron, un tronc d'arbre; celle de Samos, une simple plauche, ainsi que la Latone de Délos; la Pallas d'Athènes et la Cérès, un pieu non dégrossi:

Sine effigie rudis palus et informe ligneum (1);

le Cupidou des Thespiens, une pierre brute: Cétoient les dieux fétiche des Grecs, auxquels lis avoient donné le nom des divinités nouvelles qui leur avoient été apportées par les colonies orientales D. Lorsque les arts commencèrent à paroltre, on dégressit ces objets grossiers, et on leur donna une sorte de forme humaine que les progrès des arts ont ensuite perfectionnée.

Eckel a soutenu l'opinion que le taureau à face humaine étoit Bacchus, que les Napolitains adoroient sous le nom de Hebon. Il faut observer que le taureau à face humaine représentoit Bacchus ou Hebon comme principe générateur, et ce symbole étoit dès-lors appliquable à Jupiter, à Neptune, et à tous les dieux mâles. Ainsi, sous ce rapport, l'opinion des savans qui ont vu le symbole de l'agriculture dans le taureau à face humaine, est vraie; il appartenoit à Bacchus, inventeur du labourage et des moissons (1); à Bacchus qui, ayant mis le premier des bœuss sous le joug, avoit enseigné l'art de semer (1), cette idée ne devant pas être séparée de celle du dieu générateur. Les médailles des taureaux à face liumaine se trouvent en grand nombre dans la Grande Grèce, parce que le sol de la Campanie et des pays voisins, si fécond par lui-même, l'étoit davantage encore par l'agriculture qui y étoit en grand honneur; et il est naturel de penser que les habitans de ces contrées aient choisi le taureau à face humaine, comme emblème de l'agriculture, pour faire connoître, sous le même type, la part que l'homme et le bœuf y avoient. Du reste, les bœufs à

<sup>(</sup>i) Tertul., ad Gentes. - Vossius, de Idol. IX., 5. - (b) Herod. - (5) Plut., Quæst. Græc., p. 299. - (4) Diod. Sic., lib. IV, cap. 4. - Arrian., Hist. Indic., cap. 7.

face humaine appartiennent tous à la Grande Grèce et n'ont rien de commun avec la Grèce ancienne.

### (y) Pag. 153.

Aristophane (in Nebulis) met la fête du bœuf, Buphonia, au nombre des plus anciennes fêtes des Athéniens. Son schointset dit qu'on la célèbroit après les mystères, lorsqu'on immoloit un bœuf en mémoire de celui qui avoit été tué le premier dans la citadelle, pour avoir mangé le gâtean des Mystères lors de la fête des Dionysiaques. Les rites observés dans cette fête et rapportés par Pausanias (1), montrent quelle importance les anciens attachoient à la vie du bœuf agriculteur. Ou mettoi sur l'autel l'orge et le blé mélés eusemble, qu'on laissoit sans aucune garde; le bœuf destiné au sacrifice approchoit dans aucune garde; le bœuf destiné au sacrifice approchoit Buphonus, lui lançoit la hache et prenoit aussitùt la fuite; les assistans, comme s'ils n'avoient pas vu celui qui avoit commis cetta action, fassiont faire le presès à la hache.

Pausanias dit dans un autre endroit ©: « Le Prytanée set un tribunal où l'on juge le fer et les autres instrumens qui » ont servi à commettre un mourtre; voici, je crois, quelle en « fut l'origine. Exechthée régnoit à Athènes, lorsque le Buphene » tue pour la première fois un bouf sur l'autel de Jupier » Polieus, et l'aissant là «a hache, s'enfuit du pays; sur-le-

» champ on fit le procès à la hache, qui fut déclarée inno-» cente: cette cérémonie se renouvelle encore tous les ans. »

Le prêtre Buphone tua le beurf, parce qu'il avoit commis un sacrilège en mangeant le blé et l'orge sacrès, et il prit la fuite perce qu'il n'étoit pas permis de tuer un beruf: Bosem aratorem ne mactes, quoniam ille etiam agricola est, et humano generi laborum socius. <sup>19</sup>

<sup>(1)</sup> Pausan., Attic., lib. I, cap. 24. — (2) Pausanias, Attic., lib. I, cap., 28.—Elian., Hist. Farr., lib. VIII.—Plut., de Soleria onim.—
(3) Elian., lib. V.

### (aa) Pag. 174.

Deinde scribit Sanchoniaton Phænix, ex Kolpia vento, atque uxore ejus Baan, quod interpretantur noctem, iterum vel aeona, ac primo genitum, mortales utrumque procreatos. (Euseb., Prap. Ev., lib. I, chap. 10.)

Pausanias fait mention de l'oracle de la nuit, à Mégare (in Attic. p. 97.)

Ex chao vero, Erebus et nigra nox editi sunt, ex nocte porro ather atque dies prodierunt. (Hesiod., Theog. v. 123.) Et dans son poëme (de Oper. et diebus, v. 17.) Hesiode dit:

Alteram vero (contentionem) priorem genuit nox obscura.

Antiphanes avoit donné une théogonie qui est maintenant perdue: cette théogonie présentoit, d'après Irenée ( Contra Hæres., lib. II. cap. 14.), les mêmes idées sur la nuit:

Antiphanes, in theogonia, de nocte et silentio chaos emissum dicit, dehinc de chao et nocte cupidinem, et ex hoc lumen, dehinc reliquam, secundum eum, primam deorum genesin.

La divinité de la nuit étoit adorée chez les anciens non-seuelment comme la mère de tous les êtres, mais encore comme présidant à la nuit proprement dite: son cûlte étoit le même que celui de la lune à cause de la puissance que celle-ci exerpoit sur la nuit même, Luna nocturna, nocitiuca. Elle étoit surtout cette divinité par laquelle les anciens désignoient cet état de la nature où le soleil, après avoir quitté notre hémisphère dans les mois d'automme et d'hiver, parcourt l'hémisphère inférieur, et par là augmente les ténèbres et l'empire de la nuit. On lit dans Horapoll (Hierogèpph., lib. I, c. 11.) 'Videtur apud Ægyptios Minerva quidem superius cali hemisphærium sorte accepisse, Juno vero inférius. D'après cette doctrine des Egyptiens, l'empire des ténèbres appartenois à Junon que nous avons vue être la même qu'Athyr et la déesse de la nuit. Cette doctrine étoit ancienne chez les Egyptiens et Jablonski croit pouvoir en fixer l'époque au 4° siècle après la sortie des Israélites.

## (bb) Pag. 177.

Le roi Philippe portoit la santé dans des cornes à ceux pour qui il avoit de l'amitié.

Les bœufs de Péonie ayant de grandes cornes capables de tenir trois ou quatre conges, les rois de cette contrée en faisoient faire des vases à boire dont on recouvroit les bords en or ou en argent. (1)

Chez les Athéniens les dénombremens des choses vendues publiquement par autorité de justice, et qui étoient indiqués sur une coloine élevée dans la citadelle, prouvent qu'ils se servoient de cette sorte de cornes, comme vase à boire.

Xénophon et ses compagnons arrivant chez Seuthès, l'on s'embrassa et l'on se présenta des cornes pleines de vin, selon l'usage des Thraçes. (2)

L'ancien scholisste d'Homère rappelle cet antique usage (9): Antequam poculorum usus sit inventus, in cornibus bibebant.

Aussi Nonnus dit-il dans ses Dionysiaques :

Leva autem manu cornu tenebat onustum dulci vino.

Differents monumens, et surtout celui qui fait pertie des peintures d'Herculanum, nous montrent que les anciens laissent couler de loin la liqueur dans la bouche par un trou pratiqué à la pointe de la corne du bœuf, sans que la corne ou le vase touche aux lêvres. <sup>60</sup>

Trajan trouva dans les dépouilles de Décebale une corne de bœuf servant de vase à boire, il la consacra à Jupiter Césius, lorsqu'il traversa la Syrie pour aller combattre les Parthes.

<sup>(1)</sup> Lycurg., Orat. in Demad. = (2) Xénoph., Anab., lib. VII. = (5) Scholiast. ad Iliad. V, v. 189. = (4) Pitt., Herc., T. I, p. 14.

C'est la dernière fois que l'histoire ancienne nous parle de ce vase.

Le vase à boire de Bacchus étoit en corne de boruf <sup>(1)</sup>. Nonnus dit qu'après l'invention de la vigne, Bacchus se servit pour boire d'une corne de bœuf:

Et poculum curvum habuit bovis cornu.

Le mot cornuta facies, disent quelques savans, vient du mot oriental karan qui signifie, éclat et corne. Euripide a dit de Bacchus qu'il a le visage d'or dans le même sens qu'Horace a dit aureo cornu decorum.

Les cornes et les rayons, chez les Orientaux, étoient synonymes : c'est pourquoi Moise ayant la face rayonannte à as
descente du mont Sinaï, est appelé Cornuta; c'est ainsi que
Jupiter Ammon avoit des cornes. Les cornes de Moise sont
d'invention moderne, elles ne doivent leur naissance qu'à
l'homonymie du mot corne et splendeur dans les langues
orientales; l'Exode parle seulement de la face rayonannte et
resplendissante de Moise, mais les interprétes ont ainsi traduit
cette phrase ; quod cornuta esset facies; Saint-Jérôme et
Grotius ont à la vérité prétendu que Moise avoit eu des cornes
véritables ; mais tous les interprétes Grecs, Samaritains,
Syriaques, Chaldéens, Arabes, rejettent ce sentiment; le
paraphraste Chaldéen a ainsi expliqué ce passage: Quod multiplicatus esset splendor glorie vultus suit.

Dans les saintes Ecritures, corne qui signifie métaphoriquement gloire, splendeur, beauté, empire, paissance, avoit plusieurs autres significations: souvent pour exprimer la bonne fortune, elle dit extelli et elevari cornu. On lit dans Amos : Numquid non in fortitudine nottre assumpsimus noble cornua. Dans le Paslmiste ( lib. 17-), elle designe la protection

<sup>(1)</sup> Nonnus, Dienye., lib. XII.

et la faveur de la divinité, Deus protector meus, et cornu

Non-seulement les Orientaux, mais encore les Grecs et les Romains prenoient les cornes pour symboles de la puissance; la corne étoit un insigne royal chez les Hébreux, chez les Egyptiens, et chez les Phéniciens, et on se servoit du mot cornes pour dire rois et royauté. Daniel parlant du royaume de Syrie dit qu'il y avoit eu dix cornes, c'est-à-dire, dix rois "; l'auteur de l'Apocalypse dit (1) : et decem cornua quæ vides , decem sunt reges , et ailleurs , et video ex mari bestiam ascendentem, quæ habebat capita septem et cornua decem, et in cornibus suis decem diademata (5). L'huile destinée au sacre des rois étoit conservée dans une corne, Samuel sacra David en lui versant l'huile sur la tête avec une corne. Anne, mère de Samuel, voulant exprimer la puissance souveraine dont son fils jouiroit un jour, dit que Dieu lui donnera l'empire et qu'il relèvera sa corne ( Reg. 11, 10. ). Cette métaphore a même passé chez les Latins : c'est dans ce sens qu'Horace, dans une ode adressée à sa bouteille, lui dit qu'elle donne des cornes au pauvre (Horat., Od. III, v.'21.). Dans la pompe de Ptolémée Philadelphe, décrite par Athénée, on portoit des cornes d'or: on voit dans les antiques des cornes sur la tête d'Alexandre, et de la plupart des rois de Macédoine ses successeurs, de Lysimaque, des Ptolémées, des Démétrius, des rois de Syrie, de Perse, de la Cyrénaïque, des rois de Pergame; Pyrrhus roi d'Enire portoit aussi ce symbole. (4)

Les héros portoient des cornes pour ornement, parce que autrefois les cusques des guerriers avoient des cornes pour inspirer la terreur: c'est du moins ce qu'a dit Hérodote des Thraces, et Diodore des Gaulois.

Il paroit d'après Homère, que les anciens se friscient et partageoient leurs cheveux sur le front, de manière qu'ils

<sup>(1)</sup> Daniel, cap. 8, v. 24. = (2) Apocalyp., 17, 12. = (3) Ibid., lib. XIII. = (4) Plutar., Vit. Pyrrh.

a'élevoient en pointes, et formoient des espèces de cornes: ils appeloient ceux qui avoient de beaux cheveux, cerastæ, c'està-dire, cornus. Callimaque donne à lási le nom de Cerasté "), et Diomède <sup>60</sup> reprochant à Pàris son trop grand soin de se friser, Parpelle Hommeaux belles cornes. Quelques voyageurs assurent que les Arabes, à l'àge de 40 ou 50 ans, d'assent leurs cheveux et se font des espèces de cornes, ce qui les fait paroftre semblables à de petits chevreaux. <sup>60</sup>

### (dd) Pag. 192.

Gutberleth ( de Mysteriis Cabir. , p. 43. ) soutient que le passage d'Hérodote à l'occasion des Cabires, pygmæi viri imaginem, ne doit pas être enteres, comme l'ont fait tous les interprètes, que les Cabires ont la forme et la stature de ces petits hommes appelés pygmées, et il prétend que ce passage doit être ainsi traduit, fortis viri imaginem. Il dit que cette signification du mot grec muyuzios n'est pas témérairement avancée par lui, et il en cite un exemple tiré d'Ezéchiel (Cap. 27, vers 11. ). Aquila a traduit par pygmæi le mot hébreu qui se trouve dans ce versct, et que S. Jérôme a rendu par ces mots : bellatores et ad bella promptissimi, άπο της πύγμης, fortes enim et robusti viri ad bellum sunt idonei. Je ne suis pas en état de juger si la preuve isolée que Gutberleth tire d'Ezéchiel, peut être admise : dans tous les cas, cette idée est séduisante au premier coup-d'œil; elle paroît plus conforme à celle que présentent les grands Dieux adorés sous le nom de Cabires, et elle semble exprimer bien mieux la notion que donne leur nom même, qui est celle de la force et de la puissance. Néanmoins, tous les faits historiques doivent faire rejeter cette opinion, car il est certain qu'en beaucoup d'occasions, les Dieux Cabires étoient représentés avec une petite stature;

<sup>(1)</sup> Callim., Epigr. XXXIX. = (2) Homer., Iliad. XI. = (5) Ludovic. Patr., Rom. navig., lib. II, cap. 4.—D. Calmet, T. I, p. 608. Bibl.

et cette manière de les représenter ne pouvoit porter aucune atteinte à leur grandeur et à leur puissance, ni nuire au respect qu'ils inspiroient.

Jablonaki croit que la fable des pygmées, ou hommes d'une coulée, tire son origine de ce que, dans la langue allégorique et dans les figures sacrées, les prêtres représentaient par seize éufans d'une coudée de haut, les seize coudées de la crue que devoit avoir le Nil pour la fertilité de l'Egypte. O

### (ee) Pag. 199.

Diodore de Sicile dit que les personnages les plus illustres de l'antiquité, persuadès que les Dieux de Samothrace étoient des divinités tutélaires dans les dangers, et qu'ils rendoient plus justes et plus pieux, se firent initier à leurs mysétres; il cite Castor et Pollux, Hercule et Orphée <sup>60</sup>. Le scholiaste d'Apollonius <sup>60</sup> cite Ulysse et Agamemnon. Plutarque <sup>60</sup> cite Philippe, père d'Alexandre.

En sortant de l'île de Lemnos, les Argonautes abordèrent, par les conseils d'Orphée, dans l'île de Samothrace, pour se faire initier dans ses mystères sacrés, et parcourir ensuite les mers avec moins de dangers. <sup>(1)</sup>

Germanicus César, après avoir visité quelques régions de l'Asie mineure, se rendit dans l'île de Samothrace, où il se fit initier aux mystères, afin d'avoir, à son retour, une navigation favorable. 91

# (ff) Pag. 199.

Les pères ou proches parens des enfans recevoient des présens à l'occasion de leurs initiations. Dans le Phormion de Té-

Tome I.

<sup>(1)</sup> Voir Jablonski, Panthæon. ægypt., lib. IV, cap. 1, § 17. - Et les Mém. de l'Academ. des Inscript., T. V, p. 101. - Mémoire de l'abbé Bannier sur les Pygmées.

<sup>(2)</sup> Diod. Sic., lib. V, § 47. = (5) Schol. Apollon., Argon. I, v. 915. = (6) Plutar., in Alexand. = (5) Apollon. Rhod., Cant. I, v. 915. — Diod. Sic., lib. IV, § 45. = (6) Tacit., Annal. II, 72p. 54.

rence, Dave et Géta, tous deux esclaves, s'entretiement d'un présent que ce dernier veut faire à la femme de son maêtre, et Dave lui représente que cela ne finira pas, qu'il faudra faire un nouveau présent à sa maîtresse quand elle accouchers, un autuencore un an après pour célébrer la naissance de l'enfant, un autre encore quand on l'imitiera aux mystères; d'où l'on peut conclure que l'on initioit des enfans dès l'âge de deux ans. d'

### (gg) Pag. 203.

L'opinion d'Apollodore est conforme au sentiment d'Homère, qui dit dire à Ulysse <sup>60</sup>, qu'il vit aux safars Lidis, mère de Castor et Pollux, et que ces deux héres joinssent, par la faevenr de Jupiter, d'un sort pareil à celui des Dieux, passant alternativement l'un aprè l'autre de la mort da vie. Néammoins dans l'Iliade, la mort de Castor et Pollux est postérieure à l'enièvement d'Hélène, car elle est étonnée de ne pas les voir as reng des capitaines grece.

« Je ne peux découvrir deux chofs, Caster, qui dompte les » coursiers, Pollux, invincible à la lutte, mes propres frères, » sortis du même sein que moi.... » Mais déjà la tarre les renfermoit dans son sein.

Du reste, le nom de Dioscures ne se trouve ni dans Homère ni dans Hésiode.

# (hh) Pag. 204.

Orphée avoit poés sur l'emblème de l'œuf symbolique les besses de sa coumogonis: il enseignoit qu'il existoit de toute éternité une matière immeuse, incrété, dont tout avoit été famé; que cette matière renfermoit en elle les principes de tous les êtres confondus entr'eux et formant une masse informe; qu'eprès une longue suite de siècles, cette matière à étoit ar-

<sup>(</sup>i) Terent., Phorm., act. I, seen. 1. = (2) Homer., Odys., cant. II, v. 256.—Clem. Alex., Strom., lib. I, p. 138.

readis sous la forme d'un ceuf immease, d'oà étoit aortie une substauce androgyne, composée du mélange des qualités contraires de la première substance, et que ce fut là le principe de toutes choses, lequel résulta de la matière purc. Ensuite se fit la séparation des antres parties en quatre élémens, desquels sortirent toutes les autres productions. Homère nomme l'état primitif coèan et non chase, dectine qu'il avoit empruntée, ainsi que Thalès, de la mythoctpine qu'il avoit empruntée, ainsi que Thalès, de la mythoctpine deprieume, où l'on envisageoit les premiers élémens comme détrempés dans le principe humide.

Dans la théologie égyptienne, le soleil est le fils du temps, il sort du sein de l'œuf symbolique. On retrouve l'œuf symbolique dans toutes les religions de l'Inde et jusque dans celles du Japon.

Athénagore représente son Hercule ou le Temps donnant naissance à un œuf immense qu'il échauffe et qu'il brise ensuite en deux parties, de manière à ce que la partie supérioure devienue le ciel, et la partie inférieure, la terre. <sup>(2)</sup>

### (ij) Pag. 270.

Les habitans de Pessimunte disoient avec orgueil que la statue de la mère des Dieux étoit une pierre qui étoit tombée du cole <sup>16</sup>. Les Romains enchâssèrent cette pierre dans une statue: Arnobe a décrit cette pierre de manière à nous donner l'idée de sa figure aussi bien que de sa grandeur. C'étoit une petit so pierre qui pouvoit être portée à la main sans faire sentir so poids : elle étoit noire, rabeteuse, irrégulière par ses angles; mais elle montroit une apparence de bouche, dont la ressemblance, quoique imparfaite, donna l'idée éfenchâsser la pierre

<sup>(1)</sup> Athenag., p. 18.—Euseb.

<sup>(2)</sup> Herodian., in Commodo, lib. I, § 35.—Appien, Herodien et Ammien Marcellin, sont les seuls écrivains qui parlent de ce simulacre tombé du ciel.

dans le visage d'une statue pour y tenir lieu de bouche; et par là cette statue devint celle de la divinité que l'on croyoit cachée sous la figure de la pierre.

Lapis nigellus evehendus essedo, Muliebris oris clausus argento sedet.

(Prudent., Hymn. X. v. 156.)

Cette pierre rappelle celles que les naturalistes des derniers siècles ont appelées hystérolithes, au milieu desquelles on voit un sillon bien marqué qui a quelque ressemblance avec une bouche. La superstition devoit présenter cette pierre comme le symbole d'une Déesse qui étoit la mère des Dieux et des hommes, et que l'on regardoit comme la nature même, source unique de toutes les productions. C'est dans le même sens que St. Irénée appelle hystera le fabricateur du ciel et de la terre ( lib. I, Contra hæres. , cap. 35. ). St. Irénée avoit déjà dit que les Marcosiens, disciples de Marcus le Valentinien, enseignoient que le fabricateur avoit opéré la création, sans le savoir lui-même, par le ministère de la mère; c'est pourquoi on a pensé que ces hérétiques avoient emprunté du paganisme l'idée que l'on y avoit de la mère des dieux ; comme elle avoit chez les payens plusieurs noms, chez les Marcosiens elle étoit appelée Ghé, Sophia, Ogdoas; cette Ogdoas étoit regardée par les Pythagoriciens comme Rhéa, Cybèle, etc.

L'auteur du traité des fleuves, que nous avons sous le nom de Plutarque, dit qu'il nait dans le Sangarius, une pierre sculptée naturellement, qui a la ressemblance de la mère des dieux.

Les prêtres de Cybèle portoient sur l'estomac cette pierre, à laquelle ils attachoient les plus grandes vertus.

Arnobe, sur l'autorité de Timothée, s'exprime ainsi :

In Phrygiæ finibus inauditæ per omnia vastitatis petra est quædam, cui nomen agdus.

## (kk) Pag. 278.

Gruter, D. Martin et le P. Menastrier <sup>10</sup> ont soutem que les trois Parques étoient les décesses mères et qu'elles sont souvent représentées comme telles sur les monumens anciens; ils sjoutent qu'alors elles n'étoient pas considérées comme ces divinités implacables, qui exécutiont les ordres du destin et que rien ne pouveit fléchir : c'étoient trois sœurs qui présidoient à la conception et à l'enfantement, et qui décidoient de la longueur et de la brièveté de la vie. M. l'abbé Banier nie au contraire que les décesses mères fussent les Parques, et qu'elles aient été représentées comme telles. <sup>20</sup>

Il me semble que ces savans n'ont pas envisagé cette question sous son véritable point de vuo; il leur étoit cependant indiqué par Ocellus Lucanus qui s'exprime ainsi:

« Les Parques séparent elles-mêmes du reste du monde sa » partie impassible et exempte de mutation; l'espace supérieur » est le pays ol hes dieux gouvernent, l'espace inférieur est le » pays de la discorde et de la nature; car c'est là que s'opèrent » les mutations par lesquelles la nature détruit les choses » qu'elle avoit dé-» truites. <sup>(5)</sup> »

Ocellus Lucanus recomoissoit donc dans les Parques le caractère général de la divinité qui étoit inhiérant à tous les dieux mâles et femelles du pagunisme, et comme tous les philosophes anciens, il entendoit par les Parques la providence divine. Sois tranquille et content, quoique la Parque ordonne, dit Pythagore <sup>10</sup>: Aristote dit positivement que Dieu est la Parque et toutes les Parques esisemble <sup>9</sup>. Virigid

<sup>(</sup>i) Gruter, p. 51, n° 5.—D. Martin, Hist. de la Religion gauloise. T. II, p. 643.—Menestrier, Hist. de Lyon.—Id., Hist. consulaire de Lyon, p. 128, 129, = © Academ. des Inscript., T. VII, p. 38. = © Occlus Lucanus, de Universo. = (i) Pythagor., Vers dorés, 18. = © Aristot., de Mando.

a dit : Si dant ea mænia Parcæ (1), Tout ce qui arrivoit dans le monde étoit soumis à leur empire : le mouvement même des sphères célestes et l'union des principes qui forment le monde, étoient sous leur juridiction. Cette opinion est le fondement de la doctrine subtile que Platon développe dans le livre des lois (a), de celle non moins subtile de Plutarque dans son traité de la face de la lune et dans celui du démon de Socrate. La puissance des Parques s'étendoit jusque sur les enfers : ce sont elles qui ramenoient Proserpine, lorsque, selon la convention faite par Jupiter avec Pluton, elle devoit revenir sur la terre (5). Proserpine leur disputoit souvent l'emploi de couper . le fil de nos destinées : en un mot elles étoient la providence divine, et sous ce rapport général elles étoient nécessairement déesses productrices. Aussi Pausanias nomme trois parques dont la première et la plus,ancienne étoit Vénus Uranie qui présidoit à la naissance de l'homme, la seconde étoit la Fortune, selon l'autorité de Pindare, dit Pausanias, et la troisième étoit Illythie, selon Olen de Lycie qui lui donne l'épithète de fileuse sulivos. L'on se rappelle les principes des anciens sur la force productrice de la lune : d'après ces principes, le philosonhe Epigène qui est cité par Saint-Clément d'Alexandrie (0) enseignoit que les Parques n'étant que la vertu de la lune sur sur ce bas monde, n'étoient communément au nombre de trois que comme symbole des trois faces de cette planète qui est nouvelle, ou pleine ou sans lumière; c'est pourquoi Orphée les appelle heuxogihouc, candidatas. Suivant Varron, elles faiscient allusion au pouvoir qu'a la lune sur les hommes, in maturando partu. La première nuit des jeux séculaires à Rome, on immoloit aux Parques des agneaux et des chèvres; l'Oracle de la Sybille l'avoit ainsi ordonné : Souviens-toi d'immoler alors des agneaux et des chèvres aux Parques qui donnent la vie à toutes choses.

<sup>(1)</sup> Virg., Eneid., lib. V. = (2) Plat., lib. X, de leg. = (5) Orph. = (4) Clem. Alex., Strom., lib. V.

Parca est vis calestis, site productris et conservatris, ad certum usque spatium quod excedi possit a nemine.

Outre es caractère général, les Parques avoient un exrectère spécial: elles éteient le ministres de la volonté irrévocable de la providence, volonté que les sneins out personnifiés sous le nom de destin, nécessité. Elles étoient sous d'autres rapports de mems dévinités que Némérie et Adrastée, aussi ministres du premise être <sup>60</sup> : aussi disoit-on qu'elles étoient filles du Destin <sup>60</sup>. Martianus Capella regarde les Parques comme les ministres du plestin : elles étoient, dit-il, ses secrétaires, les gardes de ses archives, libraries archivique custodes. Suivant Phurrutus, elles étoient les ministres de Jupiter que Pausanias <sup>60</sup> appella pousyère, conducteux des Parques. Il y avoit dans la ville d'Olympie un sutel consacré à Jupiter conductuur des Parques.

Sous cerapport même eller assistioient, comme Lucine, aux necountemens, mais avec des fonctions différentes. Lucine venoit
assister les frammes en travail et leur procurer une heureuse
délivrance; les Parques y assistoient pour se randre les moltresses de la destinée de Penfant qui alloit nattre. Elles sont
présentes aux couches d'Evadné, pour règler les destinées
d'Hyanus qui devoit être un jeur le chef des Hyanides, prêtres
du temple de Jupiter à l'isc. Ovide les fait trouver dans le
chambre d'Althée, pour allumer le tison fatal auquel étoient
attachées les destinées de Méléagre : Catulle les fait aussi parottre lors de la missance d'Achille.

## (U) Pag. 280.

Les anciens Gaulois, comme on le voit dans les actes de S. Symphorien martyr du denxième siècle, publiés par D.

<sup>(</sup>b) Vossius, do Idokatr., T. V., pag. 202. — (2) Vossius, ibid., p. 202.—Aristot., Epist. ad Alexandrum.—Stob., in Eclog. physic.
— (3) Paulinus, Epist. XXXVI. — (4) Pausuniat, in Eliac., lib. I.

Ruinart, portoient dans un char traîné par des bœufs, la statue de la mère des dieux comme le faisoient les Romains: Statuadm Berccynthice ques carpento ducebatur. Grégoire de Tours sjoute qu'on la portoit autour des champs et des vignes, lorsque la récolte étoit en danger.

Les Germains voisins de la mer Baltique qui adoroient la déesse de la terre sous le nom d'Herta , la baignoient dans un lac le jour de sa fête (1). Tacite raconte à cette occasion qu'il y a dans une île de l'Océan, un bois religieux, dans ce bois un chariot consacré à la déesse, couvert d'un voile, anquel le prêtre seul a le droit de toucher. Celui-ci sait le moment où la déesse se rend à son sanctuaire, aussitôt des génisses promènent le chariot que le prêtre suit dans un respect profond. C'est alors un temps de réjouissance, ce sont des fêtes dans tous les lieux que la déesse honore de sa présence. Ils ne vont point à la guerre, ils ne prennent pas les armes, toutes les lances sont renfermées : c'est le seul moment où ils connoissent la paix et le repos, c'est le seul où ils l'aiment. Enfin lorsque la déesse est rassasiée de la compagnie des mortels, le même prêtre la ramène dans son temple, et aussitôt on lave dans les eaux d'un lac écarté, le chariot, le voile et la déesse elle-même. Les esclaves qui servent à cet office sont noyés aussitôt dans le lac, ce qui entretient, ajoute Tacite, une terreur religieuse et reprime toute profane curiosité sur un mystère qu'on ne pénètre pas.

## (mm) Pag. 285.

Les idées religieuses des Phrygiens avoient pénétré dans l'Attique. Cérès ou la terre étoit leur principale divinité, les mystères d'Eleusis où elle jouoit le premier rôle, et où Bacchus lui-même n'étoit considéré que comme son Dien Pardère ou son assistant, ces mystères, dis-je, étoient la première solematée

<sup>(1)</sup> Tacit., de Mor. German., cap. 40.

des Athéniens ; c'est ce qui rend raison de l'attachement qu'ils professoient pour le dogme de l'immobilité de la terre. Ils avoient conservé l'idée qu'ils s'étoient formée de l'univers dans le temps qu'ils étoient encore demi-barbarcs. Incapables de concevoir que la terre pût se soutenir à la même place sans un point d'appui, ils se l'étoient représentée comme une montagne dont le pied ou les racines s'étendent à l'infini dans l'immensité de l'espace. Le sommet de cette montagne arrondi en forme de borne, étoit le lieu de la demeure des hommes, les astres faisoient leur révolution au-dessus et autour de ce sommet. Cette erreur du peuple d'Athènes se retrouve chez les Indiens. qui ont cru de tout temps que le soleil et les autres astres font leur révolution autour du mont Méros. Il étoit nuit lorsque la partie la plus élevée nous cachoit le soleil : Xénophane, Anaximène et plusieurs autres philosophes qui feignoient d'être scrupuleusement attachés à l'opinion populaire. avoient grand soin de faire observer que dans leur système. les astres tournoient autour, mais non au-dessous de la terre. Nos vovageurs (1) ont trouvé parmi les Talapoins de Siam un système astronomique absolument semblable à celui des Athéniens. Empédocle qui écrivoit hors d'Athènes, osa se moquer dans ses ouvrages d'une montagne terminée en sommet, tandis qu'elle est infinie dans sa base; mais dans la Grèce . les philosophes étoient forcés de respecter cette croyance populaire. et de ne la combattre qu'avec de très grands ménagemens. Les anciens avoient imaginé trois systèmes astronomiques : deux de ces systèmes plaçoient la terre au centre de notre univers . le troisième étoit le même dans tous ses points que celui de Copernic, c'étoit celui de la plus grande partie des Pythagoriciens, comme Aristote l'assure en termes précis. Dans ce système le soleil placé au centre de tous les mouvements célestes en étoit la cause et le principe , la terre emportée autour de lui dans le plan de l'écliptique, tournoit en même temps

<sup>(1)</sup> Laloubère, Relat. de Siam.

sur elle-même dans un plan incliné au premier. Il est certain par un passage précis de Plutarque qu'Aristarque qui suivoit ce système, donnoit ces deux différents mouvements à la terre : ce système demeuroit renfermé dans les écoles des Pythagoriciens d'Italie; à la vérité, il s'est trouvé dans tous les temps des hommes célèbres qui l'ont adopté sans être Pythagoriciens. mais il étoit dangereux de s'en expliquer ouvertement. Aristarque fut accusé d'impiété par Cléanthe disciple et successeur de Zénon, pour avoir violé le respect dû à Vesta et pour avoir troublé son repos, c'est-à-dire, comme l'explique Plutarque lui-même, pour avoir ôté la terre du centre de l'univers, et pour l'avoir fait tourner autour du soleil. Platon qui avoit embrassé l'opinion du mouvement de la terre sur son axe, auroit suivi entièrement le sentiment des Pythagoriciens d'Italie, s'il eut osé; car il disoit dans sa vieillesse, au rapport de Théophraste, qu'il se repentoit d'avoir donné à la terre une place qui ne lui convenoit pas, de l'avoir mise au centre de l'univers, et d'en avoir fait le principe et la mesure des mouvemens célestes. L'exemple d'Anaxagore et celui de Socrate avoient retenu Platon, il trembla devant le fanatisme des Athêniens qui avoient fait un dogme religieux de l'immobilité de la terre au centre du monde. (Fréret.)

## (nn) Pag. 292.

Dans son commentaire sur Denya le géographe, Eustathe dit que Séasstris fit dresser les cartes de sea voyages, et fit présent de ces itinéraires aux Egyptiens et aux Scythes. Voici le passage d'Eustathe: « On rapporte que Séasstris l'Egyptien » ayant parcouru une grande partie du globe, inscrivit son » voyage aur des tables, ouvrage digne d'admiration, et dout » il fit présent non-seulement aux Egyptiens, mais aux » Scythes. »

Apollonius de Rhodes s'exprime ainsi dans ses Argonautiques : « On raconte que Sésostris parti de l'Egypte, à la

- · tête d'une armée forte et courageuse, fit un grand nombre
- » de conquêtes..... Les descendans des hommes qu'il établit
- » dans la Colchide, y existent encore et la colonie est floris-» sante; ils conservent de leurs ancêtres des tables gravées.
- » sante; ils conservent de leurs ancetres des tables gravées,
  » où sont tracées les bornes de la terre et de la mer, les routes
- » et les chemins, de manière à servir de guide à tous les
- voyageurs. ( Apoll. Rhod., Argon. lib. IV. vers 272.)

Zonga fait voir, d'après Plutarque et Suidas, que le mot xiptic employé per le poète gree, a toujours signifié des tables en bois. Sans le secours des itinéraires et des projections géographiques, même bien autérieure à Sésostris, il lui eut été difficile d'exécuter tant de voyages.

FIN DU TOME PREMIER.

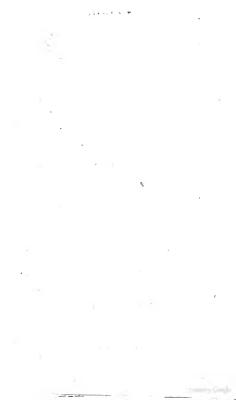

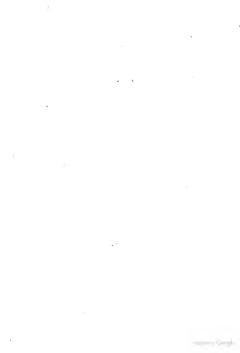



